A Paris

DEZ HERSIZ ON BI

ENTRE LA POLICE

dre seciétés

3,00 F

Terif des abounaments page 10 5. EUE DES ITALIENS 75427 PARIS CEDEX 09 C. C. P. 4207 - 23 PARIS Télex Paris n° 654572

## La tension entre Washington et Moscou Le « boom » charbonnier

### Une politique bloquée

Le grane discours de politique étrangère prononcé à Philadel-phie par le président Carter ne fait que rassembler et répéter les éléments déjà connus de lo diplomatie américaine. Lui donnant un accent sinen rouveau du moins particulier, il la définit implicitement comme /a recherche d'une détente qui serait aux antipodes de l'apalsement. La détente elle-même, a dit M. Carter, doit reposer sur la dissuasion et sur la supériorité militaire de la puissance américaine.

De toute façon, st l'on comprend bien M. Carter, l'heure n'est pas à la relance des négociations Est-Ouest, et l'on se demande de quoi ponrront utilement discuter le nouvean secrétaire d'Etat, myke lors de leur reucontre de la semaine prochaine, à Vienne. Pour M. Carter, l'intervention en Afghanistan constitue une agression menaçant à terms les pays voisins et « place le monde libre devant le défi stratégique le plus grave depuis le début de la guerre froide ». LT.R.S.S. re doit pas enser que l'onbli descendra peu pen sur cette entorse criante aux règles non écrites de la détente et qu'elle pourra cumuler les avantages de l'expansion par la force et ceux d'une coopération pacifique avec les nations du

L'Afghanistan barre donc les perspectives ouvertes par SALT 2. De même, en Iran, l'affaire des otages rend impossible la définition d'une politique qui ne solt pas exclusivement dominée par la priorité accordée à leur libération. Sur ces deux chaplires majeurs, la politique américaine est complètement bloquée. Mais comme l'e rappelé M. Carter, sans insister peut-être suffisamment il y a d'autres domaines d'importance majeure en politique blòmes appelant impérativement l'élaboration de solutions. Le président américain a cité en premier lien le renforcement de la solidarité économique et polltique entre les alliés commo étant « la pierre de touche de notre politique étrangère », puisque de lui dépend que l'ordre mondial ne sombre dans le « désordre ». Puis vient l'établissement de relamonde. C'est en troislème position seulement qu'arrivent les négociations israélo-égyptiennes sur l'autodétermination en Cis-jordanie et la vécessité de poursuivre les efforts en ee sens.

En un mot, l'agenda de la diplomatie américaine reste chargé. La questien est de savoir si le poids dont pésent sur elle l'Afghanistan et les otages lui laisse assez de liberté d'action et d'innovation pour faire ailleurs œnvre origi-nale. On peut en donter, ne serait-ce que parce que ces deux foyers de crise affectent directement le golfe Persique, «ligne de vie» indispensable aux approiennements de l'Occident en pétrole. A ce sujet, M. Carter n'a pas laissé planer l'ombre d'un doute : toute « tentative extérieure » de compromettre le « statu quo » dans cette régien serait considérée comme une agression dirigée contre les Etats-Unis et contrée par tous les moyens, y compris le recours à la force. Mais le danger peut ne pas venir de l'extérieur seulement. Le président Carter n'a-t-il pas parle de l'Iran comme d'un pays plus on moins à la dérive politiquement?

Quant à l'Europe, elle est invitée une fois de plus à serrer les range et à ne pas croire que sa position géographique lui permet une politique de l'autruche face aux pressions soviétiques dans une partie du monde. Mais si les Etats-Unis, par la bouehe de lear président, viennent de prodiguer, parfois à très bon escient, des blames et des leçons de bonne conduite, ils n'avancent aucune initiative capable de déboucher l'horizon ou de rendre plus attrayante l'adhésion au leadership qu'ils exercent plus par la force des choses que par celle de leur imagination.

## Le président Jimmy Carter se prononce

Fondateur: Hubert Beuve-Méry

#### • De durs combats opposent les Soviétiques aux résistants afghans

dans le région de Ghazni, su sud-ouest de Kaboul, le présiden Carter e lancé, vendredl 9 mei, à Philadelphie, un appel à l'U.R.S.S pour qu'elle permette un retour à le délente. M. Carter a capandan historique - de sous-estimer l'Importance du defi soviatique.

Dans son discoors de politique mentoires et d'armes de moindre trangère, prononcé devant le portes que les armes intercontietraugère, prononcé devant le Conseil des affeires mondiales, une association privée de Phile-delphie, le président Carter e déclare que la « désintégration politique progressine en Irans et l'intervention soviétique en Afghanistan mettent e grovement en danger : la sécurité dans la région dn Golfe.

Il a rappelé une déclaration faite le 23 jenvier dans son dis-cours sur l'état de l'Union : « Toute tentative extérieure pour prendre le contrôle de la région du Gol/e serait considérée comme étant une ottaque contre les intérêts vitaux des États-Unis et serait repoussée par lous les moyens, y compris por les ormes.

« La détente ovec l'Union soviétique reste notre objectif », a dé-claré le président Carter dans ce discours, le premier prouoncé hors de Washingtou depuis le 4 vo-vembre dernier. « Muis, e-t-il ajouté. Les Soviétiques doipent comprendre qu'ils ne peuvent pas menacer la poix du monde sans, cesse tout en bénéficiant de la coopération de l'Ouest. »

«L'Union soutétique, e pour-sulvi le président, o lancé au monde le déji stratégique le plus important à long terme depuis le début de la guerre froide. » « Sousestimer l'importonce de ce défi serait une erreur historique », u-t-il dit.

a La position uméricaine est claire, a ajouté M. Carter, et elle claire, a ajoute M. Carter, et elle est conforme egolement oux inté-rêts de nos alliés dont le bien-être, oinst que le nôtre, est inti-mement lie à la sécurité et à l'indépendance de cette région strutégiquement vitale. e L'Union soviétique a-t-il dit, ne réussira pas à diviser l'Alliance (atlantique) ou ò nous joire croire que l'Europe pourrait être un ilôt de détente pendant que l'agression se poursuit ailleurs.

Le président a affirmé que le premier objectif de la politique étrangère américaine était la soliétrangère americaine esate la son-darité evec les aillés et e estimé que le sommet des pays industria-lisés, le mois prochain à Venise, permettra de faire un pas en avant vers cette « solidarité politique et stratégique ». D'autre part, M. Carter e re-

D'autre part, M. Carter e reaffirmé son attachement à la 
limitation des armements stratègiques et au traité SALT 2 
signé avec l'U.R.S.S. Il e déclaré 
également que le temps allait 
venir vite où il faudrait négocler également « eprès consultation étroite ovec nos olliés et l'Unien sordétique » des « accords plus larges, troitont de catégories d'ormements stratégiques supplé-

## pour la détente dans la fermeté

Alors que de violents combels opposent depuis une dizaina de joure d'importantes forces soviétiques eux résistants atghans prévenu Moscou que les Etats-Unis ne commettralent pas l'« erreur

A Moscou, l'agence Tess e aussitôt accusé le président américaln d'en revenir à « l'esprit de la guerre troide ».

nentales ».

A propos des otages de Téhéran.
M. Carter e déclaré que les Etats-Unis « continueront à fotre tous les efforts, pacifiques dons la mesure du possible, en cooperation uvec leurs alliés, pour obtenir leur libérotion ». « Nous n'entretenons pas de querelle permanente ovec le peuple iranien, 2-t-il ejouté. Nous voulons bâtir uvec l'Iran des relations dianes, quand cet acte illégal dignes, quand cet acte illegal auro pris fin. >

a Face our crises de l'Iran et de l'Afghanistan, a-t-il dit, nos tacliques peuvent changer en fonction des événements, mais nos objectifs ne varierant pas s « Dona les crises actuelles, a-t-il ajouté, les fondements de le politique étrongère oméricaine sont profice de la contration de la con uppliques over vigueur et déter-mination.

(Lire la suite page 5.)

Directeur: Jacques Fauvet

#### Les armateurs français commandent cinq navires minéraliers à des chantiers japonais et brésiliens

La décennie 1980 ouvrira-t-elle un nouvel age d'or pour le charbon? Que ce soit au Japon, aux Etats-Unis ou dans les pays d'Europe occidentale, l'appetit pour cette source d'energie va grandissant. Les armateurs du monde entier, qui s'inquiètent lorsqu'ils examinent leurs comptes sur les lignes régulières de cargos et sur le marché du pétrole, voieut dans l'acheminement des cargaisons de charbon une très salutaire roue de secours.

C'est ainsi que les armateurs français viennent de commander cinq navires minérallers à des chautiers japonais et

Le groupe Cetragpa, que pré-side M. Alain Grill, et qui occupe sur le marché mondial des transports maritimes de marchandises en vrac, surtout le charbon, l'une en vrac, surtout le charbon, l'une des premières places vieut de se laocer dans un très impor-tant programme de renouvelle-ment de la flotte des grands char-bonniers qu'il exploite. L'un des membres du pool (1), Cetramar, a commandé deux uavires, et un autre membre de Cetragpa, la S.F.T.M. (appartenant an groupe Worms), en a commandé un autre Worms), en a commandé un autre. L'acquisition de ces trois minè-rallers-charbonniers, d'une capa-cité de 140 000 tonnes chacun, fait suite à l'achat, il y a quelques mois, par une filiale étrangère de Cetragpa et par l'intermédiaire d'une société des Bermudes, d'un navire du même modèle. Au total, il s'agit donc de quatre bateaux — qu'on peut qua-lifier de charbonniers géants — qui devraient être exploités par la

(1) CETRAGPA est un groupemen d'intérêt éconemique (GEE) composé de pludeurs grands armateurs fran-cals.

société Cetragpa. Tous les quatre ont été commandés aux chantiers japonais Kawasaki pour un prix de 33 millions à 40 millions de dollars (140 millions à 160 millions de francs) par navire. L'un naviguera sous pavillou britannique, oui, on je sait, est beauccoup plus économique (à cause des frais d'équipage et des modes de financement) que le pavillon français. Mals pour les trois autres, et si Mais pour les trois autres, et si l'on se réfère aux déclarations l'on se réfère aux déclarations faites par les armateurs fin avril devant le commission nationale de l'emploi dans la marine marchande, il semble établi que ces bâtiments tout devraient bénéficier d'une subvention au titre du programme de modernisation de la flotte française) arboreront le pavillou national.

FRANÇOIS GROSRICHARD.

(Lire la suite pago 21.)

LIRE EGALEMENT PAGE 15 : Le programme énergétique de la Frence n'est-il qu'un pari

la llot des refugiés cubains ne cesse da grossi

posant d'importants problèmes aux autorités américaines, ainsi que le rapporte notre POINT

Sur un bilan

Le président n'est pas mécontent : en six ans, il estime avoir, en gros, réalisé les troie quarts da ce qu'il souhaitait taire. Il lui reste denc un en pour le dernier quart. Son bilan tui paraît domaines de la décrispation politique, de l'insertion de la femme dans le société trancalae, du troisième âge, des handicapés, des travailleurs menuels et de le protection des chômeurs. Il souligne le réduction das inégalités socisles inscrites dans les statistiques, mais ee montre très senelble, eu début de la demlère ennée du septennet, au malaisa des cadres : on va

taire quelque chose pour eux. Compte tenu des résistances et de « la raideur psychologique négative » qu'Il rencontre dans le réalisation des rélormes, le président de la République estime qu'il n'y a pas trop de sept ans pour tenter de les mener à bien ; la pouvoir na auffit pas, il taut aussi la durée. M. Giacard d'Estelng e détinitive-ment renoncé à reccourcir le mandet présidentiel, comme Il l'eveit envisagé en 1974.

Au terme de ce bilan plutôt setisfalsent », comme disent les sondages, le président de le République lance : A vous de juger. - Eh blen les Français jugent. Pour commencer, ils font

en mai « plutôt » moins confiance à M. Giscard d'Estaing (et encore moine à M. Barre) qu'an evril, selon le baromètre du Figaro-Sofres. Le mécontentement des egriculteurs est pour beaucoup dans cette balsse de confience (moins cinq points), mais ce peut n'être qu'une donnée conjoncturelle.

Plus sévère et durable est le jugement que, eslon un sondege de l'Express, les Françaie portent sur six années de mandet présidentiel. Ils estiment, en mejorité, que M. Giscard d'Estaing n'e pes realisé assez de réformes. e c c o m p i is en faveur des personnes âgées et de le Condition féminine, ils soulignent l'échec rancontré dans le lutte contre l'intletion et le chômage, lutte constamment jugée méfficace.

M. Giscerd d'Estaing est, sane doute, perçu comme « un bon président », mels il ne rest plus comme l'homme du changament et da la réforme qui s'était présenté sux électaurs en 1974.

TROIS QUARTS

### LE FLOT DES RÉFUGIÉS CUBAINS EN FLORIDE

### Espoir et apathie

envoyée spéciale.

aux dirigeants seviétiques, M. Fidel Castro affirme que les Etats-Unis préparent « un acte de guerre - contre Cuba. En Floride, cependant,

Key-West - Un ciel tourd pese

sur Key-West, où la lempêta menace. Le colenel oul commanda la base navale désaffectée est souclaux : on annonce du brouillerd pour le nuit el les garde-côtes vont devoir multipliar leurs patrouilles entre Cube et la Fieride pour secourir les baleaux de réfuglés en difficulté. Vendradi 9 mai, deux vedettes ont

repêché cent quarante-six neufragés. Toule la journée, les Cubains ont centinue d'arriver. Quand ils sont en vua de la jetée, lis se lèvent comme un seul homme dans leurs barcasses eurchergées et font le « V » de le victoire. Mais une fois à terre, les tralis tirés, les épaules affaissées, disent l'épreuve qu'a été la traversée, onze heures en moyenno par beeu

C'est une loule hétéroclite : des paysans neirs pieds nus, des bourpecises evec leurs enfants, des vieillarde épuisés, des hemmes dans fo torce de l'âge, l'air sombre et De natre envoyée spéciale NICOLE BERNHEIM

quelques - fiere-à-bras -, plus mechos que neture, en loques. Ils font le queue pour passer devant les officiars d'immigration. Ils manger, recevoir des vêtements, téléphoner à leur femille aux Etats-Unis et puis ettendre. Certains on des passeperts périmés, d'autres n'ent aucune plèce d'identité. Les autorités procèdent par recoupements, les trois quarts d'entre eux ont des parents aux Etats-Unis. Certains ont des amis lei at lé, les autres ceront soumis plus tard à une enquête serrée. On reconte que le gouverne-ment cubein a profité de ce • pont maritime - pour - vidar ses prisons at sea - asiles -. Allégatione difficites à virifler, maie, en tout cas, des handicapés mentaux - nen ecc pagnés - ont débarqué à Key-West et aussi un certain combre de per sonnages qui ent îndiqué qu'ils sortalent de prison. En tout, à peine trois cents - cas - sur les vinct-neu mille hommes, femmes et enfants semaines & Key-West. Les auterités

américaines na sont pas trop mécon L'exoda est riche d'Innombrable

**LUNDI 12 MAI** 

COURSES

A ST-CLOUD

UN BEAU PROGRAMME ENTOURE

Le Prix Cléopâtre

Pour pouliches de 3 ans

2 100 mètres

140 000 F à la gagnante

## La décision médicale

Essai sur l'art de la médecine

LUCIEN ISRAEL

A l'heure de la décision, le médecin est un homme seul. Il s'appuie sur des données scientifiques mais doit tenir largement compte des facteurs humains. Enfin, il y a la part de l'intuition et de l'art...

**CALMANN-LEVY** 

#### (Live la suite page 2.) AU JOUR LE JOUR

anecdoles tragiques, émouvantes ou

burlesques. Un bébé est né sur un

baleau, une famme est merte d'une crise cardlaque en posant le pied

sur la torre eméricalne ; le plus viell

arrivé evalt quatre-vingt-douze ans :

Il a bien supporté la traversée, ce

qui na l'o pas empêché de déclarer

était venu pour « mourir libre ».

Comme le président de la République o accompli un peu ptus des trois quaris de son mandat, il n'est mathématiquement pas illogique qu'il att déclaré : « J'ai fait aux alentours des trois quarts de ce que je souhaitais faire. » Mais, à ce compte, le prési-dent de la République devrait

normalement avoir réalisé intégralement ses souhaits à la fin de son mandat, et on ne voit vraiment pas dans ces conditions quelles sont les raisons qui pourraient l'inciter à poser de nouveau sa candida-

MICHEL CASTE

### < FANTASTICA > AU FESTIVAL DE CANNES

### L'apothéose du jeu

euvert, vendredi 9 mai, ovec le film de Gilles Carle, « Fantastica », coproduction franco-canadienne qui une comédie et une réflexion sur le monde du spectacle. Un film conçu pour Corole Laure, la cinquième qu'elle eir toumé avec Gilles Carle depuis « la Mort d'un bûcheron », en 1973, et où elle opporaît sous deux visages. Cor cette actrice de cinéma canadlenne est oussi chanteuse, vedette de spectacles musicaux avec Lewis Furey (on les o vus ensemble, ù Ports, ou Paloce en 1977, à Bobino en 1979), compositeur de musique de film pour le cinéaste.

Dans « Fantastica ». Carole Laure est donc Lorca, l'étaile d'une troupe en tournée, où elle chante et danse. Lewis Furey est Paul, son compagnon, son partenoire et le directeur de la troupe. Lorca et Paul n'ont pas, semble-t-il, la mêma conception de la vie et, lorsque

Le Festival de Cannes s'est · la caravane de « Fantastica » s'orrête dans une petite ville où une société multinetionale veut faire construire une usine de pâte à papiar sur les terres, jusque-là préservées, d'Euclide Brown (Serge Reggloni), le jeune femme quitte la roulotte. Elle veut s'établir dans la ville, mener la lutte écologique avec un groupe de gens qui ne sont pas exactement des marginaux, mais forment une petite communauté pittoresque et non conformiste. L'idée est séduisante.

En passant du paradis enchanté de la camédie musicale où elle est reine, ou poradis réal d'un défenseur des orbres, des fleurs et des eaux pures, Carole Laure posse de l'univers de Lewis Furey à celui de Gilles Corle, et son personnage de fiction cherche à réunir les deux expériences de sa vie profession-

JACQUES SICLIER.

(Lire la suite page 17.)

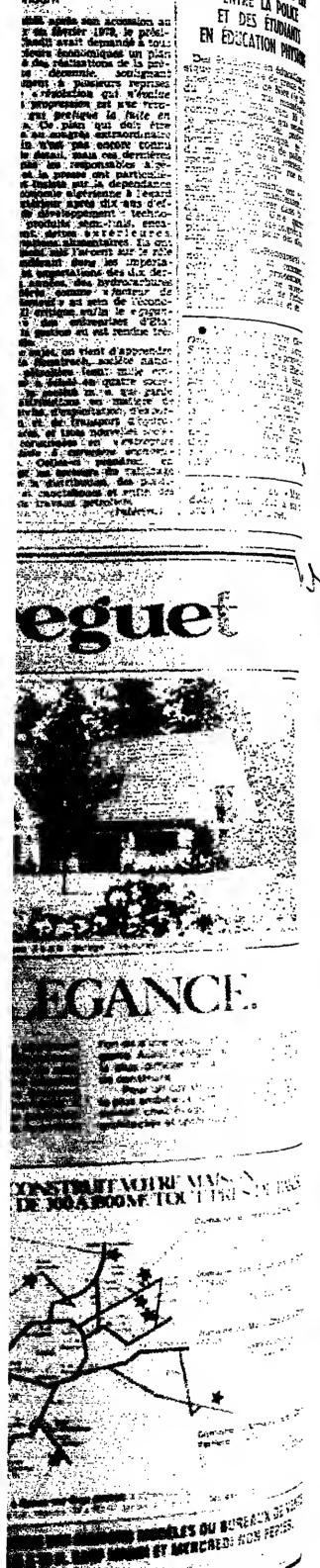

**AMÉRIQUES** 

### M. Fidel Castro affirme que les États-Unis « préparent un acte de guerre contre l'île »

Le Havane (A.F.P.). — M. Fidel Castro a assuré, vendredi 9 mai, les dirigeants soviétiques que « les Etats-Unis se préparaient à des actes de guerre contre Cuba », actes également destinés à « liquider le mouvement révolutionnaire et de libération nationale dans la région des Caraïbes ».

Dans son message, adressé à MM. Brejnev et Kossyguine, à l'occasion du trente - cinquième anniversaire de la capitulation de

l'Allemagne nazie, le leader cubain dénonce essentiallement les tentatives des Etats-Unis pour « étoufjer in révolution cubaine ».

Le peuple cubain, affirme M. Castro, émet trois exigences: • La suppression totale du blocus economique imposé par les Etats-Unis depuis plus de vingt ans, la restitution à Cuba du territoire de la base navale de Guantanamo et la cessation de la violation de

l'espace aérien par les avions espions SR-71 ». D'antre part, un incendie, qui a éclaté jeudi dans un immeuble de dix étages à La Havane, a été attribue, vendredi, à « limpéria-lisme et n la C.I.A. » par le journai Granma. L'immeuble abritait le principal jardin d'enfants de l'île. Les quelque cinq cent soixante-dix enfants et les adultes qui se trouvaient dans le bâti. qui se trouvaient dans le bâti-ment out été évacues par les fenêtres.

#### Espoir et apathie

(Suite de la première page.)

Quelques prostituées auraient recommencé à travailler dans les coine discrets des centres d'hébergement. Un homme prostré a refusé de quitter la bord : il a fini par avouer en pleurant que les autorités cubsines l'avaient poussé de lorce sur le bateau avant d'empécher sa temme et ses daux entants da la suivre. Les histoires de jamilles séparées sont légion : le semaine dernière, des candidats au départ dans le port cubain de Mariel devaient parfois taire des choix déchirents. Il n'y avait place que pour deux ou trois membres de le même famille. Depuis quelques joure, pour des raisons obecures, le situation perait s'être améliorée, et des familles entières arrivent avec enfants. Mels à Mariel, près de deux mille

bateaux attendent d'embarquer leur

lot de réfuglés. Certaine y renoncent, taute d'avoir fait des provisions suffisantes de carburant et de nourriture. Les prix sont exorbitants : 10 dollars pour un sandwich, 30 ou 40 pour un poulet.

Au coure des demières vingt-quatre heures, deux mille cinq cents personnes sont arrivees à Key-West é bord de cinquante et un bateaux, mais dix-neuf bâtiments ont falt le trajet é vide.

#### 1 000 dollars par réfugié

Le tarif du passage est toujoure fixe à 1 000 dollars par personne, et des patrone pecheurs de Caroline du Sud ont abandonné la recherche incertaine de leurs crevettes habituelles pour se consacrer à ce fructueux négoce.

Les eutorités américaines evaient

avril, semble s'essouffler. Las

chilfres du patronat, qui signalent

une participation movenne au travail

de 70 é 80 %, sont, certes, contestés

dans les milleux syndiceux. Ceux-ci

entendent capendant mettre fin eu

mouvement avant qu'il ne d'éticle de

lui-même. La décision de retour au

lors d'une assemblée des métallur-

Les grévietes espèrent encore une

concession du , gouvernement. Une

commission, composés de l'évêqua de Santo-Andre, Mgr Claudlo

Hummes, et de deux dirigeants syn-

dicsux, MM. Vasconcelos et Bitter, ce dernier, président du Parti des travailleurs en tormetion, s'est rendu

à Brasille, le vendredt 9 mai. La

reprise des négociations est touloure

rețetée par lee milieux officiels et le patronat. Un dislogue Intormel

devrait capandant permattre la dis-

cussion de revendications concrètes

d'opposition, at mêma da certains secteure tibéraux proches du couver

ament, le président Figueiredo e

affirmé qu'il pourrait recevoir une

commission représentant les métal-

lurgistes, é condition que le grève

prenne d'abord fin. En fait, le gou-

vernement paraît surtout préoccupé

de récupérer le terrain politiques

Soumis eux pressions des milleux

comme le stabilité de l'emploi.

travail pourrait être prise dimano

Brésil

Les dirigeants syndicaux maintenus en prison

entament une grève de la faim

De notre correspondant

Rio-de-Jeneiro. - Dix dirigeants do Sao-Bernardo, qui e

annoncé qu'elles voulelent imposer aux propriétaires de bateaux coupables de fevoriser cette • immigration illégale - une amende de 1 000 dollare par refuglé, mais cette Intention est restée lettre morte. Saut dana certains cas très particullars, comme celui d'un petit cargo à l'identité confuse, le Docteur-Daniels qui a amené quatre cents réfuglés dans des conditions d'insécurité qui ont fait dresser les cheveux sur la tête des eutorités navales.

Hult cent cinquante -marines- sont errivés, jeudi pour remplacer les aix cent cinquante hommes de la garde nationale de Floride, debordés par les événements. Les «marines» ont renforcé les mesures de sécurité autour des centres d'hébergement. Les visiteure doivent être munie d'un laissez-passer et, fussent-lis journalistes, escortés d'un « marine » eussi courtois que discret, Cinq cents volontaires passant leure toure et une bonne partie da leurs nuits à organiser le logement provisoire et le ravitaillement des réfugies. L'élan de solidarité est d'ailleure spectaculaire : vendredi, des vêtements neufs d'une valeur de 300 000 dollars sont arrivés de Porto-Rico evec plueieure caisses de Jouets pour les enfants. La communauté cubaine des Etats-Unis multiplie les collectes d'ergent et d'effets divers.

Quatre mille réfuglés ont été installés dens un ancien hanger é hydravions en attendant d'être dirigés sur Miami pour ceux qui y ont de la femille, eur la base aérienne d'Eglin, dans le nord de la Floride, ou su celle ouverte é Chaffee, dans l'Ar kansas. Le hanger est surpeuplé, la chaleur y est étouffante, et, l'excitation de l'errivée passée, les réfuglés à leur avenir incertain. L'un des res ponsables du service d'accusti dit · C'est ici qu'on peut lauger ceux qui s'en tireront et les autres... .

L'exoda e bouleversé le vie da Key-Wast, qui, é cetta époque de l'année, la saison touristique paseée, retrouve traditionnellement son calme de petite ville coloniale. Noyée dans les bougginvillées et les flembovants. ca population da pêcheurs, d'artistes et d'artisane vit à l'ombre glorleuse de Hemingway. Bien que solidement anticestristes dans leur ensemble, les apprécié la première, jeudi, d'un ilm tourné l'année dernière dans ITIe. Il s'appelle Tuez Casiro I et reconte un complet de le C.I.A. pour faire disparattre le chef du gouvernt cubain. Le complot rate et le film est, dit-on, de la sous-série B.

NICOLE BERNHEIM.

#### meintlen en prison jusqu'à leur mise en jugement, un processus qui pourrait durer plusieurs mois. La grève des métallurgistes de

El Salvador

syndicat des métallurgistes de Sao-

Bernardo, emprisonnés depuis le

19 avril; dont le président Luie Inacio

De Silva, dit - Luiz >, ont entamé,

le vendredi 9 mai, une grève de la

felm. Ils veulent obtenir le récuver-

ture des négociatione avec le patro-

Leur décision a été prise après que

détention provisoire, qui permet leur

la justice militaire eut confirma leur

#### LES COMMANDANTS DE HUIT GARNISONS RÉCLAMENT LA LIBÉRATION DES OFFICIERS D'EXTRÊME DROITE ARRÊTÉS.

San-Salvador (A.P., A.F.P.).

Les commandants de huit des qua-torze garnisons salvadoriennes ont adressé un ultimatum à la junte pour réclamer la libération d'un commandant en retraite arrêté pour avoir voulu fomenter un untresse appropries par la presente putsch, a annonce une haute per-sonnalité militaire le vendredi 9 mai. Selon cette personnalité, ils ont aussi réclame la libéra-tion d'une dizzine d'autres mil-taires, mais n'ont pas précise ce qui se passerait si leurs camarades d'armes n'étaient pas remis en liberté.

Arrêté depuis jeudi (le Monde dn 10 mail), le commandant Roberto d'Aubuisson était le chef des services de renseignement mili-Bomero, renversé en octobre. Le colonel Adolfo Majano, membre de la junte, a accusé le com-mandant d'être à la tête du com-

De son côté, la démocratie chrétienne, dont deux membres appartiennent à la junte, a accusé des sénateurs conservateurs américains d'avoir soutenu la tentative de coup d'Etat d'extrême droite. Le secrétaire général par intérim de la D.C., M. Rey Prender des auxsilimies en carres des dez, a aussi mis en cause des éléments proches de gouverne-ments sud-américains comme le Chili et l'Argentine.

 Les affrontemente entre groupes d'extrême droite et d'ex-trême gauche ont causé, vendredi 9 mai, la mort d'au moins vingt personnes. La Pédération nationale des syndicats a menacé le gouvernement de suspendre les services publics afin qu'il mette fin à la violence politique.

#### Canada

#### Un manifeste de gauche pour le Québec

Nous avons reçu le manifeste suivant signé de personnalités de gauche de plusieurs pays :

Conquis par les armes, Il y a plus de deux siècles et empêché de poursulvre son évolution normale vers sa pleine maturité politique, le peuple du Québec, malgré tout, s'est enraciné en terre d'Amérique et il y a maintenu sa différence et son projet. différence et son projet.
Ainsi, des quatre grandes sou-

Ainsi, des quatre grances sou-ches européennes qui ont pris ra-che en Amérique dans l'ère mo-derne: la portugaise, l'espagnole, l'anglaise et la française, une seule n'a pas pu encore accéder à la souveraineté politique, et c'est la française, dont le cœur se

Contre les forces extérieures et leurs appuis internes qui veulent le maintenir dans son état actuel de dépendance, le peuple du Qué-bec décidera librement de son destin sur son propre territoire, par son référendum du printemps

Il ne compte, bien entendu, que sur lui-même. Mais en ce temps de fraternités internationales, il est conflant que sa démarche sera

accueillie par la comprébension et le soutien de tous les démocrates.
C'est ce à quoi vous convient les signataires de ce manifeste de soutien à la volonté d'emancipation du peuple québécois.

Ont signe :

Roger Blin, Jeun-Pietre Paye, Bernard Noël, Michel Leiris, Albert Memmi, Claude Mauriac, Edmond Jabës, Vladimir Jankélévitch, Alain Jouffroy, Francis Bernard, Marie-Odlie Domenge-Faye, Jean Paris, Mitson Romat, Esbeue Famchon, Alain Boget, Leurent Terzieff, Guillevic, Maurice Roche, James Pichette, Baymond Jean, Jean Genet.

Raymond Jean, Jean Genet.

Ont également signé:
David Cooper (Angleterre), MariaAntonietta Macciocchi, Namul Balestrini (Italie), Jean-Pierre Verheggen,
Jacques Sojcher, Marc Rombaot,
Jacques Honet (Belgique), Vénus
Khoury-Ghaza (Idhant, Jean Méteilus, Géraid Bioncourt (Hall),
Takis Sicopoulos, Mardo Aravantinou, Angréas Pagoulaton, Danil
Panagopoulos, Nikos Ressanlis
(Gréce), Violante do Canto (Portugal), Rodolfo Hinoskroza (Pérou),
Saul Ynrktévich (Argentins),
Edouard Glissant (Martinique).

Les signatures peurent être adres-sées à : Jean-Pierre Faye, 12, rue de Seine, 75005 Paris.

#### **AFRIQUE**

AU SOMMET DE NICE

### M. Giscard d'Estaing lance un appel en faveur de la paix au Tchad

A l'ouverture du septième commet francoafricain, dout les travaux prennent fin ce eamedi 10 mai à Nice, M. Giscard d'Estaing a lancé un appel en faveur de la paix au Tchad. Il a d'autre part fait aliusion au « pessimisme » ambiant et lui a nppose un « certain opti-misme » fondé sur la « véritable renaissance » de l'Afrique au cours des vingt premières années d'indépendance, ce qui constitue, à ses

yeux, «l'un des événements les plus significatife de notre temps . Le président Senghor a, de sou côté, exprime « l'intention de réunir de nonveau les nnze tendances tchadiennes pour qu'elles soient entendoes par la commission - ad hoc - de l'Organisation de l'unité africaine -, dont il assure la présidence à titre

### Un climat de morosité

Nice. — Rarement le décalage a été aussi prononce, lors des précédentes conférences francoafricaines, entre l'optimisme des porte-parole et la morosité à peu près unanime des participants aux assises de Nice. Aux interve-uants, évoquant en séance plénière la situation désastreuse de l'économie de la majorité des Etats d'Afrique ou les consé-quences catastrophiques des cala-mités naturelles frappant les plus défavorisés d'entre eux, n'ont cessé de faire écho, dans les cou-loirs, des conversations foncière-ment pessimistes sur l'évolution des combats an Tchad,

Le colonel Kamougue, viceprésident du Gouvernement d'union nationale transitoire (GUNT), récusant les propos te-tus la veille par M. Abba Siddick, ministre de l'enseignement supéministre de l'enscignement supe-rieur do Tchad (Frolinat origi-uel), nous a déclaré vendredi ; « Il n'y a qu'une seule délégation tchadienne à Nice. J'en suis le chef régulièrement désigné par le président du Tchad. Tous les autres sont des touristes, et leurs déclarations n'incapagi, cu'euxdéclarations n'engagent qu'eux-mêmes. Je suis d'ailleurs le seul ndmis dans la salle des séances. memes, de suis à alueurs le seut nomis dans la salle des seances. M. Abba Siddick se livre en ce qui le concerne à des spéculations intellectuelles qui sont celles d'un irresponsable. Etant donné qu'il est toujours ministre du GUNT, je n'étonne qu'il puisse se trouver ict sans l'accord du président Goukound, qui m'a désigné pour le représenter. S. Interrogé sur la réalité d'une a menace tibyenne » à N'Djamena, le colonel Kamouge nous a répondu : « Dans le passé, f'ai dénoncé le danger libyen, mais actuellement je m'interroge, Bien sûr, je n'écarte pas la présence de troupes libyennes mi Tchad.

de troupes libyennes mi Tchad. Mais je me demande s'il n'y n pas confusion, entretenue volon-

De notre envoyé spécial tairement ou non, entre éléments tchadiens suvorables à la Libye et éléments réellement libyens »

et éléments réellement libyens »
Au sujet de l'évacuation des
troupes françaises, notre interlocoleur nous a dit : « Je suis surpris par la décision de la France,
mais le gouvernement français
est souverain. En ce qui me
concerne, en tout cas, l'estime
qu'il aurait été plus sain de négocier ca retrait et de le programmer u'un commun accord. »

#### Un message de M. Hissène Habré

M. Michel Proud, directeur des M. Michel Frond, directeur des affaires politiques an ministère tchadieu des affaires étrangères, a remis jeodi à M. Georgy, direc-teur des affaires africaines et malgaches ao Quai d'Orsay, un message de M. Hissène Habré pour M. Giscard d'Estaing.

Pour M. Frond, & M. Goukouni ne représente plus rien, dans la mesure où il ne dispose plus de onze tendances politico-militaires. Il a destitue trois ministres, mais n'a pas procede à leur remplace-

ment ».

Les voisins du Tchad — la République Centrafricaine, le Congo, le Zaîre comme le Gabon — s'inquiètent du risque de voir les désordres s'étendre chez eux. En tant que doyen d'âge de la conférence, et président untérimaire de l'Organisation de l'unité africaine, M. Senghor, qui place au premier plan de ses préoccupations la pénétration soviétique en Afrique, souhaiterait, comme Afrique, souhalterait, comme beaucoup de ses pairs africains, que la politique française en Afrique centrale fût meins ambi-

guë. En marge de la conférence,

une dizaine d'organisations, réu-nies au sein d'un comité de liaison des travailleurs d'Afrique uoire en France, ont tenu deux uoire en France, ont tenu deux conférences de presse pour attirer l'attention sur les conditions de vie des émigrés en France, et pour essayer d'obtenir que les chefs d'Etat inscrivent cette question à l'ordre du jour. Par ailleurs, des opposants togolais ont, jusqu'à ce que la police les refoule sur Paris, fait du porteà-porte et distribué des posters hostiles au général Eyadema.

Le seul élément optimiste a été le discours, vendredi, de M. Ro-bert Galley, ministre de la coopé-mi a indiqué que les ration, qui a indiqué que les moyens financiers mis à sa dismoyens financiers mis à sa dis-position depuis le sommet de Kigali avaient augmenté de 23 %, passant de 3 milliards et demi à 4 milliards 300 millions, tandis que les autorisations de pro-gramme du Fonds d'aide et de coopération (FAC), représentant le quart du budget de son minis-tère, avaient augmenté de 48 % au cours de la même période, passant de 633 à 942 millions.

PHILIPPE DECRAENE.

● Le Zimbabme est devenu le cinquante-neuvième membre du groupe des poys d'Afrique, des Caralbes et du Pacifique (dits «ACF»), partenaires de la C.E.E. dans le cadre des conventions de Lomé. La délégatiun zimbabwèenne, conduite par le vice-président du gouvernement et ministre de l'écounmie, M. Chidzero, et par le ministre de l'information, M. Smith a été de l'information, M. Smith, a été accueille sous les acclamations le 8 mai, à Nairobi, par la conférence des ministres des affaires étangères C. E. E. - A. C. P. —

#### Algérie

### Le F.L.N. réaffirme sa volonté de généraliser l'utilisation de la langue arabe

Alger. — Le souci de « conti-nuite » l'a nettement emporte dans les dernières décisions du comité central du F.L.N. (Front synthèse a été publiée vendredi soir 9 mai, quarante-huit heures après la cloture de sa première session ordinaire de l'année 1980. session ordinaire de l'année 1980.
Les débats fort anlmés, qualifiés de a france, militants et démocratiques » par le président Chadil
Bendjedid, préfigurent ceux qui
auront lieu en juin à l'occasion
du congrès extraordinaire du
F.L.N. pour l'examen et l'adoption du prochain plan quinquennai (1980-1984).

Il en est ainsi en particulier de l'agriculture, eujet complexe et controversé à la fois. Les trois rapports qui circulatent avant l'ouverture de la session s'accor-daient sur un constat : stagnation de la production qui presente de la production, qui ne couvre plus que 40 % des besoins, vicil-lissement des travailleurs de la largement des travaments de la terre, dont près de la moitié ont largement atteint l'âge de la retralte, déficience des structures de soutien » de la production (offices et coopératives de commercialisation, financement appropriagnement), etc. et approvisionnement), etc... Ils divergealent cependant sur les recommandations soumises au comité central pour sortir ce secteur, vital pour l'économie algé-rienne, du marasme qui le carac-térise depuis plusieurs années. rienie, du marasne qui le caractérise depuis plusieurs années.
Entre autres propositions, les uns
préconisaient la constitution de
grandes ferines d'Etat, gérées
comme des unités industrielles;
les autres suggéralent l'assouplissement des modes de faire-valoir,
allant jusqu'à envisager la location par l'Etat des terres qui lui
appartiement à des exploitants
privés. Entre ces deux extrêmes,
le comité central à décidé le
maintien dans leurs grandes
lignes des trois structures actuelles de production : autogestion
sur les anciennes fermes coloniajes, coopératives de la révolution
agraire sur les terres de l'État et agraire sur les terres de l'Etat et les terres nationalisées depuis 1971, secteur privé de petites et moyen. nes exploitations.

Dans ce cadre, le gouvernement manifestations de l'izi-Ouzou,

De notre correspondant

pourra décider des aménagements qu'il jugera utiles : remembre-ment des domaines autogérés dont le gigantisme (1000 hectares en moyenne par exploitation) est reudu responsable des tion) est reudu responsante des carences de leur gestion; sup-pression de tout office ou orga-nisme dont l'existence entrave le développement de la production, etc. Ainsi, c'est surtout en aval et eu amont de la production, sur l'« environnement » de l'agriculture, que le gouvernement doit agir, « pour libérer le secteur agricola des contraintes internes et externes qui allèrent son déve-loppement socialiste ».

Parmi les plus importantes décisions prises dans ce domaine figure la création d'une banque agricole spécialisée, qui se substituera à la Banque nationale d'Algérie (B.N.A.), souveut critiquée pour « su gestion orthodoxe » du crédit agricole. La nouvelle institution aura de larges attributions pour financer nouvelle institution aura de larges attributions pour financer le développement, l'équipement ou l'exploitation de « toutes les unités agricoles de production ou de service ». Des procédures d'octrol du crédit seront assou-piles, le contrôle préalable des dépenses, en vigueur actuellement, sera remplacé par un contrôle a posteriori, sûn de permettre aux bénéficiaires la libre disposition des prêts qui leur auront été

#### Un objectif stratégique

Concernant l'arabisation, autre sujet britiant l'arabisation, autre sujet britiant débattu au cours de cette session, le comité central a réaffirmé que « la généralisation de la langue arabe est un ubjectif stratégique, », le débat n'étant permis que sur a les méthodes les plus adésur a les méthodes les plus adequates et les moyens les plus appropries pour le concrétser ». Il a ainsi suivi le président Chadil, qui avait déclaré, dans un

que « la question d'être Arabe ou de ne pas l'être ne se pose plus en Algérie ». Faisant allu-sion à ces événements, sans les ctter, le comité central a de nou-veau condamné « les plans colo-nialistes visant à porter atteinte à l'unité de la nation », et à affirme sa « colonté de défendre In souveraineté du pays, l'inté-prité de son territoire et l'unité de son peuple ».

Les meeuree concrètes qui seront prises à court, moyen et long terme pour la généralisation de l'arabe comme « langue de travail » dans le parti, les eutreprises publiques, les assemblées élues, les secteurs technique et artistique et deivent c'intérrer. artistique, etc., doivent c'intégrer dans les plans de développement à partir du prochain quinquennat 1980-1984. Des actions de volontariat, ainsi que l'affectation de recrues du « service national », sont prévues pour mener à bien cette tache.

paralire en français. Une acanemie de langue arabe, baptisée académie Houari-Boumediène, seracrée. L'application de ces mesures sera supervisée par le chef de l'Etat, qui assurera e la coordination, le suitoi et l'évaluation des différents models différents accessing des différents projets ».

S'agissant enfin du tourisme, les décisions vont dans le sens attendu du développement d'un a tourisme essentiellement inde ce secteur à l'initiative privée. Pour la réalisation de petites uni-tés d'hôtellerie et de restauration. qui compléteront les grands com-plexes d'Etat. — (Intérim.)

Cote-d'

Rumei

The second of the Control

San transfer of the san To

TOTAL TOTAL STATE OF THE STATE

Silver of the second of the se

miles.

25

4

5.0

Spanial da. da. du du rei rei cie,

GARAGES COMMENTS OF THE SECOND COMMENTS OF TH

3::

LE CONFLIT SA

10,000

بالمجار والجاروي

Marocains et Sahraouis untradictoires de la nouvell

le Folsand a del F dia dia Onema diana 184 in della Trume de transcripto. Granda Transcripto. Granda Avadente. 71 PM 2 (J. THE STATE OF THE S The second of the second

Agreement & Francis le (t. )) file s le hille, de this dell'est the state of the state of TO LETT 7 to 2 Yales 5 29

4 (1)3% 3 (4)4 E-05- - C+7 207. da lez G2 =7: X7 - . . . Television of the control of the con in contra 2 % - 16-9% - 6% - 16-9% 1004 - 08-03-20 - 21 - 15 - 6%

E 20 70 22 44 11 Eller Tree

Belgique

DEMISSION AV BUREAU DU PARTI SOCIALUNTE FRAN COPHONE. Lo des affages entrangement des es, a démissione est à deministre à la said du prochain socialiste de la manue de l

Espagne ESPOGNE

IA PILLE DU GELERA

PPANCO ACQUITATA

Mue Carmen

Franco, Acquitata

In applie 60

Thomas de les acquitata

The second acqu

Litats Unis MI GROUPE DE TRAVATA





#### MET DE NICE

### aing lance un apm la paix au Tchad

years. des évérements les plus les confes de notre temps . Le président les exprime « Intention de de nouvrai les once tendunces telable par qu'elles solent entendune par le partire de l'organisation de la partire de l'Organisation de la local de l'Organisation de la local de l'Organisation pour queres some de l'Organisation de le africaine .. don: il nesure in presidenti intérimaire.

#### at de morosité

Dire dervote special constants and a second second

M. Missing Habit mark Present dissectors for

The state of the s BARNER MATTER STATE MARKET THE MARKET TO 

Trinks in the time AND SOME THE SECOND SOME THE S West States and States bet well that the state with

AND THE PROPERTY.

THE PARTY OF THE P

### volonié de généralise de la langue arabe

The state of the s The second second A STATE OF THE STA Apple Breit of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

**AFRIQUE** 

#### Côte-d'Ivoire

#### Rumeurs...

Au moment où la Côte-d'ivoire s'apprétait é accuellir Jean-Paul il, ettendu à Abidian ce samedi 10 mai, en fin d'aprèsmidi, des rumeurs ont court é propos de « complots » contre le président Houphouet-Boigny. La première fait état d'une - lettra - reçue, selon l'agence

Associeted Press, volià une semaine, per des ambassades, des membres du gouvernement et des officiers ivoiriene, et qui emaneralt de militeires désenchantés mais demeurant anonymes. • Cheque fois que des citoyens réclament leurs droits, auraient écrit ces demiers, on se d'être des révolutionnaires. Si rien n'est talt, nous, les soldets, déclencherons des attaques contre les dirigeants du gouvernement parce qu'ils sont tous malhonnétes et qu'une solution draconlanne est néceseaire. . Rien n'est venu, depuis, confirmer l'euthenticité de cette lattre eur laquelle le gouvernement ivoirien n'a feit aucun commentaire.

La deuxième rumeur concerne. une - tentative d'assessinat -, rapportée par Libération ca samedi, contre le présidant Ivoirien. Le - complot - eurait été déloue par l'errestation d'un lieutenent de police répondant ou nom de Quiaî.

ii éteil impossible, a a m e d l en fin de matinée, d'obtenir une réaction des autorités ivoiriennes qui observent un silence complet. On remarque cepenriens ont invoqué des eraisons politiques - pour décommander des manifestatione à Abidjan.

En toute hypothèse, l'ebsence de M. Houphouet-Bolony eu sommet franco-africain de Nice était prèvue depuis longtemps, le précident ivoirien devant évimment recevoir le pape. Ca. n'est donc pes cette ebsence qui a pu eusciler une rumeur sur un • ettentet • et. encore moina, l'étrange - lettre - des militaires non Identifiés.

#### LE CONFLIT SAHARIEN

#### Marocains et Sahraouis donnent des bilans contradictoires de la nouvelle bataille d'Ouarkziz

Le Polisario a confirmé, ven-dredi 9 mai que la région de Ouarkziz, dans le sud du Maroc, théatre de violents combats entre troupes marocaines et sahraouies. Ceux-ci avalent été annoncés dès mercredi à Rabat (le Monde du 9 et du 10 mai), mais la version et le bilan de ces combats, don-nés simultanément à Alger et à Rabat différent cependant large-

CARL BEE DEEDER

Notre correspondant à Alger nous signale que, selon le Poll-sario, la « tentative » marocaine de dégager, mardi et mercredi, la garnison de Zag (qui fait face à Tindouf, de l'autre côté de la frantière signa-mercesine) « sefrontière algèro-marocaine), « as-siègée » depuis novembre, a échoué et s'est soldée par la mort de cent quarante-sept sol-dats marocains et la destruction de vingt-cinq engins blindés, trente-deux camions et Land Rover, cinq canons de 105 millimètres, trois batteries bitubes et dixhult mortiers. Des mines, placées sur les voies de passage des forces armées royales ont entraîné la destruction de cinq blindés et de pludeurs véhicules et un capo-ral-chef marocain a été fait pri-

Le communiqué ajoute que les troupes sahraoules ont attaqué, du 6 an 8 mai la garnison de Abattih, située au sud-ouest de Draa et que l'opération a fait cent cinquante-trois morta dana les rangs marocains qui ont, là les rangs marocains qui ont, la anssi, perdu un important matériel. Auparavant, cette même garnison avait été e harcelée à plusieurs reprises, et notamment les 28, 29 et 30 avril, puis les 2 et 3 mai. Les pertes du Polisario dans ces différentes actions no sont pas margicies.

tions ne sont pas précisées. En revanche, un communique du gouvernement marocain, pu-hlié vendredi, indique que « l'opé-ration de nettoyage » lancée le 6 mai par les FAR a fait plus de quatre cent cinquante morts et blessés dans les forces du Polisario et que cent soixante-deux véhicules, dont cinq rampes lance-missiles de 122 millimètres, véhicules, doot cinq rampes lance-missiles de 122 millimètres, ont été détruites, tandis que sept véhicules armés de canons, dont trois quadri-tubes, deux blindés légers, et une grande quantité d'armés et de munitions de tous calibres, ont été récupéres. Selon le communiqué, les forces royales ont eu en trois jours treute-six tués et quarante blessés. Un blindé léger a été endommagé et deux jeeps détruites.

#### M. STRAUSS PROTESTE CONTRE LES MENACES

electeurs sont encore bien peu nombreux. Le burean a ouvert ses portes à ? heures et les refer-mera à 19 heures. Comme il

(De notes correspondant.) Bonn — Le représentant à Bonn de l'O.L.P., M. Franci, a Bonn de l'O.L.P., M. Frangi, a déclaré que ses partisans e ne resteront pas les bras croisés » si Strauss, candidat de l'opposition à la Chancellerie, adopte une position hostile aux Palestiniens. S'estimant menacé, M. Strauss a déploré que l'organisation palestinienne puisse, en République fédérale, « menacer d'importants politiciens parcs que n'obéissant pas aux ordres de M. Arajot ». Le porte-parole du gouvernement a affirmé que les mesures nécessaires seraient prises pour garantir la sécurité du dirigeant chrétien-démocrate et a critiqué

### A TRAVERS LE MONDE

#### Belgique

 DEMISSION AU BUREAU DU PARTI SOCIALISTE FRAN-PARTI SOCIALISTE FRANCOPHONE. — Le ministre des
affaires étrangères, M. Simonet, a démissionné le vendredi
9 mai de bureau directeur du
parti socialiste francophone,
s'excluant sinsi pratiquement
du prochain gouvernement en
cours de formation. Ministre
des affaires étrangères depuis
juin 1977, il s'est senti désavoné
par son parti et par le parti
socialiste flamand, qui demande notamment que la
Belgique prenne ses distances
à l'égard des Etats-Unis. —
(Corresp.)

#### Espagne

■ LA FILLE DU GENERAL FRANCO ACQUITTÉE. — Mme Carmen Franco, fille du général Franco, a été acquit-tée, vendredi 9 mai, par le tribunal de Madrid. Elle était accusée de contrebande. Le 13 avril 1978, les douanes de l'aéroport de Madrid avalent retenu trente et une médailles retenu tremte et une médailles et sept insignes appartenant an général Franco. Mme Caran général Franco. Mme Car-men Franco, marquise de Vil-leverde, avait indiqué qu'elle transportait ces bijoux en Suisse afin de les faire en-castrer dans une horloge par un atelier de joalilerie spécia-lisé. Le tribunal provincial de Madrid avait condamné la Macrid avait containe la marquise à une amende de 6,8 millions de pesetas (environ 400 000 francs). La marquise avait fait appel auprès du Tribunal économique central, qui l'a finalement acquittée. — (A.F.P.)

#### Etats-Unis

• UN GROUPE DE TRAVAIL, dirigé par le général Starbird pour le compte des départe-

responding the second of the s

ments de l'énergie et de la défense a conclu à la nécessité de construire un nouveau réacteur nucléaire, d'un coût de 3 milliards de dollars pour produire en quantité suffisante dans les années 90 les explo-sifa destinés aux missiles et aux bombes de l'armée ameri-caine, a-t-on appris lundi 5 mai à Washington. Si les recommandations du groupe de travall étaient suivies, ce serait la première fois depuis vingt-six ans que les Etats-Unis construiraient un nou-veau réacteur à des fins mili-taires. — (AFP.)

#### Libéria

LIBERATION D'UN JOURNALISTE AMERICAIN.

M. Michael Goldsmith, envoyé
spécial de l'agence américaine
Associated Press, détenu pendant plusieurs beures par les
autorités libériennes (le Monde
du 6 mai), a été libéré après
avoir réussi à convaincre ses
geôliers qu'il n'était pas en
relation avec M. Warner, ancien vice-président du Libéria.

— (AP.)

#### Ouganda

• LE COLONEL DAVID OJOK a été démis de ses fonctions de chef d'état-major de l'armée ougandaise par le président Binaisa, a annoncé samedi 10 mai Radio-Kampala. Le chef de l'Etat a évoque la détérioration de la sécurité pour justifier une mesure qui vise l'un des principaux partisans de l'ancien président Obote, lequel a annoncé qu'il regagneralt son pays le 27 mai, après neuf ans d'exil en Tanaprès neur ans de la cui l'au-zanie. Le colonel Ojok dispo-seralt d'une armée privée de quelque dix mille hommes regroupés dans les régions du nord dont il est originaire, comme M. Obote. — (A.F.P.)

#### R.D.A.

l'Ouest, MM. Hans Wimmer et Gerbernd Gollmer, ont été condamnés respectivement à sept ans et demi et six ans de prison par des tribunaux de R.D.A. pour avoir organisé le passage à l'Ouest d'Allemands de l'Est, On apprend d'autre part que l'écrivain Stefan Heym, radié de la Fédération des écrivains de l'Allemagne de l'Est et condamné à 9000 marks d'amende en 1979 pour avoir publié un roman en R.F.A., a obtenu un visa de sortie pour la République fédérale. — (A.F.P.)

CONDAMNATION DE PAS-SEURS. — Deux Allemands de l'Ouest, MM. Hans Wimmer

#### Suriname

ACCUBATIONS CONTRE LA FRANCE.— Le Guyana Chronicle de Georgetown a accusé jeudi les antorités françaises d'avoir été informées au préalable de la tentative de conp d'Etat qui a eu lieu an Suriname (ex-Guyans néerlandaire) à la fin avril. Selon ce journal, qui cite des informations en provenance de Paramaribo (capitale du Suriname), « des marcenaires élaient partis de France environ une semaine avant la tentre de la contra de contra ron une semaine avant la ten-totive du coup d'Etat et avaient atterni en Guyane française », qui a me frontière commune, à l'ouest, avec le Suriname. A
Cayenne, en revanche, on
indique que le coup d'Etat a
été préparé par l'ancien ministre surinamien de l'agriculture, J. T. Kasantaroeno, qui,

n'existe ni circonscription ni liste électorale, chaque citoyen on citoyenne âgé de plus de seize ans peut choisir parmi les quelque deux mille bureaux de la ville celui où il accomplira son devoir. Pour ce faire, après qu'il aura décliné son identité et pr. dult une pièce officielle, on lui remettra deux bu'letins imprimés, dont l'un est destiné à servir de brouillon, portant vingt-quatre noms reproduits en très petits caractères, dont il ne devra cocher — cu faire cocher — que douse au maximum. Pour la première fois depuis la révolution, la carte destinée à l'urne est perforée, de manière à être lue par un ordinateur. Une fois son bulletin rempli, l'électeur est invité à y apposer l'emprelnte de son index droit, cette pratique étant destinée à interdire aux fraudeurs de se "résenter dans plusieurs bureux plut de missieurs pistolet mitrailleur, nous invite à le suivre. Sur les murs du vestibule, on a « punaisé » deux affichettes identiques, où figurent les noms des vingt-quatre candidats de la capitale, flanqués chacun de sa photographie en très petit format. Sur les deux battants de la porte donnant accès à la cour. on pent lire le texte, intégralement imprimé depnis, des recommandations de vote de l'iman Khomeiny, que la radio et la télévision avaient diffusées dans la soirée du ? mai exhortant le peuple iranien à voter « cent pour cent islamique », en préférant aux partis de gauche comme de droite celul des religieux.

Nous sommes dans l'un des quartiers de l'ouest de Tébéran. Dans la cour de cette petite mosquée, devenue pour un jour burean de vote, on a aligné des sièges, comme pour une conférence ou une représentation, face à la rangée de tables où se tiennent assis trois hommes et quatre jeunes femmes en tchador noir.

En cette fin de matihée, les électeurs sont encore bien peu nombreux. Le burean a ouvert de se résenter dans plusieurs bureaux plutôt qu'à identifier le bulletin, puisqu'il faut montrer des doigts vierges de toute encre avant de pretendre au droit de

#### La position difficile de M. Bani Sadr Il faudra attendre le mer-

credi 14 mai pour comnaître les résultats de cette consultation, la aixième en quinze mois. Selon les premières indications recueillies tard dans la soirée dn / mai une fois clos le scrutin, il semble qu'une large part du corps élec-toral ait boudé les urnes et se soit abstenue (la participation avait été d'environ 40 % lors du avait été d'environ 10 % lors du premier tour). Les autorités ne peuvent, de toute façon, indiquer, fante de le connaître précisément, le nombre total des électeurs. Estimé par les milie ix officiels à environ vingt-deux millions lors du référendum pour la Constitution, il est systèrieusement donné cette fois-ci pour « plus de vingt millions », les chiffres établis à partir des recensements semblant, pour leur part, le maintenir autour de seize millions seulement.

part, le maintenir autour de seize millions senlement.
Tontefois, les résultats resteront incomplets — comme les bancs de l'Assemblée — tant que les vingt-deux villes dont les résultats du premier tour ont été annulés, soit par suite de fraude, soit en raison de troubles et d'incidents divers comme, notamment, au Kurdistan, n'auront pas voté de nouveau, à une date qui n'a pas été encore fixée. La n's pas etc encore fixée. La Constitution a cependant prévu que l'Assemblée peut se réunir si les deux tiers des sièges (cent quatre-vingts) sont attribués. quatre-vingts) sont attribués.

Ces vides sur les bancs pourraient éventuellairent devenir une
arme redontable entre les mains
de la majorité qui se dégagera du
scrutin, en permettant, par
exemple, à celle-ci de demander
et peut-être d'obtenir le report
de "examen de certains grands

#### CORRESPONDANCE

Menaces contre des opposants irakiens en France

L'Association des étudiants irakiens en France (25/34), cité BeiAir, Poitiers) nous a adressé une
letire dans laquelle elle affirme
que plusieurs de ses adhérents
jont l'objet de menaces de mort.
Les étudiants irakiens rappellent, à ce sujet, que, en juin 1977,
le journaliste trakien Adel Wasfi
était assassiné à Beyrouth:
Rédacteur an journal Falastin
Al Thaora, organe de l'O.L.P., il
était l'un des fondateurs de
l'Union des démocrates irakiens à
Beyrouth. A cette occasion, la
presse libanaise a parlé d'une longue liste d'opposants irakiens à
l'étranger (dont plusieurs résident
en France) qui sersient condamnés à mort par le régime baasiste.
En février, M. Saddane Hussein
déclarait, dans un discours reproduit dans la presse irakienne, que
a la main de la révolution atteindra les opposants où qu'is se
troupent ». Un de ceux-ci, Yahya
El Irakie, étalt assassiné le
24 mars à Bevronth.

trouvent's. Un de ceux-ci, Yahya El Irakie, étalt assassiné le 24 mars à Beyronth.

La situation est d'autant plus préoccupante que, le 9 avril dernier, deux Irakiens se sont présentés au domicile parisien d'un des membres de l'opposition dont le nom figurait sur la liste des condamnés à mort. Ce dernier a depuis été contraint de changer de résidence. Le 6 mai, deux Irakiens se sont presentés à 3 heures du matin chez M. Bader, membre de notre association. Méliant, ce dernier n'a pas ouvert sa porte et a quitté son domicile à l'aube. Les deux Irakiens, dout le signalement correspond à celui des deux Irakiens vus à Paris en avril, se sont représentés vers midi au domicile de M. Bader, en militation des deux Irakiens vus à Paris en avril, se sont représentés vers midi au domicile de M. Bader, en militation des deux Irakiens vus à Paris en avril, se sont représentés vers midi au domicile de M. Bader, en militation des deux Irakiens vus à Paris en avril, se sont représentés vers midi au domicile de M. Bader, en militation de la comment de la sprès s'ètre enful en Guyane i l'aube. Les deux Irakiens, dout i rançaise le 25 février dernier. le signalement correspond à celui des deux Irakiens vus à Paris en prits Ormserk, de recruter des mercenaires. Ce sergent a été fusille à Paramaribo après l'échec du coup de force.

Sa porte et à quitte son dunte en la deux Irakiens, dout le signalement correspond à celui des deux Irakiens vus à Paris en avril, se sont représentés vers midi su domicile de M. Bader, en prétendant à ses amis qu'ils avaient un rendez-vous. Ce qui resteur pres le 285. n'était pas le cas.

#### **PROCHE-ORIENT**

## Le parti républicain islamique devrait l'emporter très largement au deuxième tour des élections législatives Téhéran. — Après avoir examiné la carte de prease que les autorités délivrent à tout journaliste étranger, puis vérifié que son sac ne contenait pas d'arme, l'un des cinq « gardiens de la révolution » en faction devant le hurean de vote, treillis vert olive, tête nue et rose thé piquée au canon du pistolet mitrailleur, nous invite à le suivre. Sur les murs du vestibule, on a « punaisé » deux affibule, on a « punaisé » deux affi-

De notre envoyé spécial

dossiers — l'affaire des otages américains en tout premier lieu — tant que le Parlement n'aura ses été complété A en croire les milieux politiques et les observateurs blen
informés des tro's — ndes forces
en présence, le parti républicain
islamique (P.R.I.) de l'ayatollah
Behechti, les c bani-sadristes » et
les progressistes musulmans des
Moudjahldin du peuple, la première devrait, après avoir déjà
marqué une avance confortable
an premier tour. l'emporter haut
la main En d'autres termes, le
P.R.I. fera la loi dans la première Assemblée nationale de la
République, ce qui ne serait vas
pour rendre la vie facile au président Bani Sadr, que les religieux ne cessent de critiquer vivement, quand ils ne contrecarrent ment quand ils ne contrecarrent pas ses decisions et ses projets

par tous les moyens.

Le soutien blen tardif que l'imam Khomeiny vient d'octroyer à M. Bani Sadr en l'antorisant, le 9 mai, à endosser la

responsabilité de la totalité des forces de l'ordre, et à exercer son autorité sur tous les moyens d'in-formation, de la presse à la radio et à la télévision, est interradio et à la television, est inter-venn après les « conseils » électo-raux qu'il avait prodignés au peuble iranien. Or. ces recom-mandations, aussi sacrées pour l'électorat des pauvres et des vrais croyants que la personne de celni qui les a énoncées, visaient essentiellement à assurer la vic-tainment de la recompany de la victoire au parti religieux, qui repré-sente pour M. Bani Sadr une menace permanente et difficile à

#### J.-M. DURAND-SOUFFLAND.

ment européen (qui réunit tous les groupes) a décidé, vendredi 9 mai, à l'unanimité de décliner une invitation du président M. Bani Sadr de se rendre en Iran pour une mission d'information. Le bureau se réunira cepen-dant à Strasbourg, le 19 mai, pour discuter de la possibilité de contacts avec Téhéran, — Reuter.)



Un volume 360 pages

#### Suède

### Les syndicats ne rejettent pas « catégoriquement » un projet de compromis visant à mettre fin au conflit social

res propositions de la commission de médiation, pre-sentées dans la soirée du vendredi 9 mal, pourralent permettre de régler le conflit du travail suédois assez 12pidement. Elles sont, en effet, plus substantielles que les précédentes et la Confédéra-tion générale du travail L.O. ne semble pas les rejeter catégoriquement. Les parteuaires sociaux dans les secteurs public et privé de-vront y répondre avant le dimanche 11 mai, à 18 heu-

ceux-ci rejetient le compromis est de conscription de la manche. On spècule beaucoup dans la presse suédoise sur les éventuels motifiquement in notre mission e de déclarait, vendredi soit, M. Mordiander, prèsident de la commission de médiation et ancien gouverneur de la Banqoe de Suède. Le 30 avril, le syndicat avait jugé « tout à juit insulfisant » un relèvement des salaires de 2,3 % au total, et deux jours plus tard la Suède se trouvait plongée dans le conflit soital le plus grave de son histoire. Aux grèves bouchons de quelque cent mille ouviers, le patronat ripostait par le lock-out de sept cent cinquante mille travailleurs, qui paralyse depuis une semaine trente mille usines.

Les dernières propositions sont uettement plus substantielles, puisqu'elles prévolent des augmentations de 2,3 %, et astisfout en partie à plusieurs revendications du syndicat, qui su départ, réclamati 11,3 %. Le relèvement profité aux estègormentations de 2,3 % à partir du 15 avril et jusqu'à la fin de l'année. Des améliorations supplementatires sont accordées aux catégories les moins bien payées, et une clause spèclale prévoit une majoration automatique de 1 % si la hausse des prix est supérieure.

et une ciause speciale prevoit une majoration automatique de 1 % si la hausse des prix est supérieure à 2.3 % entre mars et octobre. En ootre, les médiateurs proposent le versement d'une somme de 320 couronnes (soit autant de francs français) à tous les salariés

rancs français) a tous les salaries avant les vacances.

Dans le secteur public, la commission de médiation a proposé des augmentations de 7.3 % et les syndicats devront répondre à cette offre le 11 mai également. Les médiateurs rechercheut apparemment une solotion globale an conflit. Cependant, l'ambition de la Confédération générale du la Confédération générale du travall est de préserver le pouvoir d'achat des travailleurs, et il u'est pas impossible que le pro-let de compromis, s'il se situe à la limite de ce que L.O. peut accepter, soit soumis préalable-ment au vote des adhérents.

A en juger par les commen-taires faits dan la nuit du 9 au 10 mai, les syndicats combient considérer que certains points de ce projet de compromis ne sont interêt, même si le niveau général demeure assez bas. L.O. a longtemps insisté pour que les nouveaux salaires entrent en vi-gueur au 1° novembre 1979, date à laquelle les dernières conventions ration, mais i'enveloppe « congés

De son côté, le patronat s'est refusé jusqu'ici à toute déclaration. Il ne falt aucun doute que ces propositions sont loin de l'enchanter, puisque, depuis six mois, ses dirigeants répètent que l'heure est venue d'appuyer sur



risque et retournez-le si vous n'êtes pas pleine-

La SICA, les vignobles de Bordeaux (société d'intérêt collectif agricole) vous propose ces 2 Châteaux sincèrement remarquables (dans notre langue occitane Tournion veut dire tout meilleur). Profitez vite de notre offre excep-

remise de 50,00 F sur votre 1ère remboursement immédiat si vous dé-cidez après avoir gouté la première bouteille, de nous retourner les calsses. (Sous un délai de un mois). 12 Château Tournilon + 12 Château Vieux Guinot 578.00 F

1ère commande : 528,00 F. Découpez ce bon ou recopiez-le

à renvoyer à : SICA «les Vignobles de Bordeaux» Case postale 114. B 33210 Langon

Désire recevoir les 24 bouteilles au prix exceptionnel de 528 F.

Règlement joint Règlement à réception (30 F de frais). ☐ Desire recevoir votre documentation

De notre correspondant

la « pédale de frein » pour amé-liurer la compétitivité des entre-prises suédoises sur les marchés étrangers et pour rétablir les comptes extérieurs du pays. Tou-tefois, le conflit ne semble pas être apprécié par certaines socié-tés exportatrices qui ont leurs cahiers de commandes bien rem-plis jusqu'à la fin de l'année. Une chose est sûre : la commis-sion de médiation a considère qu'un règlement du différend supposait une série de conces-sions de la part des employeurs; mais on ne peut exclure que ceux-ci rejettent le compromis dimanche.

ceux-ci rejettent le comproms dimanche.

On spècule beaucoup dans la presse suédoise sur les éventuels motifs politiques du conflit. et, le 9 mai, le ministre de l'écomomie, M. Bohman, a accusé les syndicats de vouloir saboter la politique économique du gouvernement. La Confédération générale du travail s'en détend, mais il semble que son objectif soit, par les accords paritaires, de corriger certains effets de la politique e bourgeoise ».

L.O. a vivement critiqué les allégements fiscaux accordés aux entreprises ainsi que les divers réaménagements de l'imposition directe opérés ces quatre dernières années, qui, à ses yeux, ont surtout profité aux catégorles privilégiées. La Confédération entend poursuivre sa propre politique de solidarité salariale

visant à resserrer l'éventail des rémunérations et à favoriser les revenus les plus bas.

revenus les plus bas.

Pour sa part, le patronat a, à plusieurs occasions, regretté que le gouvernement fasse preuve de mollesse et ait laissé las finances de l'Etat se dégrader progressivement au point que le déficit budgétaire atteint actuellement 55 milliards de couronnes. En préconisant le blocage des salaires en 1980, les employeurs disaient tout haot ce que les conservateurs, membres de la coalition, pensaient tout bas.

Pour les sociaux-démocrates, les Pour les sociaux-démocrates, les

« bourgeois » sont également res-ponsables du conflit, mais force est de constater que, après avoir réclamé la démission du gouvernement au cours des manifesta-tions du 1<sup>st</sup> mai, ils sont aujour-d'hui be au cou p plus discrets. Personne ne semble souhaiter, en Personne ne semble souhaiter, en effet, que ces grèves et ce lockout, décidés par les dirigeants des organisations syndicale et patronale, se prolongent trop longtemps, car ils sont pour un petits pays, très onéreux. Les grèves coûtent au patronat entre 1,5 et 2 milliards de couronnes par semaine, et le syndicat doit verser 200 millions de couronnes d'indemnités de chômage. La loi de finances rectifiée prévoyalt une augmentation de la production industrielle en 1980 de 44 %. Deux semaines de conflit suffi-Deux semaines de conflit suffi-raient à compromettre entière-ment cette progression.

ALAIN DEBOVE

#### Grande-Bretagne

#### La cour d'appel refuse aux syndicats le droit de grève politique

De notre correspondant

Loudres. — Une semaine avant la journée d'action décidée par la Confédération intersyndicale (T.U.C.) pour protester contre la politique économique et sociale du gonvernement, la cour d'appei a pris, is 7 mai, une décision affectant sensible-ment le droit des syndicats d'organiser une grève politique. Statuant sur le recours présenté par les dirigeants du groope de presse Express (-Daily Express - Evening Standard -- Star -), la cour leur a donné raison et enjoint aux quatre syndicats des ouvriers de l'imprimerie de retirer leur circulaire qui recommandait à leurs adhérents de participer à la journée d'action en s'absteuant de se rendre au travail.

Selon les attendus du juge Griffiths, les appels des syndicats à la grève sont illégaux, parce qu'ils invitent les travailleurs à rompre leur contrat hors du contexte d'un conflit du travail. Les travailleurs ne sauraient donc se prévaloir de l'immunité légale dont ils bénéficient lorsqu'ils ani-vent un ordre de grève donné légalement à l'appui de revendications précises.

Dans ces conditions, ceux qui ne se rendront pas an travail le 14 mai s'exposent à être poursuivis en justice par leurs em-ployeurs pour rupture de contrat. « Les syndicats, dit le juge, peu-vent organiser une réunion à condition d'observer la loi, mais ils ne sont pas autorisés à en-freindre les droits des autres (les employeurs) en incitant leurs adhérents à rompre leur contrats La décision de la cour a une large portée dans la mesure où elle fait jurisprudence. En effet, le juge Griffiths a souligné que,

pour la première fois, un tribunal avait à statuer sur une grève po-litique. Dans ces conditions il était important, a-t-il ajouté, que les travailleurs comprennent que les pressions s'exerçant sur eux pour leur faire cesser le travail en pour leur faire cesser le travail en rupture de leur contrat n'étaient pas légales. Ainsi le juge encourage les syndiqués à ue pas tenir compte des éventuelles sanctions que leurs syndicats pourraient être appelés à prendre, comme notamment le retrait de la carte syndicale et par voie de conséquence la perte de leur emploi dans les entreprises soumises au système du closed shop.

Pratiquement le juge Griffiths aboutit à refuser aux syndicats le droit d'organiser une grère poli-tique, mais de mêmes préoccu-pations de nature politique ne sont pas étrangères à sa décision. Il appronve les employeurs dans leur refus d'accepter la suggestion des syndicats proposant de rédi-ger de nouvelles circulaires qui mettent en évidence le caractère « volontaire » des arrêts du tra-vail envisagés pour le 14 mai. Les syndicats se défendent en effet d'avoir donné des instructions ou un ordre de gréve à leurs adhémats

#### Une « folie »

Dans l'immédiat, trois des qua-Dans l'immédiet, trois des quatre syndicats des ouvriers de l'imprimerie, obeissant aux injouctions de la cour, ont retiré leur circulaire. En revanche, le quatrième maintient sa position. Ses dirigeants, refusant expressément de se conformer à la décision de la cour, ont ajouté qu'ils acceptaient les consequences de leur geste, c'est-à-dire d'éventuelles peines d'amende et d'emprisonnement.

au travail. Apparemment beau-coup de syndiqués sont réservés, certains même opposés aux recom-mandations de leurs dirigeants. Néanmoins, on s'attend à de serieuses difficultés dans les chemins de fer, les transports urbains, à des perturbations dans les ser-vices postaux, bien que le syndi-cat des postiers se soit prononcé officiellement contre l'arrêt du travail. Les journaux ne paraîtront vraisemblablement pas. Les entreprises de l'industrie privée travailleront au ralenti

Conscients en tout cas des hésitations et des réticences des syndiqués à l'égard d'une grève politique, les milieux officiels accentuent leur pression. Ainsi Mme Thatcher, dans un discours prononcé le 9 mai en Ecosse, a-t-elle déclaré que la journée d'actiou du 14 mai u'était pas seulement anti-sociale, mais « hseulement anti-sociale, mais « fu-tile » et que « le gouvernement ne changera pas sa position ». Le premier ministre espère que le T.U.C. renoncera à ce qu'elle a appelé une a folie » aboutissant à supprimer des emplois et à favoriser les concurrents de la Grande-Bretagne. — H. P.

#### Roumanie

#### M. HUA GUOFENG S'ENTRETIENT A BUCAREST AVEC M. CEAUSESCU

Bucarest (A.F.P.). — Trois cher: d'Etat, MM. Hua Guo-long, Kim Il Sung et Sékoo Touré, sont arrivés, le vendredi 9 mai, dans la capitale roumaine nprès avoir assisté à Belgrade aux obsèques du maréchal Tito. Ils ont été accueillis par M. Ceausescu.

Selon l'agence Agerpress, les présidents roumain et chinois ont, au cours de leur entrevue, ont, au cours de leur entrevue, manifesté e leur inquiétude denant l'aggravation de la situation politique mondiale », et ont souligné la nécessité d'un règlement politique de tous les conflits. Le président Hua Guofeng, qui est reparti de Roumanie dans la soirée, a souligné le danger que représente l'accumulation d'armements uotamment uucléaires, en Europe, et l'importance que revêt, la consolidation de la sécurité en Europe. M. Ceausescu a rapen Europe. M. Ceausescu a rap-pelé la nécessité d'une prépa-ration minutieuse de la conférence de Madrid sur la sécurité et la coopération en Europe.

Quant à la visite du maréchal Kim li Sung, elle fournit, selon Agerpress, el'occasion d'une nouvelle rencontre fructueuse » avec le président Ceausescu dans l'in-tèret de « l'approfondissement des relations roumano-coréennes ».

Après un reportage télévisé sur la grève de l'acier

#### UN ARRÊT ORDONNE AUX JOURNALISTES DE RÉVÉLER LEURS SOURCES

(De notre correspondant.)

(De notre correspondent.)

Londres. — Un arrêt de la cour d'appel en joignant à la compagnie de télévision Granada de révéler la source des documents confidentiels utilisés dans un programme sur la grère de l'acier provoque de vits remous. Granada avait fait appel d'une décision du vice-chanceller qui, à la demande de la British Steel Corporation (B.S.C.), lui avait ordonné d'identifier le ou les personnes lui avant communiqué un rapport de deux cent cinquante pages faisant état de la mauvaise gestion des dirigeants de l'entreprise et de l'intervention discrète mais efficace du gouvernement dans le coaffit. La B.S.C. justifiait sa démarche par le souci de laver de tout soupçon des employés soupçonnés d'avoir des employés soupcomés d'avoir commis cette indiscrétion et en tout cas de se protéger à l'avenir contre toute fuite de cette nature.

A moins que la chambre des lords, en sa qualité d'instance supreme, ne renverse ce juge-ment, les directeurs de Granada, ment, les directeurs de Granada, faute de satisfaire à l'injonction de la cour, risquent des pelnes d'amendes et de prison. Mais, soutenue par la majorité des journaux et des organisations professionnelles de journalistes, elle s'apprête à tenir tête, même su pris de sentions prosesson. au prix de sanctions pénales. His considérent que la liberté de la presse est menacée per un arrêt créant un dangereux précédent, contrairement à l'éthique et à la contrairement à l'éthique et à la pratique de ne pas révéler leurs sources. En fait, dans la pre-mière partie des attendus de l'arrêt, lord Denning, président de la cour, souligne que pour assurer leur mission d'information les journaux ne doivent pas être, en général, obligés de révéler leurs sources. Sinon elles se tariraient et les injustices, les abus, les insuffisances des responsables des entreprises et des ministères resteralent inconnus, a Le journalisme d'investigation a démontré qu'il servait valablemeut de se conformer à la décision de la cour, ont ajouté qu'ils acceptaient les consèquences de leur geste, c'est-à-dire d'éventuelles peines d'amende et d'emprisonnement.

Dans les milieux officiels, on pense que la décision de la cour cancouragera les hésitants à venir que traveil Apparagnement les protège. Les tribunaux peuvent, dans l'intérêt public, insister pour obtenir du journaliste. vent, dans inherer public, insis-ter pour obtenir du journaliste qu'il identifie ses sources, notam-ment quand il s'agit d'une ques-tion de vie ou de mort, ou si l'information représente une preuve fondamentale détermi-nant la cuipabilité ou l'innocence d'un accusé et, bien en-tendu, dans les cas intéressant la sécurité nationale.

> Les « cas exceptionnels » Mais, après cet hommage, kud Denning s'engage dans une mau-vaise direction. Certes, il admet que les documents obtenus par. Granada n'affectent pas l'intérêt rational et ne lèsent même pas l'intérêt national et ne lèsent même pas la B.S.C., préoccupée seulement de se débarrasser d'un collaborateur indiscret. L'identification des sources, dit-il encore, ne peut être otilisée que dans des « cos exceptionnels », mais il introduit un nouveau critère d'appréciation

un nouveau critère d'appréciation.

« Si un fournaliste agit d'une manière irresponsable, il perd ses droits à la protection de ses sources d'information », dit-il. Or, seion lord Denning, tel est le cas de Granada, qui a manqué de responsabilité. D'une part, elle a informé tardivement (vingt-quatre heures avant la diffusion) la B.S.C. qo'elle allait utiliser ces documents et, eurtout, elle a aitéré la rapport en supprimant le nom de son destinataire. Granada voulait empêcher que la B.S.C. n'obtienne une injonction judiclaire pour empêcher la diffusion du programme et éviter que son informateur soit identifié. D'autre part, lord Denning estime a dépionable. informateur soit identifié. D'autre part, lord Denning estime a dépiorable » le style de l'interview de 
Sir Charles Villiers, le P.-D. G. de la B.S.C., fréquemment interrompu. En fait, Sir Charles ne 
s'en est jamais plaint exagérément. Ainsi le jugement de la 
cour ne repose pas sur des critères juridiques objectifs, mais 
sur une appréciation subjective 
des juges, moralement indignés 
par certaines techniques du journalisme.

L'objection majeure faite à l'arret, et développée dans plusieurs journaux, est de laisser aux tribunaux le soin de déterminer ce qu'est un journaliste responsable ou irresponsable. « Les tribunaux sont loin d'être les melleurs page de ce cure le la melleurs page de ce cure le la melleurs page de ce cure le la melleurs. juges de ce qu'est un journalisme responsable », écrit le Times. «Leur tâche devrait être non pas de juger l'éthique fournalistique, mais d'apprécier l'intérêt natio-nal. » Le Financial Times est du marme oris de la les tellements du même avis : « Les tribundus ne peuvent pas être les arbitres » et « obliger un journaliste trrespon-suble à révêler ses sources, tout en assurant au journaliste responsable une protection, est in-juste et contraire à la pratique journalistique. Une attaque contre un journal ou un programme est difficile à distinguer d'une atta-que contre la presse en général. >

HENRI PIERRE.

DEVANT LE CONGRÈS DU MOUVEMENT EUROPÉEN

### M. Barre souligne l'« importance décisive » de l'entente franco-allemande

Un certain désenchantement prévalait au ment M. Jenkins et Mma Vell - et des militants dixième congrès du Mouvement européen réuni européens de la première heure comme M. Luns, jeudi 8 mai à Paris. Beauconp de personnalités qui avait délaissé un instant le secrétariat général de l'OTAN; M. Rey, ancien président da la Commission; M. Heath, ancien premier ministre britannique. Cependant l'assistance, dans le grand amphithéatre de la Sorbonne, était • européennes » s'étaient déplacées pour célébrer le trentième anniversaire de la déclaration de Robert Schuman, qui lauça le proces communautaire : des premiers ministres clairsemée, grisonnante comme une assemblée MM. Barre et Werner (Luxembourg), - des d'anciens combattants, et ne rappelait en rien

Il y a trente ans, le plan Schuman

ministres des affaires étrangères, des représentants de tous les convernements et de toutes les institutions de la Communauté - les présidents de la Commission et du Parlement, respective-

Les appleudissements qui inter- nent (...). C'est dans le droit III de rompirent à plusieure reprises le discours de M. Barre saluaient la réconciliation franco-allemande, première forme de l'entente européenne. Le premier ministre fit même epplaudir une citation du général de Gaulle, ce qui dans les ressemblements européens n'est pas commun.

Robert Schuman et Jean Monnet déciere le premier ministre, - allèren à l'essentiel. Et, en mai 1950, l'essentiel c'est le réconciliation tranco-allemande (...). Il lallait changer le cours des choses par une Initiative que seule le France pouvait prendre. Ce sera l'honneur de Robert Schuman de l'avoir compris et de l'avoir

- Depuie lors, l'ententa franço-allemende e été le pierre angutaire de la construction de l'Europe, sans que les partenaires européene de le France et de la République tédérele en aient pris le moindre ombrage, e de la construction européenne ont poursuivi id. Barre, tant ils ont compris l'importance décisive de cette

Pour la trente-cinquième lois,

mpe le victoire sur l'Alle-

la France e célébré en grande

magne nazie. Allons-nous têter

avec le même éclat le trentième

anniversaire de le victoire de le

France et de l'Allemagne sur

en effet, que les deux anciennes ennemies surmontèrent, dens un

geste solennel, leurs rancunes,

leurs jalousies et leurs peurs réciproques. Ce jour-lé, elles

décidèrent pour ainsi dire par

surprise de mettre en commun

d'ecier, rendant désormele

Impensable et matériellement

mpossibie - le retour de la

Les victoires de l'esprit n'en-

combrent pas le calendrier civil.

Elles ne se laissent pas tacile-

ment identitier et dater, taute

d'avoir leurs faits d'armes, leurs

héros et leurs morts. Rares sont

les moments historiques qui

furent de pures embressades.

On perpétue plus volontiers les

C'est toute la différence entre

nirs de dures empoignades.

guerre entre elles.

cette tradition et de cette volonté que, en avril 1978, le président de le République française et le chanceller de le République fédérale allemende prennent l'Initiative de proposer à leurs partenulres de le Communeuté la créetion du système monélaire européen (...). Il n'est pas étonnant que, eu lendemain du coup de Keboul, la France et le République lédérale d'Allemagne, tout en affirmant leur lidélité à une elllance que personne n'a à aucun momant ramise en ceuse, aient publiquement effirmé que les puissances européennes ont des responsebilités particulières, et soulioné leur volonté de les exercer en s'assurant, de concert evec leurs alliés, qua seront garantis les équilibres fondamenteux qui condi nent le sécurité de leurs deux pays

Soulignant que les grandes étapes été - jusqu'ici irréversibles - parce que les «sacrilices néces ont été acceptés, le premier ministre

du 4 eoût : on n'en linit pas de tâter le première, au son des

hymnes guerriers, tandis que l'autre a laissé un souvenir de

confusion et d'équivoques. Faut-li

croire que les réconciliations

puoliques sont suspectes eux

cieux de ne pas être dupes?

C'est probable. L'abolition des

privitèges ou la lin d'une inimitié

héréditaire, c'est, comme dit le

iengage populaire, trop beau

Ainsi e'expliquerait que la

Communauté suropéenna a o l t

entrée dans l'histoire » sut des

pattes de colombe -. Elle est

toujours hendicepéa par le

origines. Pour être légitime, la

s'attribuer des martyrs, un dre-

peau et un hymne glorieux.

Alors elle euralt droit chaque

FRANÇOIS FONTAINE,

Communauté européenne de

année à une fête chômée.

l'élan qui, en 1948, fit du congrès constitutif du Monvement européen de La Haye un moment historique, annouciateur d'uue construction européenne qui n'était alors même pas ébauchée. Commission, que préside M. Jenkins en regrettant que les institutions ne oueni pas leur rôle - en certaines Le premier ministre conclut en renhommege à ceux qui, « dans les six pays londateurs de la Com-

muneuté, oni au depuis l'origine entretentr le llamme de le construc-» En ces temps où apperaît plus que jamais la nécessité d'une Europe qui ne soil pour quiconque un protectoret ni un enjeu, une Europe maîtresse de son destin (...), je vou-drais redire eujourd'hui, contre venta el marées, en dépit des incertiludes et des inquiétudes, de toutes les déceptions : la France continuera inlassablement à poursuivre la construcțion de l'Europe et à dé-

#### Lord Carrington appuie la politique agricole

Le message de lord Carrington,

lendre l'Europe pour donner ses

cecréteire au Foreing Office, lu per Bir Michael Palfiser, secréteire général du ministère, s'est voulu rassurant. » L'appartenance de le Grande-Bretagne à le Communeuté n'est pas en cause, dit le ministre britannique (...). Nous tous, la Grande-Bratagne comme les autres pays membres, ovons intérêt ou forcement et au dévetoppement de le Communauté (...). De même que nous sommes engagés dens le Communauté dans son ensemble, nous acceptons les politiques communes existentes. La politique agricole commune, en particulier, ost une importante partia des tondements louer un rôle vitel dans le Comp nauté. Mels je pense que tous tes Elets membres sont d'accord pour que nous trouvions ensomble des mesures permettent d'en eméllorer

Beaucoup d'orateurs ont été sévères à la fois pour la France et le Grande-Bretagne, regrettant comme la ministre néerlandals des affaires étrangères, M. Van der Klasuw. l'effacement de le supranationelité et affirmant, comme M. Rey, que « les règies communauteires ne seront pas changées ». Le congrès a adopté une : resolution demandant que la Communauté évolue vers une structure fédérale. — M. D.

Eren :-OTTO TO THE PARTY OF THE PARTY TIME THE STATE OF Trans. Honey ≥ 3.1 e cont 5 th 111 Con E To Canu POUR DIRIGEANTS PERMATION I

Entered to the state of the sta

Half a service of the service of the

1

Fixe 6

7377 - 75 7 82727 - 75 24 255 AT

English of the control of the contro

AU MARKETING étet d'esprit et principe du Marketing REEVALUATIO BILANS ET EV DES ENTREPRIS ou comment trouver !

patrimoine, de la situat des résultats des entrep 3 JOURS LES 3 - 4 et inscriptions e înstitut de d'Informati

/37 r. de Châte: Tél 2

poseni de capacina de proprimira el som Sa F-100 à 200000 par an et plus... deces and promotive her by by Mediganisation franchistic Services produce Co James de Arandes 123, 200 dues : 44 de Compositores de Arandes 123, 200 dues : 44 de Compositores de Composito Amerinore and actions are properties of the particle and a properties of the policy and a properties of the particle and a properties and a pr Marchore ade, desirent strate et une marchore ade, desirent strate et une marchore ade, de sirent de la company de ous est offerte.

Arthur de l'est par l'est HORTAS DEUTSCHLAND ado Gmohl, Walsmüllerstr. 42 Stagne Autriche Italie, Pays-725, Be-9-que Amende Little PORTAS e / Stant J

and temple of the control of the con

water with the same of the sam

#### de Bretagne

s d'action décidée riici pour protester is the generormental la e inse greve politique, e dirigiouse du groupe Erseing Standard. enfeign sur quatre e retirer leur circulaire garticiper à la journée tropali.

milection folks on tribunal Mathematics out the graves po-lines for populations in sportable a-1-II afortis que reliteras comprendent que eriote s'americant sur cur le faire comer le travail en The best countries of the con
A symplectic and pass con
A symplectic and pass con
A symplectic and pass con
Conporte de par vois de mano-Antique Prop.

Fig. closes Prop. Or Hills Property of the property of th There are desired a con-

-

A TOP OF THE PARTY OF THE PARTY

Après un reportage sur la greve de la UN ADRET

ORDONNE AUX JOURNALD DE RÉVÉLER LEURS SONG On cold somebarded

Company of the second of the s mante des General Control of the Control of th

Markey Co.

Let o the mental

Tokyo. — Première puissance économique en Asie, le Japon, allié des Américains et ayant soutenu leur effort de guerre en Indochine, s'est départi lentement ces trois dernières années de l'attitude attentiste qu'il adopta au lendemain de la coute des régimes sonteous par les Etats-Unis en Indochine, pour essayer de jouer un rôle plus actif, tant diplomatique qu'économique, dans le maintien de la stabilité réglonale, L'Asie du Sud-Est est en effet pour Tokyo une zone de première importance aussi bieu

Dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la « doctrine Pukuda » — il s'agit des idées que lança l'ancien premier ministra lors de sa tournée en Asie du Sud-Est, en 1977, — le Japon a cherché à muer, peu à peu, sa puissance é co u o mi que en force de la convention sur les les les des les des les des les des de la convention de la convent sance eco u o mi q u e en force politique. Une orientation que les Etats-Unis sont loin de découra-ger. La politique japonaise a eu essentiellement deux orientations : d'abord, coutribuer à la stabilité des pays de l'ASEAN par un resserrement des liens avec Tokyo

CINQ ANS APRÈS LA CAPITULATION DE SAIGON

### L'INDOCHINE D'UNE GUERRE A L'AUTRE

VI. - JAPON : assurer la stabilité de l'Asie non communiste

Da toutes les nations concernées par le nouveau conflit indochinois, la China est certainement, avec la Thallanda, la plus préoccapée («le Monde » des 6, 7, 6, 9 et 10 mai). Elle a en effet dû faire face à un afflux très important de réfugiés, mais surtout elle a perdu son allié khmer ronge après la chnte de Phnom-Penh en lan-vier 1979. Elle s'est lancée la mois suivant dans une nffensive militaire — bien pen concluante - cnntre le

La résistance de Hanoi à la politique de Pékin au Asia du Sud-Est irrite les Chinois, m a i e les Vietnamiens out montré qu'ils ponvaient im-poser, par la înrce, leurs vues. Pékin a donc resserré ses liens avec Washington, mais le conflit sino-vietnamien a été suivi d'une relative détente dans les relations entre Pékin et Moscou.

première importance aussi bieu en raison des liens économiques qui unissent le Japon aux pays de l'ASEAN que sur le plan straté-gique pour le maintien de la libre circulation sur mer — les principales voies maritimes reliant l'archipel aux pays du Goife, pro-ducteurs de petrole, passant par

cette région. Dans le cadre de ce qu'il est et un accroissement de la coopé-ration économique. Ensuite, entre-prendre un effort diplomatique envers Hanoï afin, d'une part, de De notre correspondant PHILIPPE PONS

contribuer à améliorer les rela-tions en tre le Vietnam et l'ASEAN et d'autre part, d'éviter que l'Indochine ne bascule complètement dans le camp soviétique.
Sur le premier point, le Japon a
trouvé chez les dirigeants des
pays de l'A S E A N un accueil
très favorable dans la mesure où
le retrait américain, les incertitudes sur la volonté de Washingtides sur la volonté de Washing-ton d'honorer ses engagements vis-à-vis de ses alliés et la « me-nace » — réelle ou non, du moins ressentie comme telle — que fait peser Hanof sur la région ont baleyé les dernières « démangeai-sons » nationalistes. Il n'est plus question nujourd'hui de dénoncer l'« impérialisme nippon », comme ce fut le cas, non sans violence. ce fut le cas, non sans violence, en 1974, lors de la tournée asiati-que de M. Tanaka.

Les Japonais ont en moins de succès avec le second volet de leur diplomatie, la politique à l'égard de Hanol. La consécration des efforts de Tokyo en direction du Vietnam fut la signature, an début de 1978, d'un accord qui, à la fois, règiait la question de la dette cootractée à l'égard du Japon par le régime Thien et prévoyait l'octroi à Hanoï d'une prévoyat l'octrol a Hanoi d'une aide gouvernementale d'un mon-tant équivalent é la dette (38 mil-liards de yens). L'idylle nippo-vietnamieme fut de courte durée : l'entrée progressive du une menace potentielle sur nos Vietnam dans la sphère sovié-tique au cours de 1978 (partici-l'Agence de défense nippone.

#### La question du Cambodge

vietnamiennes un autre point sur lequel « le dialogue est rompu», nous précise une source aux affai-res étrangères : c'est le Cambodge. Depuis l'installation à Phnom-Penh du régime pro-vietnamien de Heng Samrin, le Japon a main-tenu formellement ses liens diplo-matiques avec le Kampuchéa démocratique. Non pas, blen en-tendu, parce que le régime Pol Pot lui est sympathique, mais simplement parce qu'ainsi Tokyo evite d'avoir à reconnaître les nouvelles autorités de Phoom-Penh, justifiant dès lors l'intervention vietnamienne au Cam-

bodge. En ce qui concerne le régime Heng Samrin, la presse nippone fit grand cas en novembre dernier de la visite à Phnom-Penh du sede la visue a control de l'association commerciale nippo-vietnamienne — qui s'occupe aussi, théoriquement, des relations commerciales avec le Cambodge. Au ministère des afficie que le problème cambodgien ne peut être résolu par des moyens militaires s'est heurtée à moyens militaires s'est heurtée à double refus : de la part

Il y a dans les relations nippo- faires étrangères à Tokyo, on s'efforce, sans peine, de démonter que cette visite u'a su aucune suite.

pation au Comecon ; signature du traité avec Moscou) avait déjà quelque peu refroidi les Japonais.

quelque peu rerroini les Japonais.
L'invasion du Cambodge, quelque temps après que M. Nguyen Duy Trinh, ministre des affaires étrangères vietnamien, se fut rendu à Tokyo, où il aurait assuré ses interlocuteurs de la volonté de son avec de collaborar à constitution.

ses micriocuteurs de la volonte de son pays de collaborer à assu-rer la paix et la stabilité de la région, marqua la fin des espoirs japonais. Tokyo suspendait alors le versement de son aide au

Depuis, les Japonais affirment

Depuis, les Japonais affirment qu'il n'y a pas de changement dans leur politique d'aide au Vietnam, mais que le moment n'est pas encore venu de la rétablir. Ils précisent qu'il n'y a pas de relation directe entre la suspension de celle-ci et l'affaire afghane. En fait, un élément qu'il a semple, tail affecté les relations de celle-ci et l'affaire afghane. En fait, un élément qu'il a semple, tail affecté les relations de celle-ci et l'affaire afghane.

a, semble-t-11, arrect as tions entre Hanol et Tokyo a été semble-t-il affecté les rela-

la progressive ouverture des ports

et des bases aériennes vietna-miennes aux forces soviétiques, une évolntion contre laquelle les

Jeponais avaient toujours mis en garde Hanoi. Les évéuements

d'Afghanistan ont, an contraire, démontré », s'il le fallait, l'im-

portance de ces bases pour Mos-cou : selon des sources japo-naises, depuis le débot de l'année.

vingt navires russes sont dans

la région, dont quatorze en rade des ports vietnamiens. A Cam-Ran et Danang relàchent des sons-marins nucléaires. « C'est là

Vietnam.

En ce qui concerne le Cambodge, les Japonais analysent la situation en partant du fait accompli de la domination vietna-mieune sur l'Indochine. Après avoir suggéré à Bali, en 1979, la tenue d'une conférence internationale sur cette question - proposition qui u'a pas eu de suite — les Japonais ont espéré jouer un rôle de médiateur entre Chinois et Vietnamiens en proposant un élargissement de l'autonomie du Cambodge par l'incorporation dans le gouvernement Heng Sam-rin de personnalités du Kam-puchés démocratique — à l'exception de MM. Pol Pot et leng Sary — et d'éléments Khmers

un double refus : de la part d'Hanoi qui affirme que le réd'Hanol qui affirme que le re-gime Heng Samrin est représen-tatif du peuple khmer, et surtout de la part de Pékin. Lors de la visite en Chine de M. Ohira en décembre dernier, les Japonais ont eu la confirmation que les Chinois comptent sur un enlise-Chinois comptent sur un enlisement progressif des Vietnamiens au Cambodge. M. Deng a clairement déclaré au premier ministre japonais qu'une solution politique ne pourra être envisagée qu'ultéricurement. En d'a o t restermes, les Chinois, qui, comme M. Deng l'a encore déclaré en mars au quotidien Yofuri, estiment que la situation au Cambodge « évolue plus favorable-

bodge « évolue plus favorable-ment qu'ils le pensaient », cherchent toujours nne solution sur le terrain. Blen qu'ils aient le sentiment que la Chine a la ca-pacité de « donner une nouvelle leçon » aux Vietnamiens. Les Japonais excluent pour l'instant cette hypothèse : « Une attaque chinoise aurait pour conséquence de détourner contre Pékin une pression actuellement dirigée contre le Vietnam et pur le contre le Vietnam et

#### Aide à la Thailande

En ce qui concerne le Laos, les Japonals n'ont pris aucune initietive. An début de l'année, ils ont été soilleités par Vientiane pour l'octroi d'une aide économique, demande à laquelle ils n'ont apparemment aucune intention de répondre. Attendant une occasion pour remettre sur le tapis leur proposition d'un élargissement du règime Heng Samrin, les Japonais, qui sont conscients de n'avoir guère de cartes en mains dans le jeu indochinois, concentrent leur effort sur la stabilité des pays de l'ASEAN et en particuller de la Thailande. Cette question est le seoi point sur lequel il y ait enseol point sur lequel il y ait en-core un dialogue avec Hanol, les Vietnamiens assurant les Japo-Victnamiens assurant les Japo-nais qu'ils n'avaient pas l'inten-tion d'intervenir en territoire thai. Tokyo accorde une aide im-portante à Bangkok en vue d'une modernisation des villes, mais surtout du développement rural, afin d'éviter le glissement des campagnes dans le camp communiste. Ils contribuent à relancer des protets d'aide directe relancer des projets d'alde directe aux coopératives agricoles. Au total, pour 1979, le Japon a versé 39 milliards de yens à Bangkok tout en sachant, bien sûr, que, comme ailleurs en Asie du Sud-Est, une bonne partie de ces fonds seront détournés de leur destination.

#### Vietnam

#### 1 MÈTRE CARRÉ PAR DÉTENU DANS UNE PRISON D'HO-CHI-MINH-VILLE

Ho-Chi-Minh-Ville (A.P.P.). -Cinq mille prisonniers, dont environ 10 % de e politiques n sont détenus à la prison Chi-Hos de Ho-Chi-Minh-Ville (ex-Saigon), a déciaré à PA.F.P. un prisonnier récemment lihéré de cet établissement.

« Il y a en moyenne soirante-cinq prisonniers dans chaque cellule communa. Celles - ci ent environ 69 mètres carrés de superficie sur 3 mètres de hau-teur. Les prisonniers dorment sur des nattes, à raison d'une natte pour deux personnes. Il y a une tollette par cellule et pas d'eau courante », a-t-il expli-

e La quasi-totalité des détenus, a-t-il affirmé, sonffrent de dysenterie et de gale. Je n'al assisté qu'une seule fois à une distribution d'antibiotiques, car il y avait une épidémie de dysenterie bacillaire. On nous a aussi vacciné contre le choléra et la peste. Enfin, on nous a fait des tests pour repérer les syphi-

» Les détenus n'ont droit à aucune promenade, a ajouté le témoin. Ils no penvent sortir de la cellule que trois fois par semaine pour aller faire leur

tollette. s Seuls cinq cents prisonniers de droit commun ont la possibilité d'être dehors pendant une grande Oartie de la journée. Ce sout les travailleurs. Ils participent à la culture de liseron d'eau (sorte d'épicard) et é l'élevage des camards dans les mares creusées dans la cour de la pri-son. Certains vont même travailler à l'extérieur dans des car-rières de callloux », a poursuivi

a Les prisonniers ont droit à deux rep as par jour, servis à dix heures et à quatorze heures. Anparavant, nous n'avions que du son et de l'avoine, mais depuis six mois, on nous sert do riz. Au Têt (Nouvel An Junaire). » Les détenus, a-t-u encore indiqué, ont le droit de recevoir dn courrier et un panier de ravitaillement par mois. Les « grosses légumes » de l'ancien régime détenues à Chi-Hoa out droit à deux paniers et à des visites régulières (une fois par mois) de leux famille, saus doute parce que ces gens sont là pour longtemps. Fen al recomm deux, l'ancien ministre de l'éducation, M. Ngo Khach Tibh, et l'ancien directeur de la prison (le colo-nel Lol Nguyen Tan).

pei loi rigurei tan).

Dia majorité des prisonniers
politiques, a affirmé le témoin,
sont détenus puis relâchés sans
qu'aucun jugement autre qu'administratif u'intervienne. Leur détention, considérée comme sieurs années. La plupart sont des fonctionnaires du rég i m a actuel accusés do rétre laissés corrompre. En principe, les pri-sonniers politiques sont détenus dans des rellules différentes de celles occupées par les prison-ulers de droft commun. » Depuis quelque temps, a-t-il

noté, tous les gardiens sout des jeunes geus originaires du Nord. Ils s'en tienneut à leur rôle et n'on t pratiquement accun contact avec les prisonniers. » Selon cette source, un prisonnier qui avait déjà été enfermé à Chi-Hoz sous l'ancien régime a affirmé que « c'était moins

dur avaut s.

#### Afghanistan

#### D'importants combats auraient fait récemment un grand nombre de victimes dans la province de Ghazni

afchans dans la région de Ghazni. au sud-ouest de Kaboul. Selon des voyageurs arrivés à New-Delhi, le 3 mai, les Soviétiques ont lancé une importante offensive dans ce secteur. engageant de très gros moyens : six cents à neuf cents chars et véhi-

#### LA TENSION ENTRE WASHINGTON ET MOSCOU (Suite de la première page.)

A Moscou, nous signale notre correspondant Daniel Vernet, l'agence Tass écrit que le discours de M. Carter relève de « l'esprit de la guerre froide ». L'agence a accusé aussi le chef de l'exécua acruse aussi le chel de l'executif américain d'avoir « insuité la
mémotre des vingt millions de
Soviétiques » tombés pendant la
guerre et d'avoir « diffamé le pays
des soviets en essayunt d'imputer
à l'U.R.S.S. des mientions agresn 10 K.S.S. des mientions agres-sives à cause des mesures qu'elle est oldigée de prendre pour assu-rer sa sécurité ». En bref, pour Tass, la Maison Blanche s'est engagée « dans la voie d'un militarisme et d'un antisoviétisme forcenés, du renoncement à la dé-

En conclusion, affirme l'agence. cette politique américaine, « oblige PU.R.S.S. à prendre des mesures pour renjores sa déjense », a Il serait curieux, écrit-elle, de savoir de quelle jaçon les hommes politiques et les généraux américains définiraient le nivenu nécessaire de la défense, qu'ils accu-sent constamment l'U.R.S.S. de dépasser, si les Etats-Unis avaient à leurs frontières nord les forces du pacte de Varsovie et à leurs frontières sud, au lieu du Mexique, un pays d'un milliard d'ha-bitants qui mène une politique militariste et qui revendique des territoires représentant plusieurs Etats américains,

#### LE GOUVERNEMENT PHILIPPIN AUTORISE L'ANCIEN SÉNATEUR AQUINO A SE FAIRE SOIGNER AUX ÉTATS-UNIS.

L'ancien sénateur Benigno Aquino, principal rival politique du président Marcos, détenu depuis septembre 1972, a quitté Manille jeudi 8 mai pour Dallas, aux Etats-Unis, où il doit subir une opération à cœur ouvert. M. Aquino a obtenu l'autorisation du président après avoir été indu président après avoir été in-formé par ses médecins « qu'il n'avoit plus que six mois à vivre », dit-on dans la capitale.

dit-on dans la capitale.

[M. Aquino, qui avait été condamné à mort en 1977, avait déjà obtenu de passer les dernières fêtes du Nouvel an chez lui. L'autorisation de quitter le pays n'est sans doute pas sans rapport avec la récente visite du chef de l'Etat sux États-Unis : Il s'est rendu à Honolniu le mois dernier pour prononcer un discours devant l'Association des directeurs de journaux américains.

M. Aquino ayant quitté Manide avec as femme et ses enfants, on ne peut emplure que son départ soit la résultat d'un accord discret avec M. Marcos, qui élargirait ainsi son rival sans evoir à le faire libérur officiellement. La plupart des opposants au régime de M. Marcos se sont installés aux Etats-Unis.]

De violents combats ont opposé, cules blindés, des hélicoptères de au cours des douze derniers jours, combat et des Mig. Les combats les forces soviétiques aux résistants auraient eu lieu près des localités de Jughetu, Andar et Shilgar, et auralen fait plusieurs milliers de victimes. Un Afghan a Indiqué qu'il avait vu arriver à un hôpital du Kaboul vingtquetre enfants, tous mutilés, originaires de la province de Ghazni.

Un contingent de l'armée soviétique serait également Intervenu, le 6 mai, contre les mequisards dans la province du Badekhshan, eu nordest du pays. Selon l'Alliance Islamique pour la libération de l'Alghanistan, les Soviétiques euralent perdu des hommes et un hélicoptère eu cours de l'opération, qui aurait été euivie le lendemain de « bombardements aveugles - de villages.

A Kaboul, la situetion reste tendue eprès les récentes manifestations entisoviétiques : les élèves et les étudiants n'evalent pas repris les oours le 9 mei.

Enfin, les dix-huit membres de 'équipe netionale de hockey onl été tués récemment per des mequisards, ont indiqué les familles des victimes. selon les informations pervenues à New-Delhi, L'eutobus dans lequel se trouvalent les joueurs et quetre membres du parti dirigeant efghan, qui rentralent d'un tournoi en Asia centrale eoviétique, est tombé dens une embuscade près de Kunduz, au nord du pays.

D'eutre part, de retour é New-Delhi, eprès avoir assieté eux funérallies du meréchel Tito, Mme Gandhi, qui e rencontré notamment é Belgrade les présidents Hua. Guoteng et Brejnev, e déclaré : « Je ne pense pas qu'il y alt une solution è le criee afghane, je veux dire une solution ecceptable pour les Soviétiques et pour les eutres pays. » Evoquant ses entretiens, le premier

ministre a ajouté qu'aucune initiative nouvelle n'avait été prise à cette occasion concernant l'Afghanistan. . Tout le monde étalt occupé, il n'y avait pas beaucoup de temps pour parier. Tout le monde e estimé que l'inde pouvait jouer un rôle important (pour résoudra le crise), mais ce n'est pas si elmple que cela , a décleré encore Mme Gandhi, soulignant que le crise d'Afghanisten était devenue un « problème global . Elle e déploré le division du mouvement des non-alignés, et Indiqué qu'elle n'avait pas l'intention d'en prendre la tête. . Je ne dirige aucun camp, le suls pour un mou-vement uni », a-t-elle dit. — (A.P.-U.P.J.-Reuter-A.F.P.)

#### COMMENT **FUIR LA** CIVILISATION **SANS FUIR** LES AGENCES **DE VOYAGES?**

Toujours les mêmes plages. Les mêmes hôtels. Les mêmes déserts où tout le monde se retrouve\_ Alors nous avons créé Club Espace Voyages. Et creer, ce n'est pas copier. Nous avons fait le tour du

monde, choisi les endroits les plus beaux, les plus solitaires; něgociě sur plece pour vous offrir, sans intermédiaire, les prix les plus bas pour les hôtels les plus hixueux.

Nous vous emmenons par vol régulier des grandes compagnies aériennes. Nous vous montrons d'abord

votre voyage sur écran TV et circuit video. Chez Club Espace Voyages, le film remplace le catalogue. Nous ne vendons pas le même soleil que les autres: nous ne le vendons pas comme les autres.

Exemples.
Les Maldives, 11 jours Landafui,
pens. compl., Paris. Paris: 5990F
Haiti, 9 jours, El Rancho, Hotel 16 cat. sup., Paris-Paris: 4850\*

CLUB ESPACE VOYAGES. 5 bis rue de Sèze, 75009 Paris. Tel. 742.42.24. De 9 h à 19 h. Mêtro Madeleine.

#### **POUR DIRIGEANTS ET CADRES** • FORMATION GENERALE **AU MARKETING**

état d'esprit et principes fondamentaux du Marketing

3 IOURS: LES 27. 28 et 29 MAI 80 REEVALUATION DES **BILANS ET EVALUATION DES ENTREPRISES** 

ou comment trouver la vraie vérité du patrimoine, de la situation financière et des résultats des entreprises. 3 JOURS LES 3 - 4 et 5 JUIN 80.

Inscriptions et Renseignements Institut de Formation et d'Information Permanente 37 r. de Châteaudun 75009 Paris Tél 285.22.14

### NOUVELLE ACTIVITE AVEC FIRME INTERNATIONALE POUR ENTREPRISES ARTISANALES SERIEUSES

disposant de capacité de production et en masure d'organiser suivant nos indications une partie de leur atelier et de leur main-d'œuvre (environ 3 é 4 ouvriers). Sous ces conditions et par une collaboration étroite avec notre organisation internetionale de franchising opérant depuis des années avec succès, vous pourrez réaliser un bénéfice de

FF 100 à 200000 par an et plus... Notre organisation travaille déjà avec plus de 300 associés

en Allemagne et é l'étranger. De nombreusee références prouvant nos dires sont é votre disposition. La création d'une activité prometteuse dans un créneau non La creation of une activité prometteuse dans un creneau non exploité (nouveau en France) du marché, ainsi qu'une collaboration dans le cadre d'une association étroite et una base solide pour des artisans qui, avec notre aide, désirent réellement, énerglquement et avec suivi

s'orienter vers une deuxième ou una nouvella activité your est offerte. Il faut environ 70 è 100 m² d'ateller et un investissement de l'ordre de FF 120000.

Si vous remplissez ces conditions envoyez votre demande, en indiquant votre numéro de téléphone, à : PORTAS DEUTSCHLAND Herdo GmbH, Weismüllerstr. 42

<del>ora</del> filiparia e

D-6000 Frankfurt/Main Les entreprises spécialisées PORTAS existent dans toute l'Allemagne, Autriche, Italie, Pays-Bas, Belgique et bientôt aussi, dans toute la France.



### **Voulez-vous rapporter** de vos vacances quelque chose de plus durable qu'un beau bronzage?

L'un des souvenirs les plus précieux, c'est celui que vous laisse le langue du pays dont vous êtes l'hôte. Nous vous facilitons l'approche de cette langue. Les Ecoles inlingua étant une institution internationale, nous mettons à votre disposition une Ecole de langues inlingua même dans le pays où vous séjournez temporairement, que ce soit an Allemagne, en Angleterre, en Italie, au Portugal, en Espagne ou même aux USA. Ces écoles vous offrent des cours de lengue intensifs, un enseignement en groupe ou des leçons particulières, à tous les degrés. Vous profiterez certainement mieux de vos vacances s'il vous est possible d'approfondir de façon simple et efficace vos connaissances de le langue étrangère qui vous intéresse.

Inscrivez-vous auprès des Ecoles inlingua en France ou auprès de la Société Internationale des Ecoles inlingua, Waisenhausplatz 28, CH-3011 8eme/Suisse. Vous obtiendrez aussi tous les renseignements nécessaires aux adresses suivantes:

38000 Grenoble, Place Grenotte 10 Tel. [76] 44 39 45/54 63 64

45000 Orléans, 35, rue du Colombier Tel. (36) 53 73 75 75017 Paris 17e, 172, rue de Courcelles Tel. (1) 763 89 72 



#### Vers une rencontre des clubs de la majorité

Deux fédérations de cluhe politiques ont réuni laurs instances dirigeantes samedi 10 mai, à Paris: celle qua dirige M. Jean-Pierre Fourcade (Perspectives et Réalités) et celle que préside M. Jean-Pierre Prouteau, secrétaire d'Etat (République et Démocratiel. Ces organisations se retronveront avec d'autres, le 11 juin, à Paris, pour une - journée des cluhs -, qui leur don-nera l'occasion d'une première réflexion commune.

Cette journée, qui aura lian à l'initiative de MM. Fourcade et Nungesser, député R.P.R. dn Val-de-Marne, rassemblera les représentants de clubs appartenant à la majorité ou proches d'ella, notammant : les clubs Louise-Michel, qu'anime Mma Jean-nette Bruielle, Républiqua et Démocratie (M. Jean-Pierre Prou-teau), le Nouveau Contrat social (M. Edgar Faure), le Carrefour social démocrate (MM. Renà Lenoir et Jean-Claude Colli), initiative républicaine et socialiste (M. Léo Hamon), Egalités et Libertés (M. Roland Nungesser), Dialogue pour une réflexion politique (Mme Monique Cazeaux).

## M. PROUTEAU : rassembler le centre gauche pour les élections municipales. questions, aussi bien sur le plon national que sur le plan inter-national : comment poursuivre l'effort considérable en matière de recherche scientifique et de technologie? Comment améliorer la cohésion de la société fran-çaise en réduisant les inégalités sans onesthésier l'esprit d'entre-prise et le goût du risque? Com-ment poursuivre le dialogue Nord-Sud dans un monde de plus en plus turbulent? »

Les clubs République et Démo-cratie, que préside M. Prouteau, vice-président en du parti radical, vice-président éin du parti radical, ont réuni, samed 10 mai, à Paris, leur premier conseil national (leur première convention nationale avait eu lieu le 1º décembre 1979).

M. Proutean a dressé le bilan de l'organisation : celle-ci rassemble désormais un peu plus de soixante cinbs et de mille huit cents adhérents. Chaque club sera désormais constitué antour de deux « comités républicains » : un « comité républicain d'action écodeux « comités républicains »; un « comité républicain d'action éco-nomique » et un « comité républi-eain d'action municipale ». Cette deuxième instance tra-duit la volonté des dirigeants de République et Démocratie de lan-cer leurs clubs dans la bataille des

élections municipales en 1983. M. Pronteau a déclaré à ce sujet, samedi : « La reconstitution d'une force politique neuve ou centre gauché passe par l'action muni-cipale et le rassemblement d'un couront de gauche républicaine.»

#### M. FOURCADE: poser les vraies questions pour 1981.

Les clubs Perspectives et Réa-lités réunissent, samedi 10 mai, dans les locaux de l'Assemblée nationale, leur assemblée générale afin de procéder an renouvellement de leurs instances de direction et de définir leur programme d'action.

M. Fourcade avait inaugure, jeudi 8 mal, à Blois, le trois centième club Perspectives et Réalités. Président de la Fédération nationale depuis février 1975, il a relevé, samedi, qu'en cinq ans cent clubs nouveaux étaient nés puisqu'il avait inan-guré le deux centième à Haze-brouck (Nord), en décembre 1975. Il a notamment déclaré :

« Dans la grande campagne politique cui s'ouvre et qui, une jois de plus, va porter sur le projet de société que souhaitent les Français, les clubs doivent être ceux qui posent les vraies

● Les concours d'entrée à l'Ecole nationale de l'administration se dérouleront du 8 au 12 septembre pour les épreuves d'admissibilité. Les inscriptions seront reçues jusqu'an 2 juin inclus au siège de l'ENA, 13, rue de l'Université, 75007 Paris.

#### Questions diverses au Sénat

Répondant vendredi 9 mal au Sénat à une question de M. JEAN-PIERRE FOURCADE (R.I., Hauts-de-Seine) sur le coût de la revue Culture et communication que publie le ministère de la culture, le ministre de la commission des finances, que celui ou celle qui se livre sur un enjant à des violences graves, ne soit passible que d'un à cinq personnes au coût de japoir de détection et de correction; il plaire, a 2000 abonnés... Elle est joite par une équipe réduite des cinq personnes et exploite les riches collections photographiques de mes services, que j'ui iroupées, en arrivant à mon ministère, inutilisées et même en grand danger de destruction. >

M. SERAMY (Un cent. Selpe-

M. SERAMY (Un. cent., Seine-et-Marne) interrogeaft le minis-tre des universités sur la repartition des dotations budgétaires qui, selon lui, ne tient pas compte des liaisons industrie-recherche, ni du taux de mobilité des cher-cheurs. Mme SAUNIER-SEITE cheurs. Mme SAUNIER-SEITE lui a répondu que sur les soixantedix-sept écoles d'ingénleurs placées sous sa tutelle, quarantecinq mènent des activités de recherche, activité qui occape sept mille personnes, dont mille trois cents étudiants et élèves. Il en 
coûte, a-t-elle précisé, 530 millions de francs.

M. Edouard BONNEFOUS (Gauche dém., Yvelines) a posé

Réponse du secrétaire d'Etai, M. CAVAILLE : la réglementa-tion pose en principe que les logements construits doivent être occupés à titre de résidence prinoccupes a ture de residence prin-cipale et permanente dans un délai d'un an pour bénéficier de l'aide à la construction. Il est cer-tain que cette réglementation pose un problème pour les fonctionnai-res atreints à occuper un loge-ment de function ment de fonction.

Le secrétaire d'Etat a annonce qn'un texte réglementaire est actuellement soumis à la signature du ministre de l'économie, Il donnera la possibilité, sous cer-M. Edouard Bonnefous naires de louer leur logement pen-dant une période supérieure à problème des enfants martyrs cinq ans. — A.G.

#### LE P.C.F. ET LE FINANCEMENT DES PARTIS

M. Gilles Masson expose, dans le numéro de mai des Cahters du communisme, les raisons pour lesquelles le P.C.F. est hostile au projet de loi tendant à instituer projet de loi tendant à instituer un financement public des partis politiques. « L'idée même de ce financement heurie projondément les sentiments des Français, écrit-il. On ne saurait obliger les gens à financer des partis qu'ils condamnent, pour lesquels ils n'ont aucune affinité et ourquels, en tout état de cause, ils n'apportent pas leurs suffrages lors des élections générales. » M. Masson prêcise que ce raisonnement son précise que ce raisonnement ne s'apphque pas « aux moyens donnés à l'Assemblée nationale et aux élus pour remplir leur mis-sion, car il s'agit, alors, d'élus du suffrage universel (...). 9

Opposé au financement public des partis, le P.C.F. estime, en revanche, que, « lors des élections, des fonds suffisants doivent être mis sans discrimination à la être mis sans discrimination à la disposition de fous les candidots », afin d'« assurer l'égalité des chances face aux énormes moyens de propagande et aux avantages divers dont bénéficient les représentants de la grande bourgeoisie ». M. Masson rappelle, enfin, que, selon le P.C.F. « tous les partis devraient se soumettre au contrôle d'une commission d'enquête sur leur activité financière ».

#### UNE REVUE D'OPPOSITIONNELS COMMUNISTES ANIMÉE PAR DES MILITANTS DE LA L.C.R.

g-Monde

l'un des deux

Harman and a company of the second se

The second secon

leanorités helvétiques refusent

BENEFIT OF THE SECOND OF THE S

ninge que l'action de la communication de la c

Education of

prod du depart : m

D4 300 cl .....

per central de la companya de la com

Out of the corresponding

्राप्तिक स्थापनीय राज्यात

1300

A feet

T. ROCK

14.25

50102 50102 50102

077374

530 FE

Mēm niobile

7 \*2.75

GSE RE

J2:5:2

2----

53:06

The Court Clark

Tentare d'avec . ETT 10

A 0-27 (8)

1277

Time 2 Dame District Control of the Control of the

Un secret doublem

Lighting to see in the finding

mg, L'estre colle

Rettent

dom fidenths of a comment of the

de félal-maios de la como e -

mire la lausse imperier, ast come emio secrete. Ces e recommendo de commendado de compensión de commendado de commendado de commendado de commendado de commendado de commendado de compensión de commendado de compensión de commendado de commendado

Langine des :: == : = 7 à

wayso est bassapirate -- :: := 2 wam la deuxième pre e

field, et alors que les masses parécutaient les juints de delet-de ceux d'entre eux qui rentraisent de falles

de lake passer leurs 5/30, 67

Suites (Voir le Monde de 8 mar)

Mondant presque par average de Michel Deore de la control de la control

a la représentation pari
de la Bocieté de Sangue

et le Monde du 9 mail, qui en est est est de pas connu parei, cui et est de pas connu parei, cui et est de pas considere de la sopris d'un quant le rend de la sopris d'un quant le rend de la sopris d'un grant le rend d'accompany de la sopris d'un grant le rend d'accompany de la sopris d'accompany de la sopris de la sop

PERQUISITION

La revue Positions, tribune d'un courant politique an sein du P.C.F., publie, dans son numéro de mat, una lettre d'une militante communiste du centre hospitalo-universitaire Pitlé-Salpétrière, à Paris, Mme Marie-Pierre Guerrieri, racontant dans quelles conditions elle a découvert l'existance d'une cellule de la Ligue communiste (LC.R., trotskiste) pratiquant l'entrisme » dans le P.C.F. Cette cellule, qui comprend sept percellule, qui comprend sept per-sonnes, polife la revue Luttes et débots, dont les quatre cents lec-teurs sont pour moitié, selon Mme Guerrieri, membres de la

Mme Guerrieri indique que, avant Mme Guerrieri indique que, ayant demanda à adhérer à le cellule de la L.C.R., elle a reçu des cours de marxisme dispensés par « deux mecs du bureau politique de la L.C.R., soit Hubert, le frère à Krivine, qui travaille à Orsay, soit Nikita, le chirurgien ». Evoquant ses propres positions anti-bureaucratiques au sein du P.C.F., Mme Guerrieri dénonce, dans le comportement de la L.C.R., « les déviations d'un petit appareil

était prête à embarquer ; c'est la Grande-Bretagne qui en héritera. De plus, la France avait commencé à recevoir en nombre des avions de chasse Curtiss qui arrivalent précisément par Casablanca. À l'été de 1940, les États-Unis ne sont pas encore l'arsenal des démocraties, mais ils sont déjà des fournisseurs de matériel sans émissient.

On peut done conclure que si

### quarante ans, la défaite... pour avions, 100 millions de car-touches. Une grande partie était prête à embarquer ; c'est la

#### En cinq jours, du 10 au 15 mai 1940, l'armée française, III. — Pouvait-on continuer la lutte?

aventurée en Belgique à la Or, il est évident que la débâcle est si grave, la progression alle-mande si irrésistible, qu'aucune chance de redressement de la si-tuation n'est envisageable sur le rencontre des forces allemandes, perd la bataille décisive du fait de la percée de Guderian dans les Ardennes. (Le Monde des 9 et 10 mai.) sol de la métropole, C'est outre-mer que la France, par ses auto-rites légitimes, peut, comme les Pays-Bas, demeurer présente dans Le 18 juin 1940, les troupes allemandes sont arrivées partout où leur vitesse de marche le leur permettait : Guderian a pris suc-cessivement Saint-Dizier, Ian-

nier ; des blindés, par Montargis

et Moulins, font route vers Cler-

mont-Ferrand. C'est une caval-cade; les combats sont d'autant

ôte leurs velléités de lutte aux derniers combattants en leur di-

Une possibilité s'offre au goucessivement Saint-Dizier, Lan-gres, Besançon, Pontarlier, Bel-fort; le « groupement Hoeppner » a atteint Auxerre, Avalion et, par là, Bourg, Lyon et le Dauphiné; me antre « panser » est arrivée dans le couloir rhodanien par Chalon-sur-Saône et Mâcon; à l'ouest, le « groupement Hoth » Rommel en tête, a pris Brest et avancè vers le sud, par Nantes et

#### Une opération possible

Il est évident que si le gouver-nement français, même sans con chel prestigieux, mais avec son approbation, avait refusé l'armis-tice les événements surgient pre-tice les événements surgient pre-lice les événements surgient pre-sionnantes : un millier de chetice, les événements auraient pris, pour la France, un cours blen différent. S'il est impossible de dire quels auraient été les réactions des Allemands et leur comportement dans une France entièrement occupée, on ne voit pas de raison pour que celui-ci ait été plus dur qu'aux Pays-Bas ou en Norvège. Par contre, si un gouvernement de collaboration à la Quisling avait été constitué par l'occupant, sa servitude à cade; les combats sont d'autant plus brefs que le gouvernement a déclaré « villes ouvertes» la plu-part des cités. C'est le jour où le général de Gaulle, de Londres, lance son premier appel aux Fran-cais pour qu'ils ne déposent pas les armes. La veille, le 17, le ma-réchal Pétain avait au contraire de la les pour qu'ils de lutte aux par l'occupant, sa servitude à l'égard du vainqueur aurait été évidente pour tous, et la cohésion nationale mieur assurée dans le malheur commun

evidente pour tous, et la cohesion nationale mieux assurée dans le matheur commun.

Ma is était-il possible, les moyens suffisants existaient-ils, dans le désastre militaire, pour continuer la guerre bors d'une France livrée à un désordre génèral? Toute réponse supose une large part d'inconnn. La seule certitude est que les populations d'Afrique du Nord étaient à pen près unanimes dans le refus d'une défaite irrémédiable. Le commandant en chet, le général Noguès, estimait, et il le disait avec force dans ses télégrammes, pouvoir, e grâce à quelques moyens venus de France, tenir longtemps, sans doute assez pour pouvoir contribuer à la défaite de nos adversaires »; il avait même préparé une occupation préventive du Maroc espagnol, pour le cas où la Wehrmacht traverserait l'Espagne; il avait envoyé des missions en France pour organiser le départ de troupes et de matèriel. Il était approuvé tant par le gouverneur général d'Algérie et le résident général en Tunisle que par le suitan du Maroc et le bey de Tunis. Les anciens combattants, les élus, les antorités civiles et religieuses abondalent dans le même sens. Plus étomante, mais réelle, était la volonté affirmée par les chefs des mouvements nationalistes de soutenir la France républicaine contre le racisme nazi dans les heures difficiles qu'elle traversalt. Quant aux populations indigènes, aucun souffie d'insubordination ne les agitalt, en dépit de queiques incidents locaux. Cette unanimité aurait-elle résisté aux épreuves d'une guerre prolongée? En tout cas, l'acceptation de la défaite, le fait que la France avait perdu la face, devalent rapidement la fissurer. Elle avait dispara, en novembre 1942, lors du débarquement allié ; à ce moment, l'Afrique dn Nord était devenue beaucoup plus divisée qu'elle ne l'était en juin 1940.

Il est difficile de dire quelles forces de combat et quel matériel souverner de la combat et quel matériel souverner de l

Il est difficile de dire quelles forces de combat et quel matériel pouvalent être transportés en Afrique du Nord. Paul Reynaud tière. Il est donc probable qu'Hitpouvaient etre transportes en Afrique du Nord Paul Reynaud n'avait pris la décision de faire préparer l'opération que le 29 mai; plus tôt elle aurait pris le sens d'une résignation à la le sens d'une resignation à la défaite en Fran c e même. Le temps était suffisant cependant pour qu'une grande partie du matériel très abondant, stocké dans la perspective d'une guerre d'usure, fitt acheminée vers Marseille, Sète ou Bordeaux. Au pro-

par HENRI MICHEL (\*)

française, à Alger. L'éventualité en avait été un moment évoquée et un certain nombre d'hommes politiques, dont Daladier et Mandel, avaient embarqué sur le paquebot Massilia. Mais les conditions allemandes d'armistice ayant été jugées « acceptables », l'idée avait été abandonnée; de toute facon. la maréchal Pétein vernement de Bordeaux, que toute façon, le maréchal Pétain n'avait pas le gouvernement néer-landais : partir s'installer en terre rait pas le sol de la patrie.

> 90 chars neufs et 250 mitrallleuses dans le dépôt de Glen : Daladier avait affirmé que 400 chars en bon état avaient été capturés, et les communiqués allemands, et les communiqués ailemends, de leur côté, avaient fait état

de 500, etc.

En application de la convention d'armistice, le gouvernement de Vicby, tout en camouflant une partie des armes récupérées en zone sud, livrera à l'Allemagne près de 800 canons antichars (il en existait 4500 au 10 mai), plus de 200 chars et antant d'automitrailleuses. Les moyens manqualent-ils pour le transport par mer? Le ministre de la marine. mer? Le ministre de la marine, Rio, a affirmé que, rien que dans les ports méditerranéens, 600 000 tonneaux de navires de commerce étalent disponibles. En réalité, il semble bien que la directive de Paul Reynaud n'ait reçu aucun commencement d'exécution : davant la commis-sion d'enquête parlementaire, le général Weygand déclarera que « l'idée de se défendre en A.F.N. « l'ace de se derendre en A.F.N.
ne l'avait pas effleuré »; dans
ses Mémoires, en quatre pages,
Weygand concluera sèchement
que toute résistance y était impossible; pourtant, et contradictoirement, après l'armistice et la

Des inconnues el quelques certitudes

La première inconnue est le comportement qu'auraient adopté Hitler et Mussolini ; le second aurait été certainement agressif, pour réaliser sans tarder ses buts de guerre ; mais en avait-il les moyens ? Que le premier n'ait, par la suite, jamais manifesté benucoup d'intérêt pour le théâtre d'opérations méditerranéen, contrairement à l'avis des marins allemands, ne permet pas d'en ciéduire qu'il serait resté certainement passif si la France avait continue la guerre en Afrique. De même, rien ne prouve absolument que Franco, parce qu'il a refusé le passage par l'Espagne aux troupes allemandes, en octobre 1940, après l'échec de la Luftwaffe dans la bataille d'Angleterre, et le renoncement d'Hitler à un débarquement, ne l'aurait pas accordé avant, pour satisfaire évalement ses revendirarait pas accordé avant, pour satisfaire également ses revendica-tions sur la France. Il reste que la région méditerranéenne était le domaine réservé de l'Italie fasciste qu'Hitier n'y est intervenn que de mauvais gré contraint par les échecs de son partenaire, et qu'il a toujours chichement meler n'auralt pas eu la tentation d'achever la France; ce n'étalt pas son but final; son grand objectif était « la conquête de la glèbe » dans la steppe russe. Un ersatz de force française en Afri-

violation de celui-ci, il essalera de faire de l'AFN, le tremplin de la libération de la France.
Surtout, la flotte de guerre était intacte: sauf en Norvège et à Dunkerque, elle n'avait pratiquement pas combattu.

Il en était de même, à un degré moindre, de l'aviation de combat, quoique elle eût été beaucoup plus éprouvée. Si les chiffres divergent — I 600 selon Guy La Chambre, 700 selon le général Weygand, — il ne fait pas de doute qu'un grand nombre d'avious se trouvaient en AFN, avant l'armistice, on y étaient parvenus immédiasans équivalent. On peut donc conclure que si la guerre était définitivement perdue en France, et si rien ni personne ne pouvait empêcher les armées allemandes d'arriver jusqu'à la Méditerranée comme elles parvintent à la frontière franco-espagnole, au Pays bas-que, par contre, avec une large proportion "d'inconnu et une grande part d'imprévisible, il existait des possibilités de conti-nuer la lutte en Afrique; la meon y étalent parvenus immédia-tement après. Blen sûr, ces chiffres doivent être interprétés; beauconp de ces apparells avalent été avariés et devalent être répa-rés; tous n'étalent pas en état de possédalent l'autonomie de vol nécessaire pour traverser la Médinace allemande y aurait été moins pressante que sur l'archipel britannique. On ne peut pes oublier non plus ce que devinrent les armes laissées à la France après qu'elle eut décidé de les déposer ; la flotte est allée au fond de l'eau à Toulon, les avions revenus en France pe france certes terranée, la plupart des chasseurs en étaient dépourvus. En A.F.N., l'aviation aurait été déséquilibrée; elle aurait manqué de moyens logistiques, d'échelons roulants... logistiques, d'échelons roulants...
Elle n'en auralt pas moins représenté une force non négligeable.
Il est vral, cependant, que
l'Afrique du Nord n'était pas en
état de se substituer à la mêtropole. D'abord, elle avait été vidée de ses troupes, et il n'y restait
que l'équivalent de huit divisions,
mèdiocrement armées; il n'existait pas sur place d'industrie d'armement, et pratiquement pas revenus en France ne furent certes

Dans son analyse rapide, et son

Dans son analyse rapide, et son rejet, de l'« opération A. F. N. », le général Weygand commet un oubli étonnant. « Rien, dit-il, ne pouvait être attendu des Etais-Unis qui n'étaient pas en guerre. » Sans doute le général était-il encore sous le coup de la réponse négative de Roosevelt aux appels au secours de Paul Reynaud, et son affirmation est evagre s'il

son affirmation est exacte s'il pensait à une intervention amé-

que avait été écartée par les responsables, le général Weygand en tête, sans qu'elle ett été étadiée, et comme par principa. Deux raisons peuvent être données pour expliquer ce comportement. La première, la plus vraisemblable, e st de caractère militaire : elle est le fruit, une fois de plus, des « loçons de 14-18 ». Tandis que le général de Ganille, à Londres, procisme que la guerre est mondiale, les nooveaux dirigeants de la France pensaient que, l'armée française mise hors de combat, l'Allemagne avult définitivement gagné la partie. Les Etats-Unis, qui n'avaient pratiquement pas d'armée, et ou dominait la tendance isolationniste, si jamais ils intervenaient dans le conflit, le feraient trop tard. Quant aux Anglais, ils ne leur restait plus qu'à s'incliner à leur tour, s'ils étalent raisonnables. Bref, après avoir parlé en 1939 sur une guerre longue, les dirigeants français misalent maintenant sur une défaite rapide de l'Angleterre ; pari destiné à être perdu, comme l'avatt été le premier.

La deuxième raison de mettre fin aux combats est de caractère les hommes ne manquaient pas, ni les bateaux, et toute l'Afrique noire auraît suivi. Pour que la France continuât à figurer dans le camp allié, la masse africaine auraît pezé d'un autre poids que la mince cohorte de la Franca libre! représentait, dés octobre 1940, d'agresser l'U.R.S.S. De toute façon, aucun plan allemand n'existait pour porter la guerre en Afrique : si Hitler en avait prir la décision, il lui aurait fallu des mois pour l'indispensable mise au point : un assez long répit aurait donc été laissé aux Fran-cals pour se préparer à l'accept aurait donc été laissé aux Francais pour se préparer à l'assaut.
Ce qui est certain, c'est que
l'escadre anglaise de Méditerranée, qui, par la suite, a neutralisé
puis battu à elle seule la marine
italienne et la flotte française
intacte, aurait totalement dominé
la Méditerranée et assuré une
protection efficace des côtes
d'Afrique du Nord. Prises dans
l'étau de la Tunisle et de l'Egypte,
la Tripolitaine et la Libye italiennes n'auraient guére pu résister longtemps et la péninsule
italienne se serait offerte plus
tôt aux coups des alliés.

l'avait été le premier.

La deuxième raison de mettre fin aux combats est de caractère politique, et elle complète la première. Qu'ils pensent, comme Pétain, à ne pas abandoner les populations, on qu'ils redoutent. comme Weygand, des « désordres sociaux », les nouveaux dirigeants de Bordeaux répugnent à quitter la France. Une des idées qu'iles ont conduits à demander l'armistice était que la France n'aurait pas di déclarer la guerre, parce qu'elle n'était pas prête, et elle n'était pas par l'elle n'était pas prête, et elle n'était pas par l'elle n'était pas prête, et elle n'était pas prête, et elle n'était pas prête, et elle n'était p lique, comme chacun salt. Mieux valait accepter la défaite et rericaine par l'envol de troupes.
Elle ne l'est pas s'il s'agit de l'envol d'armes et de matériel ; les missions franco-britanniques d'achat aux Etais-Unis avaient déjà passé d'importants marchés ; celui du 4 juin 1940 portait sur 400 canons de 75, 500 000 fusils, 30 000 mitrailleuses, dont 60 000

revenus en France ne furent certes pas livrés mais désarmés et la plupart saisis par l'occupant en novembre 1942; l'armée de l'ar-mistice, avant d'être dissoute, ne e'était battue, malgré ses convic-tions intimes, que contre les al-liés, à commencer en Afrique du Nord les aprelles perient plus de State Free grant g Nord lorsqn'elle revint, plus de deux ans plus tard, dans la mement, et pratiquement pas d'industrie métallurgique ; la plu-part des produits nécessaires à la poursuite des hostilités de-vraient donc venir dn dehors : figure, entre Pendles & Carrette and Trans. En fait, l'hypothésa de la continuation de la lutte en Afri-que avait été écartée par les res-ponsables, le général Weygand mb retrest of the training Pargan Defres de ming: anc vraient donc venir dn dehors: essence, machines, matières pre-mières, equipements, etc. Les ar-mes antichars faisalent absoln-ment défaut, et seules les bases maritimes possédalent quelques moyens de défense en D.C.A. Mais les hommes ne manqualent pas, ni les bateaux et faute l'Afrique

cette semaine dans :

**LAMARTINE** parie du conflit Rocard-Mitterrand **VICTOR HUGO** dit la vérité sur les scandales **BERNANOS** s'en prend à Alain Peyrefitte LA BRUYERE et le Duc de SAINT-SIMON font le portrait de Poniatowski **CHARLES PEGUY** dénonce les communistes **Une interview** 

de CELINE sur les «affaires» ET AUSSI:

«En deux mots...» le bloc-notes de Françoise Giroud.

Te Monde

## société

LA CONTROVERSE SUR LE SECRET BANCAIRE

### L'un des deux douaniers français a été remis en liberté

M. Pierre Schultz, l'un des deux dona-niers français arrêtés le 15 avril à Bâle et poursuivis pour · espionnage économique - a été remis en liberté, vendredi 9 mai au soir. En revanche, M. Bernard Rui a été maintenn en détention. Les autorités helvétiques e'efforcent d'éviter une dramatisation de cette affaire.

Avant de connaître la libération de M. Schultz, les cinq syndicats de doua-nlare français (C.G.T., C.F.D.T., F.O.,

Berne. — M. Pierre Schultz, l'un des deux douaniers français arrêtés le 15 avril à Bâle, a été remis en liberté, vendredi 9 mai dans la soirée, et a regagné immédiatement Belfort. Selon la

immédiatement Belfort. Seion la justice zurichoise chargée depuis jeudi de l'enquête pénale, il a recomnu avoir violé les lois en vigueur en Suisse. La libération de son collègue, M. Bernard Rui, précise-t-on à Zurich, dépendra des résultats de l'enquête. Ce premier geste, estiment les observateurs, devrait contribuer à apaiser les esprits.

teurs, devrait contribuer à apaiser les esprits.

Vendredi matin déjà, en l'absence de M. Pierre Aubert, chef de la diplomatie helvétique, l'ambassadeur de France à Berne, M. Gilles Curien, avait été reçu, sur sa demande, par M. Kurt Furgler, chef dn département fédéral de justice et police, pour s'entretenir des résultats de l'instruction ouverte contre les deux fonctionnaires des donanes françaises. Du côté suisse, on indique que M. Furgler avait saisi l'occasion pour contester certains propos de M. Maurice Papon, ministre français dn budget, qui avait notamment déclare que les activités des deux douaniers se limitaties des deux douaniers se limitaties.

activités des deux donaniers se limitalent à la France. Or, les

autorités helvétiques maintien-nent que « l'enquête du ministère

public de la Confédération a démontré les activités illégales des deux fonctionnaires français sur le territoire suisse ». Le porte-parole du département de justice

et police a toutefois e déplore que cette affaire prenne, sur le plan politique, une ompleur qui dépasse la gravité d'un cas que la Suisse entend traiter uniquement

sous son aspect furidique, et n'a aucun intérêt à dramatiser. p

De son côté, l'ambassade de France à Berne avait prétéré s'abstenir de fournir des détails sur un entretien a qui avoit pour seul objectif de faire le point de

la situation s. La justice du canton de Zurich

Suisse doublement détendu. D'abord par la loi — una loi de

1934, - qui, appliquée avec

rigueur, entraîne des poursuites

pénales à l'encontre de ceux qui

ne la respecient pas : de lourdes

peines de prison, ellant jusqu'à vingt ans, som notemment pré-

vues. L'eutre délense du secret

bancaire euisse est l'existence

des comptes numérotés, qui per-

dont l'identità n'est connue que

de l'état-mejor de le banque ---

d'effectuer les opérations de

dàpôte et de retreits, en n'indi-quent qu'un numéro. L'identité,

voire le leusse identité, est donc

tenue secrète. Seule restriction :

le banquier peut reluser à son

client l'ouverture d'un comple à

L'origine des comptee à numéro est peradoxalement très

morele, pulsqu'il s'était agi, juste

evant la deuxième guerre mondiele, et alors que les nazis

persécutaient les jults, de déten-

dre ceux d'entre eux qui tentaient

de taire passer leurs biens en Sulese (voir le Monda du 8 mai).

Repondant presque par avance a M. Michel Debré (le Monde du 10 mai), qui prône l'interpellation

10 mai), qui prone l'interpellation des prospecteurs de banqnes sulsses venant régulièrement opérer à Paris, on fait observer, au ministère du budget, que, de 1976 à 1979, les services parisiens de le direction nationale des enquêtes douanières (à l'exclusion des échelons régionaux) out traité irente daux affaires de trafics par passeuns et démarcheurs agissant pour le compte de banques

sant pour le compte de banques suisses, qui ont provoqué qua-rante-trois arrestations. On peut

constater d'ailleurs que les filiales françaises d'établissements

suisses bénéficient, depuis quelque temps, de la «sollicitude» des douaniers français.

Après la représentation pari-sienne de la Société de banque sulsse (le Monde du 9 mai), qui

n'avait, dit-elle, pas comnu parell traitement depuis plus d'un quart de stècle, on a appris que le siège d'une filiale de la SOPAD, ins-

**可能力能** (1.12) (1.17)

tallee à Courbevoie, avait égale- facon. - (A.F.P.)

mettent à certaina cilents

Un secret doublement protégé

PERQUISITION (Suite)

Les autorités helvétiques refusent de dramatiser l'affaire

De notre correspondant

a charge un juge d'instruction, M. Urs Broder, d'engager une procédure pénale contre MM. Rui et Schults. Les principaux délits qui leur sont reprochés auraient été commis dans le canton de Zurich.

Si le gouvernement suisse avait

voulu monter cette affaire en

vould monter cette affaire en épingle, explique-t-on à Berne, il aurait pu transférer le dossier au tribunal fédéral de Lausanne, la plus haute instance judiciaire de la Confédération. Le ministère public fédéral en ayant déjà réuni les principaux éléments, l'enquête complémentaire des autorités judiciaires zurichoises devrait être rapide, ce que cou-

devrait être rapide, ce que cou-firme la libération de M. Schultz.

D'autre part, le département fédéral de justice et de police a répondu aux critiques soulevées en France par les conditions d'ar-restation des deux douaniers.

L'homme de contact que les deux

L'homme de contact que les deux fonctionnaires français avaient rencontré le 15 avril au buffet de la gare à Bâle n'a pas été poursuivi, car îl u'aurait pes commis de délit aux yeux de la loi suisse. Ancien employé de l'Union de banque suisse, il aurait été recruté par les deux douaniers, afin de leur fournir des informations contra rémunération. S'il a

tions contre rémunération. S'il s rencontré M. Rui à diverses re-

que les deux douaniers ne sont pas tombés dans un piège, mais qu'ils étaient surveilles depuis un certain temps. Leur arrestation n's cependant pes eté fortuite puisqu'ils ont été apprébendés en vertu d'un mandat daté de la

tenant à des juils, les eutorités

allemandes versalant da petites

sonne soupconnée de posséder

un compte en Suisse. Lorsoue l'argeni était accepié sous le

nom Indiqué, la preuve àtait taite

que de l'argent avait étà irans-

léré d'Allemegne, Les poursuites

engegées se soldalent souvent

par l'envoi en camps de concen-

Même les eutorités eulsses

n'obtiennent pas de renseigne-

ments a'll e'agit d'affaires tis-

cales. Seules las attairee pénales

sont un motif suffisant de levée

du secret bancaire. Vis à vie da l'étranger, l'hermétisme helvéti-

que no souttre qu'une exception :

Iudiciaire avec les Etats-Unis concernant la lutte contre le

Les socieux-démocrates suis-

sez tement, dapuis quelques années, de modifier ces règies

parce qu'elles favorisent le

fraude fiscale. Un référendum

eur le levée du secret bancaire

aure lieu probablement en 1983.

Des touristes étrangers, dont

trente-huit Français, circulant en car près de Palerme, en Sicile, ont été dévalisés par des bandits

le vendredi 9 mai. Mercredi dejà, quarante touristes français avaient été dévalisés de la même

JEAN-CLAUDE BUHRER.

C.F.TC, C.G.C.) avaient annoncé, vendredi, qu'ils continneraient l'action entre-prise en appelant leurs a dhérents à bloquer à nonveau l'ensemble des frontières françaises mardi 13, mercredi 14 et vendredi 16 mai, de 15 heures à 16 beures. devant la position adoptée par le gouver-

Tout en exprimant leur eatisfaction nement français, les syndicats, qui ont été reçus pendant trois quarts d'henre ven-dredi par M. Maurice Papon, ministre du

budget, sonlignent que l'affaire se situe an niveau des gonvernements et que c'est d'abord à ces derniers que leur mouvement s'adresse. - Ce ne sont pas les popu-lations qui sont visees. Nous ne voulons aucune dégradation des relations douanières entre la Suisse et la France. Nons voulons surtout éviter les monvements de zénophobie ., a notamment déclare M. Roger Seris, vice-président du Syndicat des donanes C.G.C.

#### DIALOGUE BLOQUÉ A LA FRONTIÈRE

De notre correspondant

Saint-Julien-an-Genevois. - Vendredl eprès-midi, entre 15 h. 30 et 16 haures, aucune voiture ni aucun piéton n'a pu franchir le poste fron tière de Perty. La Suisse e ainsi été Isolée quelques minutes. - Noue lerons tout ce qu'il nous est possible de feira pour que nos deux cama-rades solant libérée rapidement », décleratent les gabelous françeis aux automobilistes de toutes nationalités venue s'enquérir de la durée de jeur

. Ja n'eime pes le foi suissa qui protèga le aecret bancaire, mais notre pays e raison de se détandre » scullane un ingénieur de Genève bloqué dens l'embouteillage. Un dentiste d'Annecy, qui se rendsit à l'aéroport de Genève-Cointrin, estime que les doueniers français ont été - manipulés ., mais Il précise : . Il est bon que, à l'occasion de cette affaire, on Informo antin les Français aur le tralic des capiteux entre notre pays et las banques suisses. . . Des milliers de gens à Annecy, à Lyon et dens toute le région Rhône-Alpes disposent

de comples numérolés à Genève Indique un traveilleur frontaller. Un jeune couple de Lausanne est conveincu du • bon droit • de la police euisse dans cette affaire et de dre le secret bencaire helvétique . Si le situation était mellieure en France, II y aurait probablemen moina d'argent chez nous », indiqu le mari. Entin un hebitant de Neu châlel fait observer que, juridique ment, la Suisse e ralson, mais aloute : • Ce sont les Suisses elle mands qui ont arrêté les daux doue niers trançaia. En Suisse romande on les aureit reconduits discrèlemen è le frontière.

Les dou é niers helvétiques, qui observeni la pause - pendani qui
 sur France - on manifeste, demeurent totalement hermétiques eu dia logue que tenient d'engeger des automobilistes françale. Aucun ne parviendre à violer le secret... de

CLAUDE FRANCILLON.

#### **SPORTS**

#### **FOOTBALL**

#### Les quarts de finale de la Coupe de France Une assurance pour le Paris F.C.

rencontré M. Rui à diverses reprises il ne lui aurait communiqué aucun renseignement. Au
contraire, il s'était empresse
d'avertir ses supérieurs qui
avaient à leur tour, prévenn le
ministère public fédéral. Les
rendez-vous auraient été fixés par
M. Rui Ini-même si bien que les
autorités helvétiques en déduisent
que les deux douaniers ne sont Aucune surprise n'a été enregistrée pour les matches « aller : des quarts de l'inale de la Coupe de France de football disputes vendredi 9 mai. Dans la rencontre au sommet, Sochaux s'est assuré un avantage minimum (1 à 0) avant de se rendre à Monaco mardi 13 mai. Saint-Etienne a pris une option sur la qualification en obtenant un résultat nul (0 à 0) contre La Paillade, à Moutpellier. Enfin, on pourrait blen retrouver en demifinales les deux équipes de seconde division déjà parvenues à ce stade l'an dernier : Angouléme, qui a battu Orléans (2 à 0), et Auxerre, qui a fait match nul (1 à 1) au Parc des Princes contre

> de la jeunesse auxertoise auront permis au Paris Football Club (P.F.C.) de rassembler plus de spectateurs que durant toute une saison en championnat. Ils étalent en effet près de vingt mille dout six à huit mille venus d'Auxerre, pour constater que la capitale comptait bien une deuxième équipe professionbelle

> Recettes et résultats de Coupe de France permettent an Paris F.C. de continuer la saison prochaine son expérience en seconde division, avec cette fois seconde division, avec cette ini-l'ambition de monter, « Un club professionnel ne psul pas vivre trois o n n ée s consécutives en seconde division dans la capitale, dit M. Roger Zeppellini, le prési-dent du P.F.C. Cette année, le budget sera boucle mais il va fallotr se remiorcer. >

« La Coupe de France, ajoute Roger Lemerre, entraineur du

Deux rencontres de Coupe de P.F.C., a été un déclic. Elle a per-France au Farc des Princes entre mis aux joueure de prendre le Stade Rennals et l'Association confiance en leurs moyens et de se rassurer pour l'avenir de leur club. » Il est vrai que le Parls F.C. ciub. » Il est vrai que le Paris F.C. a beaucoup progressé de puls quelques semaines. En début de saison, le P.F.C. faisait essentiellement preuve de générosité dans l'effort, qualité hée à l'extrême jeunesse de la plupart de ses éléments. Aujourd'hui, il possède un style qui lui permet de concilier rapidité et sécurité dans les échanges.

Avant de recevoir les joueurs de la capitale, mardi 13 mai, les Auxerrois se trouvent désormais en ballottage plutôt favorable. Tontefois, si on se réfère an championnat, où le Paris F.C. avait été battu d'extrême justesse à Auxerre (1 à 0) dans les dix

Auxerre (1 à 0) dans les dix dernières minutes, après un match nul (3 à 3) au stade de la porte de Montreuil, les deux équipes pourraient encore éprouver bien des difficultés pour se départager.

GÉRARD ALBOUY.

#### JEUX OLYMPIQUES

#### Le président Carter demande au Congrès de financer des compétitions de remplacement

Le président Carter a demandé, vendredi 9 mai, au Congrès qu'une aide fin an cière fédérale soit accordée au comité olympique américain, « ofin de préparer des compétitions de remplacement » aux Jeux de Mosou. Selon la proposition du cheé de la Maison Blanche, qui devrait être réalisée par le blais d'un amendement au budget américain pour 1980, le comité, qui s'est récemment prononcé pour un boycottage des privés qu'il aurait obtenus r'il avait participé aux Jeux de Mosou. Fecevrait une aide égale à la moltié des fonds privés qu'il aurait obtenus r'il avait participé aux Jeux de Mosou. Fecevrait une aide égale à la moltié des fonds privés qu'il aurait obtenus r'il avait participé aux Jeux de Mosou. Fecevrait au maxi m nu de 10 millions de Buenos-Aires, le gouvernement ment fait l'objet d'un contrôle. Bien que le ministère du budget ne veuille voir dans ces opérations qu'autent de coincidences, ne sont-elles pas des coups de semonce préludant à une action de rétorsion plus vaste à l'encoutre des intérêts suisses en France? À insi mendrait tout son sens une des intérêts suisses en France? Ainsi prendrait tout son sens une « petite phrase » de M. Jacques Campet, directeur général des douanes, qui, dans un message aux personnels, demande à tous de montrer leur solidarité envers MM. Roi et Schultz « en appliquant avec dignité et discipline les nouvelles mesures qui estont prises du côlé français ». maximum de 10 millions de dollars.

Le président Carter devrait, néanmoins, rencontrer, la semaine prochaine, lord Ellianta, prési-dent du Comitté international olympique, pour évoquer avec lui le problème de la participation américaine au Jeux de Moscou.

A Franciort, les vingt membres du directoire du comité national olympique ouest allemand out voté, vendredi 9 mai, par douze voix contre sept et une abstention, une recommandation pour le boycottage des Jeux de Mos-

Guatemala, s'est prononcée con-tre le boycottage des Jeux. A Buenos-Aires, le gouvernement argentin a fait savoir qu'il avait recommandé an comité olympi-que de boycotter les Jeux d'été.

mascultne s'est qualifiee pour la phase finale du tournoi préolympique. Pour son premier match en poule des demi-finales du tournoi préciympique fémi-nin, la France a été largement b a t t u c par les Etats-Unis (104 à 58). Etats-Unis large.

#### **JUSTICE**

#### L'auteur d'un viol aux Assises de Paris

< A part cela un bon garcon >

M. Alloua Berkane, vingt-six ans, est · à part cele un bon garçon ·. time, sa vie, ses difficultés, que l'on Travailleur, blen considéré, estimé, vigile et gérant de café tout à la fols. - A part cala -, en effet. La 26 août 1978, à 4 heures du matin, una jeune femme, Marie-Christine Janeau, trente ans, qui sort de chez un ami au 92, rue de Montreuil, é Paris (11°), et cherche un taxi, se réfugle au 92, dans un bistrot, le Grill-Bar, tenu par Allova Berkane. Elle veut ainsi éviter une bande de jeunes gens émèches qui l'importune dans la rue, et damande à la serveuse d'appeler un taxi. Ce que celle-ci falt, tandis que M. Berkane lui offre un verre d'eau minérale et distribue quelques boutellles de blère aux jeunes gens, qui finissent par

Le taxi arrive et... le serveuse le prend. La suite est tellement évidente, un quel-apens. La - bon parcon -, M. Barkane, solxente bouteilles de bièrs dens sa journéa, - avait envie d'elle ». Il ferme la porte eu verrou, essaye d'embrasser Mile Janeau. Elle se défend evec une petite bombe lacrymogène qu'elle evait dans son eac et qu'il retourna contre alle. Elle frappe, griffe, il la frappe, menace de le défigurer.

Entre 4 houres et 5 h. 30, Mile Janeau est trois foia violée par son bon sameritain. La première fois elle se défend, il l'admet blen. M. Berkane, mais les deux autres monsieur le président, elle éteit consentante ». C'est vrai qu'ella l'était. - consentante -. Consentante à eubir deux autres viols pour éviter le pire, car M. Berkane, rendu furieux par les griffures qu'elle lui e faites eu visage, est dangareux. Consen-tante comme on peut l'être au viol, et tellement passive que l'euteur reprochera à sa victime : - Toi, tu

n'aimes pas l'emour. » Mile Janeau aime si peu cet amour-là qu'oprès evoir réussi à troquer sa liberté contre une bague qu'elle porte eu doigt, et s'être rétuglée chez des amis, elle portera plainte avant d'aller passor trois, pule ex mois en maison de repos. Les faits sont palents. Et pourtant à l'audience de le cout d'assises de Paris, c'est, vendredi s mai,

va disséquer, que celle da l'accusé. n y a dans le résumé du rapport d'examen psychialriqua établi à l'instruction une erreur ». Parlant de Mile Janeau, on écrit : « il n'y a pas état de démence eu moment des laits au sens de l'article 64 du cods penal. - Que dit ce fameux article 64 ? Simplement ceci : - il n'y a ni crima ni délit loraque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a il n'a pu résister » « Lapsus tout à tait révélateur qui fait de le victime d'un viol un coupeble en puissance, une victime jamais tout à fait innocente », comme le dire M° Gisèle Halimi, pour la partie civile, avant d'ajouter : » En somme, seule une violée morte est une violée honorabla. - Ce fut l'occasion d'un premier incident avec l'avocat genéral M. Jacques Gagnieur. Et la second vini quand en fin de plaidoirie, Mª Halimi se présentant comme . la délense, le défense de toutes les temmes, la détense de notre dignité », demanda au tribunal - justice juete, pas celle de l'arabe violeur - pour l'eccusé. - Insultes eu tribunal ., s'indigna l'avocat général qui, après un réquisitoire mesuré e digne, demanda una palne de abc ans de réclusion criminelle.

Hypocrisie, releva Mº Philippe Lemaire, défenseur de M. Berkane qui, après avoir souligné l'espect mi dira : « Vous vous àtes enfermée dans un paradoxe dont vous avez senti dans voire plaidoirie loute le difficulté. On ne peut à le tois venir à la barre dire : la prison cela ne m'intéresse pas, et agir en chambre d'eccusation pour que l'eccusé vienne en cours d'assises. On ne peut pousser systématiquement à le criminalisation du viol et dégegar sa responsabilité de le sanction des dée par l'evocat général quand on sait qu'il ne pourra demander moins de cina années de réclusion. -

à une peine de cinq ans de réclu

PIEDRE GEORGES

#### Faits et jugements

#### Un député (U.D.F.) part en campagne contre le projet de réforme pénale.

Lyon - Au cours d'une conférence de pressa réunie par la Fédération nationale des unions de jeunes avocats et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, un député de la majorité, M. Pascai Clément (U.D.F.), député de la Loire, a annoncé qu'il souhaite déposer une série d'amendements au projet de loi sur les réformes pénales préparé par le garde des sceaux.

M. Clément a notamment exprimé sa crainte de voir « pré-fèrer la sécurité à la liberté ». M. Clement déposera de nomhreux amendements afin que, « au-delà des clivages de la poli-tique traditionnelle », solt recher-chée une majorité d'idées. Il a lindiqué sa volonté de sensibiliser ses collègnes parlementaires sur reste controlle ». cette question, en commençant par les membres de son groupe.

● Trente-deux personnes au moins ont trouvé la mort le ven-diredi 6 mai dans l'effondrement d'un pont, heurté par un cargo dans la baie de Tampa, à l'ouest de la Floride.

Tandis que la tempéte sévissait et que la visibilité était quasiment nulle, un cargo de 34 000 tonnes battant pavillon libérien, le Sunnil-Venture, a percuté le Sunshine-Skyway, qui relie Saint-Petersburg à Bradenton, provoquant l'écroulement de plus de 300 mètres de tablier. Un autobus transportant vingt-trois persou metres de tables. On auto-bus transportant vingt-trois per-sonnes ainsi qu'un camion et deux voitures au moins ont été préci-pités à la mer d'une hauteur d'environ 50 mètres.

● Le sous-marin français la Praya a heurté, en faisant sur-face vendredi 9 mai, la coque d'un pétrolier français PAramis, en mer Tyrrhénéenne entre Naples (Italie) et Bonifacio (Corse). La collision a causé des dégâts « de superstructure » an la Praya et n'a pas fait de blessé, indique la marine nationale dans un commu-

 Deux bâtiments de guerre BASKET-BALL. — Malgré sa de la marine ouest-allemande se défaite (78 à 76), vendredi 9 mai sont heurtés, vendredi matin 9 à Neuchâtel, l'équipe de France mai, au large de Toulon, où les navires sont, depuis à quai. L'es-corteur lance-missiles Bayern a en, au cours de la collision, son avant enfonce sur 8 mètres, tan-

### Les syndicats de journalistes

#### contre M. Robert Hersant. La chambre d'accusation de la

La chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a confirmé, vendredi 9 mai, la dècision de M. Emile Cablé, premier juge d'instruction, qui avatt déclaré recevables, le 7 septembre 1979, les constitutions de partie civile des syndicats de journalistes S.N.J., C.G.T., C.F.D.T. et F.O., dans l'information ouverte contre X... pour infraction à la législation sur l'organisation de la presse, qui avait entraîné, le 29 novembre 1978, l'inculpation de M. Robert Hersant.

La chambre d'accusation a, en

La chambre d'accusation a, en revanche, jugé irrecevable la constitution de partie civile de l'Union fédérale des consommateurs (U.F.C.), estimant que « les dispositions de l'ordonnance du 26 ccc). 1944 26 août 1944 », sur l'organisatiou de la presse « demeuraient étrangères aux rapports existant entre un groupe de presse et ses lec-

Le procès des nationalistes corses devant la cour de sûreté corees devant la Cour de sûreté de l'État. — Au terme d'un réquisitoire d'une heure trois quarts, stoire d'une heure trois quarts, samedi matin 10 mai, M. Robert Olivier, avocat général, a demandé dix ans de réclusion criminelle contre MM. Jean Nicoli, vingt et un ans, et Alain Otsoni, vingt et un ans, et Alain Otsoni, vingt et un ans (jugé par défaut). M. Olivier a notamment parlé de « l'endurcissement terroriste » de M. Nicoli pour justifier sa demande. L'avocat général a requis, d'autre part. des peines d'emprid'antre part, des peines d'empri-sonnement qui ne soient pas infé-rieures à cinq ans à l'encontre de MM. Didier Beretti, vingt-quatre ans, Jean-Pierre Colombani, vingt ans, Guy Orsoni, vingt et un ans et de trois ans pour M. Philippe Zambernardi, trente-cing ans. L'arrêt de la cour sera rendu, selon toute probabilité, mardi 13 mai au soir.

#### PRÉCISION A PROPOS D'UNE CAMPAGNE TÉLÉPHONIQUE

Le numero téléphonique du Front national sur lequel M. Le Pen assure sa campagne électorale pour l'élection présidentielle est le 522-40-38. Par suite d'une erreur typographique le numéro donné dans l'article intitule « Campagne présidentielle et campagne d'in-sultes par téléphone » paru dans le Monde du 7 mai s'était trouvé

#### IF P.LF. **红线红线 188** 1884 188

Million Mannor expose, carried and mannor for the Control of the C ANIMEE PAR DES HIDS SE LA LCR

THE BEAGE D. Obbosul

### la défaile la lutte?

A STATE OF THE PARTY OF T

STATE OF THE PARTY (1985年 - 1985年 - 198 THE RESERVE THE PARTY OF THE PA The second of th The state of the s 

The said the said of the said The state of the s

The state of the s The state of the s CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

#### **A** Paris

## Des manifestants se heurtent à la police pour la défense des étudiants étrangers des exclus ». Interrogée sur le maintien des examens au cas où l'agitation continuerait, elle a précisé : « Si les proprammes n'ont pas été respectés, les examens pourront être reportés en octobre, dons certaines universités. Mois il n'y oura qu'une seuls session. Des décisions importantes en consens pourraient

Le mont coor la défense des étudiants etrangers donne des signes d'essouffiement. A Lyon, les trente-cinq étudiants étrangers grévistes de la faim depuis dix-sept jours ont cessé leur action pour des « raisons médicales ». A Paris, la manifestation à lequelle avait appelé la « coordination nationale des universités en lutte », réunie é Grenoble le 30 avril (le Monde du 3 mai). n'a guère rassemblé plus de cinquents personnes. Des incidents ont opposé, dans la soirée, plusieurs disaines d'entre eux aux forces de police devant le centre Jussieur. Le matin d'autres heurts avaient eu lieu devant le ministère de la jeunese de se soorts et des loislrs, où des étudiants étaient venus protester contre les menaces qui pèsent sur le recrutement des professeurs d'éducation physique.

tion physique.

«Il ne fout pas se laisser impressionner pur une campuans non fondée visant à nous donner des complexes vis-o-vis d'un pro-blème, le racisme, qui est notre taion d'Achille », a déclaré Mme Alice Saunier - Séité, ministre des universités au Figuro daté 10-11 mei. Pour elle, «le libéralisme français » consiste à acquediir les exclus, les éudiante étranpers, eux, ne sont pas

Centre national des œovres uni-versitaires et scolaires (le Monde du 9 mai). M. Casanova s précisé que les étrangers « en position politique délicate » vis-à-vis de leur gouvernement obtendralent un statut particulier, L'UNEF tréunifiée) appelle donc à des assemblées générales d'informa-tion et a demandé audience aux ministres des universités et de l'intérieur. Une « mascarade de négociation »

En rsvanche, l'autre UNEF (exRenouveau, proche des communistes) — qui accuse sa rivale
d'avoir e usurpé le sigle » —
considère q n'il s'a git d'une
muscarade de négociation (...) orponisant la sélection par une
commission nationale nommée,
cautionnant l'examen de rentrée
prgunisé dans les rectorats. Il s'agit
d'une opération minable visont à
empêcher tout développement des
luttes, d'un coup de poignard
dans le dos des étudiants qui
munifestent, » L'UNEF « uppelle
dès la semaine prochaine au dédes la semaine prochaine au dé-veloppement de l'action dans les universités ».

favorise les étudients étrangers « les plus fortunes ». En ontre, e c'est la police des pays d'origine qui en dressera la liste »

Le Syndicat general de l'édu-cation nationale (SGEN-C.F.D.T.)

cation nationale (SGKN-CF.D.T.)
a réagi, ce samedi 10 mal, aux
déclarations du ministre des universités, qu'il accuse d'utiliser
«l'orgumentation raciste la plus
traditionnelle». Il proteste contre
les brutalités policières et demande que l'épreuve de français
imposée eux étudiants étrangers
soit définitivement annulée. Pour
le SGEN, la nouvelle « circulaire
Bonnet» (la Monde du 8 mai).

Bonnet » (la Monde du 8 mai),

portantes en ce sens pourraient etre prises des la début de la se-

En même temps que commen-cait é l'appel de la « coordination

cait. é l'appel de la « coordination nationale », la manifestation parisienne, les représentants de l'UNEF (réunifiée) étatent reçus le vendred! 9 mai par M. Jean-Claude Casanova, conseiller du premier ministre pour les affaires scolaires et universitaires. Celuici a confirmé les mesures d'apaisement évoquées la veille par M. Jean Imbert, président du Centre national des œovres universitaires et scolaires (le Monde

maine prochoine. »

«Tout ca pour des prunes!» Pourquol Paris? Cette question, lie n'ont pas fint de se is poser. Ils étalent venus per les moyens du bord, de Caen, Grenobis at Hennes, evec en tête, vendredî 9 mal, le projel d'un rassemblement nationel, l'envis qu'écletent su grand jour de sortir anfin du ghetto des campus provinciaux. Et ce fut l'échac : • en arrivant ici, on a trouvé is désert, résums un étudiant rennais : la procheine fois, on fera çe chez nous .. Sur l'esplanade du centre Jussleu (partagé entre Paris-VI el Paris VII) lieu du rendez-vous. qu'ile croyelent en grève et trainelent quére cet eprès-midilà que cinq cents étudiants, provincieux et perislans compris, cinq cents jeunes errant en mal de mobilisation, d'objectit et de

#### Une barricade symbolique

· C'est la fin », lance una voix eu creux d'une assemblée générele qui a du mai é tenir son rôle. Eclalés en petits groupes, les provincieux pestent contre le jacobinisme centralisateur et la làcheté perisienne. C'est le divorce, et ceux de Casn regret-Irais : une marche-relais - pac/fique et eutorisée - les a condults en vingt-quatre heures lusqu'à la capitale. Deux cent vingt kilomätres à pied pour dire leur mai de vivre. Une province décue mais raisonnable. L'avis est unanime : pas question d'en découdre é tout prix avec si peu de torces : les filos, on en e marre, dit une Grenobloise ; on les e sur le dos sans arrêt chez nous, alors on n'est pes venu pour ça -. La mandestation prévue en direction de le Sorbonne est

annulée. Sans vote, sans plaidoirie. Par le lorce des choses.

Mais la désespérance al la trielesse ont aussi leure raisons.... Une petite centains d'étudiants, ds Paris-VIII-Vincennes, rejoignent quand même le quartier Latin. Ballet dérisoire où les bilistes, les pas badauda louent eussi leur rôle. L'adversaire est sans aucun doute surestime. Un diepositif policier imposant donne une Importance qu'ils n'ont pas à ces quelques dizgines de manifestants out, pour is plupart. n'ont den dans les mains, rien dane les poches, et qui n'ont surtout pae le cœur à l'ouvrage. Il est vrai qu'au même moment M. Raymond Barre paris ds l'Europe à le Sorbon

De cette journée eans but, It ne restara quère qu'une petite barriceds - symbolique dressée, dena la soirée, sur la place par le puissant jet d'eau d'une eutopompe. A 23 heures, réfugiés eu vingt-troisième étags de la tour centrals de l'université Paris-VI, les - trréductibles - ne sont plus qu'une cinquantaine. On s'invective, on se fait oeur. · Il faut éviter le côté ridicule .. dit une jeune fills de dix-hult ens. - On a fait rout ca pour des prunes », ajoute un étudiani qui décide de rentrer chez lui.

vous pour le lendemain, ce samedi 10 mal. à la Marche nellonele des immigrés. - Comment laire compre eux gens que l'étrenger d'aujourd'hui, c'est le Français de demain -, lance, sans écho, un Parisien. Dans un com. deux pultaristes louent un air mélancolique. Tout eulour les lumières de le ville. Et l'Indifférence.

EDWY PLENEL

#### LENTILLES DE CONTACT

QUALITE SUPERIEURE ouvelles lentilles souples. ultro-minces ultro-confortables.

PRIX INFERIEUR Remplacez vos 496 F.

Adoptation par spécialistes Reportez avec vas lentilles le jour même Laboratoires OSIRIS 21, ovenue de Friedland - 8°-Tél. 563.55.99



### - Libres opinions

### Ce que veut l'UNCAL

par LAURENT BRISSON (\*)

La douziame escemblée nationale des comités d'action lycéens se tieni samedi 10 et dimanche 11 mai.

OUS, lycéens, ne pouvone nous satisfeire de la eltustion qui nous est lelle aujourd'hul. Alors que notre désir est d'étudier cene de bonnes conditione, elors que nous aspirons eu savoir, à le culture, à un métier à la hauteur de noe espoire, qu'en est-il

Nous étudione dans des classes surchargées, nous menquons de matériel, la moindre fourniture coûte un prix exhorbitant, les menuele ecoleires sont souvent dépassés, nous menquons d'enseignents...

Bref, noe études ne sont pas ce qu'elles devraient être. Alors que nous voulons décidar de notra via, que voyone-nous ? Melpré tous les discours damagogiques, le ministre, M. Beullec, nous écarte de toute décision, veut museler nos délégues de classe et, eu coneei d'établiesement, interdit l'effichage, censure les journeux de lycées, supprime les droile d'expression, de réunion, sanctionne toue ceux qui osent ouvrir le bouche.

Nous voyone refleurir un peu pertout les brimedes et sanctione archalques, dipnes du Moyen Ape, lele les heures de colle, les blémes ou les ports de vêtements oblipetoires.

Alore one noue southeitone noue entraider, communiquer, noue épanouir, M. Beullac asphyxle les loyere socio-éducatifs, l'Association sportive nationale, les coopératives, les calétérias, et fait donner sa police contre les fêtes lycéennes. On veut noue enfoncer dane un état végétetif dans des lycées

voulus vétustes et dangereux qui eulntent l'ennui dans le but de nous dégoûter de nos études.

Or, nous, lycéene, nous voulons vivre noire vie pielnement : étudier, perticiper, dàcider, noue connaître, nous entraider, taire le fête,

Quol de plus normel ? Mais force est de constaler que M. Baullec nous je refuse. Fece é cette situation, que l'on ne compte plus sur nous pour tomber dans le chagrin et la neurasihén

Chaque jour nous disons : ça suffit l Cheque jour, il se passe quelque chose dans les lycées, nous arrachons un acquis, nous organisons notre vis.

El cela parce que nous sommes organisés antre nous. A l'achelle du lycée, per centeines, nous créons le comité d'action du lycée qui nous permet de nous unir sur le elmpls bese de nos aspirations communes de lycéens, quelles que sojent les idées ou

Tous ensemble, nous décidons des actions et activités à mene pour mieux vivre.

Afin d'associer checun sux décisions, cheque comité d'ection pos sède pne oporcination dont cheque perticipant est élu par les membres du comité d'ection de sa classe. La préparation et le comple rendu des réunions de le coordina

llon dans les classes permettent ainsi à chaque lycéen de prendre une pert aux décisiuns de son comité d'action. Le fait qu'il n'y all qu'une sauls organisation nationels des lycées montre bien notre maturilé: npus avons su pressiver notre unilé sur

le bass bien réelle de notre communauté d'intérêt, qui exists malgré les différences d'opinions et d'horizons.

Partoul en Francs, nous agissons, pranons en mein notra vie evec

nos comilés d'action, avec notre UNCAL Oue ce soit, par exemple, au lycés de Brunoy dans l'Essonne, où, syant créé, à cinq cents, leur comité d'eqtipn, les lycéens organisent des cours de rettrapage. Ces cours de rettrapage permettent à beaucoup de faire leure études dans de metileures

Ou bisn au lycée d'Antpny : evec leur comilé d'action, les lycéens ont organisé uns féls é lequelle ils étalent mille, sur mille deux cents élèves, é y participer.

Toute la journée, il y eut une perticipation massive aux expositions, séances de ciné-club, de théâtre, tournois d'échecs, de tarot, de ping-pong, groupes de musique rock, débat sur l'I.V.G... Bref, une léte réussie, bisn orgenisée, qui e permie de relancer des clubs du foyer socio-éducabil et a satisfait le besoin de vivre agréablement

Ou encore su lycée d'Aulnay-sous-Bois, où les lycéens gegnent 200 millions d'enclens francs pour la rénovation de l'établiss evec leur comité d'ection.

Ou bisn encore eu tycée Montesquieu de Gironda, où le comité d'action crée le Journal du lycée dont le premier numéro donne le perole eux poètes du lycée, parle du loyer, du salarial lycéon... Parle enfin de ce qu'est notre vis et propose des initiatives à lous.

On pourrait multipier des exemples par cant, l'évidence sst là. Noue ne belssons pas les bras, blen au contraire, avec nos comilés d'action, nous prenons en mein noire vie.

Pour tous ceux qui na sont pas orgenisés, l'essamblée nationale des 10 et 11 msi donnera les moyens de créer et de faire vivre le comilé d'action (UNCAL) du lycée.

Pour les comités d'action déjà existants, l'assemblée eel le moyen de mieux egir, de toulours mieux correspondre à nos besoins

On le voit, la douzième assemblée nallonele des comités d'action lycéens, organisée per l'UNCAL, revêt pour checum d'entre nous, lycéens, une importence vitale. Nous devons y faire la démonstration que, effectivement, un lycéen n'est lamais mleux servi que par sa propre organisation.

(\*) Lycéen en secondo an lycée Romain-Rolland, à Ivry; secrétaire national de l'UNCAL.

### MÉDECINE

#### Le congrès national des pharmaciens de France constate une baisse des revenus de la profession

De notre correspondont

Strasbourg. — « La pharmacie française à l'heure de l'Europe », de la mise en œuvre do plan tel a été le thème du congrès d'économie de la Sécurité sonational des pharmaciens de l'acques Barrot u infrance qui a eu lieu cette semaine à Strasbourg. Les préocuraites de la susceptibles de redressurations de la susceptible de redressurations de la condition de la susceptible de la condition de la securité socupations nationales y ont pris le dessus sur les aspects internationaux de la profession. Elles devaient s'exprimer notamment dans l'allocution de M. Pierre Peckre, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, qui accueillait M. Jacques Barrot, ministre de la santé et de la Sécurité sociale pour la séance de clôture du congrès. Le président de la Fédération a notamment évoué à la congres. Le president de la redo-ration a notamment évoqué a la crise de l'olfume » qui se traduit par une dégradation des revenus de la profession, mais il s'est surtout attaché à démontrer que la part de la pharmacie dans les dépenses de sécurité sociale allait en diminuant et ne représentait plus que 3.5 % de la dépense globale du système en 1970.

reconnaissant les diffi- moyenne. - J.-C. H.

de cond susceptibles de redres ser la situation : adaptation stricte do nombre des étudiants en pharmacie aux besoins de l'emploi et sux débouchés pro-fessionnels, qui entrera en vi-gueur à la fin de la prochame année universitaire; mise en œuvre des mesures l'iscales pour faciliter l'association et, donc, le rachat progressif des officines par les jeunes pharmaciens. Le congrès u examiné le pro-blème du coût de la santé et particullèrement de la consommation pharmaceutique en Eu-rope. Cette consommation suit d'assez près, dans les différents pays de la C.E.E., l'augmentation de la production intérieure brute Mais le coût de cette consomms tion diminue dans l'ensemble du montant de la « dépense santé », dont elle n'est plus que 17 % en

### RELIGION

Les dernières étapes du voyage de Jean-Paul 11 en Afrique

#### Images insolites et anachroniques chez les Ashantis

De notre envoyé spécial

Ouagadougou. — Dernières étapes du voyage africain: deux pays francophones. Jean-Panl II a quitté le Ghana samedi matin 10 mai pour la capitale de la Hante-Volta, Ouagadongou, où il ne devait rester que six heures. Il devait ensuite se rendre en Côte-d'Ivoire, à Abidjan, où il était attendn en fin d'après-midi. La Côte-d'Ivoire sera le sixième et dernier pays visité par le pape au cours de son périple en Afrique noire.

An Ghana, ce fut une rencontre cecuménique: Jean-Paul II s'est entretenu pendant quarante-cinq minutes avec le Révérend Robert Runcie, nonvel archevêque de Cantorbéry et primat de la communion anglicane, de passage à Accra pour une visite pastorale. A l'issue de cet entretien — la quatrième entre des chefs des Eglises cathulique et anglicane depuis la Réforme, il y a quatre siècles, — un communiqué commun a souligné le caractère - juysux et émonyant - de la rencontre entre les deux chefs religieux, qui ont exprime leur accord pour affirmer que -le temps est trop court et le besoin trop pressant pour dis-perser l'énergie chrétienne à ponrsuivre des vieilles rivalités.

Jean-Paul II s'était rendn vendredi 9 mai à Kumasi, deuxième ville du pays (cinq cent mille habitants), nu il a celébré une messe en plein air. A cette occasion, il a rencontré le roi de l'ancien royaume ashanti, l'ashantinene Opoku Ware II. Il s'est ensuite renda au séminaire Saint-Habert, où une réunion a en lleu avec les évêques dn Ghana. La juurnée s'est achevée à Accra par une réception du corpe diplomatique et une andience an président de la Chambre nationals des chefs.

Les mots sont trop faibles pour décrire ce qui s'est passé é Kumasi, ville située é 250 kilomètres ao nord d'Accra. Plus que chalcureux, l'accueil réservé à Jean-Paul II par le peuple ashanti, royaume encore vivace, a été une explosion de joie, une fête magnifique. An dire de tous, jamais la foule n'avait été anssi délirante, anssi enthouslaste, aussi rante, aussi enthouslaste, aussi sincère. Le pape avait rendez-vous avec l'Afrique profonde.

vous avec l'Afrique profonde.

Cette journée haute en conleur, avait débuté é l'aéroport en toote simplicité, sans cérémonie ni protocole, par l'accueil de représentants du roi Opoku Ware II, vêtus du costume traditionnel, le kente, au son des tambours et des tem-tams. Le pape, une couronne de fleurs autour du couronne de fleurs autour de la villette venue lui souhaiter la bienvenue.

« Akunaba » (bienvenne), criait la foule transportée, dans une immense clameur, qui porta Jean-Paul II jusqu'au cœur de la ville. Un débordement de vitalité, une jole sans pareille, de larges sourires sur tous les visages. Les cria fusaient de partout. Des enfants faisaient le salut militaire, des groupes de femmes ondulaient au groupes de femmes ondulaient au rythme des tambours, des Vieux restalent sagement assis sur le pas de leur porte.

Aucun folklore, mai grande spontanéité. L'Afrique dans sa vrale nature générouse vetu de blanc, était venu jusque chez eux, parmi les bidon-villes de la capitale du royaume ashanti, qui compte près d'un million et demi d'habitants pour la plupart animistes.

#### Le pape et les animistes

Les Ashantis furent l'une des plus originales, des plus pulssan-tes civilisations du Benin. An-cienne pourvoyeuse d'esclaves pour les négriers venus d'Europe, importante productrice d'ur et de importante productrice d'ur et de diamants, cette région, qui appartient au groope chinique Akan, est riche, car, en pius, elle cultive le cacao, première ressource du Ghana. Le peuple guerrier livra plusieurs luttes meurtrières vers la fin do siècle dernier aux colonisateurs anglais et reste aujourd'hul un farooche opposant au pouvoir central. La confedération ashantie fut restaurés en 1935 et reste actuellement très puissante

Pour s'en rendre compte, il suf-fisait de voir, dans le stade plein à craquer — près de cent mille personnes — l'alignement des

#### LA COTE-D'IVOIRE: L'EGLISE JOUE UN ROLE DE SERVICE SOCIAL

Superficie: 322 463 kilomètres

Population : 7 415 000 habitants, dont un millon environ d'étrangers. Une solxanteine d'athnies ; le français esi la langus officielle et le dielecte dioule le plus courant.

Politique : La Côte-d'Ivoire es: Indapendante depuis 1960. M. Houphouët-Bolgny est étr président de la République la mêmo année, et 11 diripe le pays depuis vingt ens.

Economie : Elle décend larpement du secteur egricole, dans lequel le café, le cacao et le bois représentant près de 70 % des exportations.

Egiises : La population, pour 54 %, est onimiste, 23 % musul-mane et près de 12 % catholique. Les 8 diocèses sont desservie par 319 prêtres étrangers, 103 eutochtones, 96 rali-pleux el 505 relipieuses. Bien que minoritaire, l'Eglise catholique, qui s formé l'éllis du oays dans ses écoles, remplit de nombreuses tâches de eervice social, aliam des centres ruraux el des dispensaires à l'institut stricein pour le développement éconpmique et social (INADES).

leur souverain l'ashantihene, enorme, couvert d'or, trônant au milieo de ses enfants, de ses femmes et de ses serviteurs. Cet ancien avocat tire toute son autorité d'un tabouret d'or qui, an dix-septième siècle, serait tombé do clei. De magnifiques parasois brodés avaient été places en un

#### LA HAUTE-VOLTA: UN DES PAYS LES PLUS PAUVRES

Superficie: 274 200 kilometres

Population : 6 300 000 habitants, qui parient le français, le voltaïque et le mandé. La moitié environ de le population appartient é l'ethnie des Mossi.

Politique : Après avoir étémembre de la communauté françalse, is Haute-Volta accède é l'indépendence en 1960. L'armée prend le pouvoir en 1966, sous 'autorité du général Sangpulé' Lamizana. Les militaires remettent les pouvoirs aux civile en 1971, tout en gardent le du gouvernement. En 1974, la général Lamizana, resté chef de l'Etat, suspend de nouveeo la Constitution et l'armée reprend le direction du pays.

Economis : Un des pays les plus pauvres du mondé, la Heute-Volta dépend, pour 40 %, de son egriculture, notamment

de la culture du coton. Eglises : Avec un demi-million de catholiques, l'Eglise repré-eente 7 % de le population. Soixante-quinze ans après l'arrivés des premiers missionnaires. l'Eglise de Heute-Volta comorand 9 dlocèses, avec 94 paroisses, 142 prêtres diocésains, 250 religieux prêtres, 138 religieux non prêtres, 587 religieuses, 835 catéchietes. S petits séminaires et 2 prends sémineires ; 40 % de le population est musulmana et 50 % animiste.

long demi-cercle an-dessus do rol et de ses rottelets pour les proté-ger du soleil, tandis qu'un valet brassait l'air avec une large branche de palmier pour rafraichir son altesse royale. Quel spectacle i Images insolites et anachroniques dans ce stade moderne, face au pape, entouré de ses évêques célebrant la messe au son des sourds beuglements des cornes d'éléphant.

L'office terminé, l'ashantihene, ul est catholique, et sa suite allièrent rendre hommage eo pape en un long cortège composé de tous les dignitaires, des letates, des conseillers et des porteus exhibant tous les trésors de la magnificence royale ainsi que es offrandes. La reine aussi est venue faire sa révérence à Jean-Pau! II. suivie de la garde personnelle du monarque, armée de vieilles petoires, et celui-ci rendit la politesse quelques instants plus tard, gratifiant ses hôtes royaux d'un « God thess you ». Visiblement, le pape semblait décontenance par les dignitaires animistes venus abscisiement, le roir munis de specialement le voir munis de tous leurs attributs : épèes boucliers en peau, lances, sceptres, lo tout richement décoré et le plus souvent orné de feuilles d'or. L'un des chefs avait même pour repose-pled deux superbes éléphants entlèrement en or. Une débauche de métal lanne ont entrillait de métal jaune qui scintillait sous le soleil.

Les nobles ashantis attendirent patiemment la fin de la messe en dormant ou en pariant. Puis ils repartirent avec leurs Mercedes et leurs petits trésons vers leurs terres Le pape salus la foule qui lui répondit par une immense ovation. La fête était finie. L'at-mosphère de llesse s'estompa

MICHEL BOLE-RICHARD.







### **LIGION**

mières élapes de voyage de Jean-Paul II en II.

## sassites et anachroniques chez les Ash

De notre envoye spécie.

proprier - Dernières étapes du voyage africh prince. Jean-Paul II a quitté le Grand sand le Capitale de la Haute-Volta Oungadous le capitale de la Haute-Volta Oungadous le capitale de la ternite de la la capitale de Abelian où u eran oscenier din dans dera le alxième et dernier pari l'imp de son périple en Afrique norm

the state persons on Alrique north and the second of the s

Timergie chritienne à poursuit de l'isilles me dumai de l'isilles me dumai de l'isilles me dumai de l'isilles me dumai de l'isilles parte influe habitants de l'isilles de l'i

DI BELETE YOLK UN DES PAR TEL STOR BRIME

T1::::-

1 - 1 Inc

. 4. 2

MORE MORE CHOP (MILIAM PORTS P

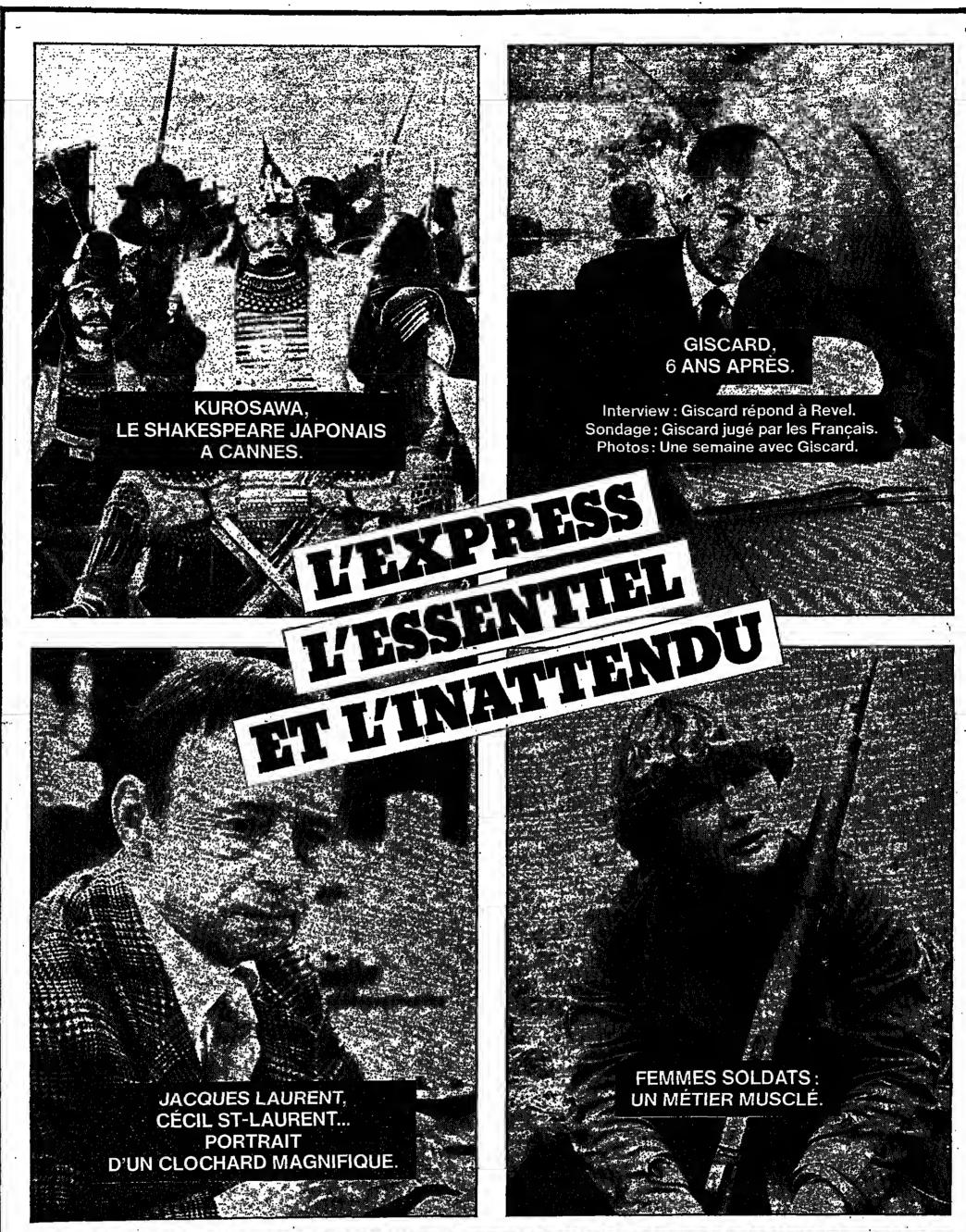

L'EXPRESS: LE CŒUR DE L'ESSENTIEL, LES COULEURS DE L'INATTENDU.



CETTE SEMAINE





PRÉVISIONS POUR LE 11 MAI A 0 HEURE (G.M.T.)



Evolution pre bable du tempe en France entre le samedi 10 mai à 50 hebre et le dimancho 11 mai à 24 henres!

Les hautes pressions, reconstituées sur la mer du Nord, ne ac déplace-ront que très lentement vers le sud de la àcandinavie, mais s'affaibliont ders leur partie méridionale sous l'action des nouvelles perturbations proximité des côtes européennes. Dimancha, avec l'approche da ces Dimancha, avec l'approche da ces control de la la France, le temps ser ginéralement bien ensciellé sur partie des brumes et de quelques promitées du Nord-Est at du Centre-Est. Les vents, de sou-est à est, seront faibles, Dimancha, avec l'approche de ces maines deviendront supérieures aux valeurs normales pour cette époque de l'ennée, surtout sur la motié sud-ouest, mais la matinée ser encore assez fraicha sur nos régions orientales. 24 henres!

Les hautes pressions, reconstituées sur la mer du Nord, ne se déplaceront que très lentement vers le sud de la âcandinavie, mais é affaihliront des leur partie méridionaie sous l'action des nouvelles perturbations atlantiques qui viendront raientir à proximité des côtes curopéennes. Dimancha, avec l'approche da ces perturbations, le temps deviendra progressivement très n'u age u x, d'abord sur les côtes de l'attantique puis, le soir, de la Bretagne au Bassin aquitain, on quelques pinies ou averses orageuses pourront déhuter. Sur ces régions, les vents, de sud à sud-est, deviendront modérée à assez forts.

régions orientales.

Le samedi 10 mai, à 8 heures, la pression atmosphérique rédulte au niveau de la mer étalt, à Paris, de 1 027,9 millibars, soit 771 millimètres

Températures (le premiar chiffre indique le maximum enregistré au cours de la journée du 8 mal; le

### MOTS CROISÉS -

PROBLEME Nº 2668 HORIZONTALEMENT

I. Comme le cœur de celui qui a été touché; Péché d'autant plus mortel qu'il peut condulre à la morgue — II. Ne saurait être grand sans être large; Ne se condulsit pas toujours en homme; Pas payé. — III. Dans sa bouteille, il y a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 11 12 13 14 15

sa bouteille, il y a à boire et à man-ger; Peut évoquer une bonne partie.— IV. Eau; Déesse égyptianne; Pour un VII. Dresse; Son jour est férié; Per-met de hisser une



TK. D'une raçon
très mesquine. — X.
Ancien pays; Dessous de table. —
XI. Utiles pour l'éleveur; Que
l'on a donc fait briller; Sortis. —
XII. Prend comme une fleur;
La poche des eaux. — XIII.
Article; Pour lui, la plus belle croupe ne vauit pas de joiles dents. — XIV. Un peu d'espoir ;
On est soigné dans son hôtel ;
Prononn ; Ancien émirat. — XV. Utilisé pour donner des coups ;
Evoque une prise importante ;
Largeur

VERTICALEMENT 1. Ce qui rend des fèves peu comestibles; Collections de lus-tres. — 2. Pas épais; Période; Touffues. — 3. Animal; Diffi-ciles à règler. — 4. Donne plus d'éclat à la rose; Particule. — 5. Epouse d'infant : Hèros, dans le Sud : Mot souvent prononcé après la fermeture. — 6. Arrivé : Pronom; Chiffon pour du papier.

— 7. Ses fleurs font partie des espèces pectorales; Qui ne prendront plus rien — 8. Ne justific pas qu'on fasse le pont; Utile quand il faut vider les lieux — 9. Peut se porter sur le côté; Surface: N'admit pas. - 10. Susceptibles de provoquer un soulevement : Passe à Mn)house. -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 repas de cochons:
Tentative (épelèl.
V. Evoque la licence; Une mauvaise
affaire. — VI. Sa
frontière passe par
l'Everest; Attaches;
On y met tout ce
qui est piquant. — IX
VII. Dresse; Son
jour est férié; Ber IX X met de hisser une ki baleina. — VIII. Traita son père un XII lot ; Qui ne sont XIV donc pas dans la mesure des moyens. XV

11. Quand elles sont chandes, il y a des éclats; Fleuve côtier; Il n'y en a pas dans le filet. — 12. Sans fleurs ni couronnes; Répand; Fut colonisé par les mormons. — 13 Qui ne conviennent donc pas. — 14. Nom qu'on peut donner à tout ce qui est aperçu; Conjonction; Faire un assortiment de couleurs; Pronon. — 15. Dont on s'est donc nourri; Feut servir à un réfoulement; Peut servir à un réfoulement; Peut étre utilisé quand il faut forcer.

Solution dn problème nº 2 667

Horizontalement L Congeler. — IL Rieuse I stricuse » et « sénateur » sont deux noms donnés aux mouettes);
Ai. — III. As; Vain. — IV. Piètaille. — V. Offre. — VI. Fermé.
— VII. Isaurie. — VIII. Sac;
Trac. — IX. Ami; Nid. — X. Nec; Ont. - XI. Ternies.

Verticalement

 L. Crapoussin. — 2. Oisif; Et.
 — 3. Ne: Efficace. — 4. Guétres. — 5. ES; Aération. — 6. Lévi; Mur: Ni — 7. Altérante. — 8. Rail; Ici. — 9. Inerte: Dû. GUY BROUTY.

second, le minimum de la nuit du 9 au 10) : Ajaccio, 13 et 8 degrés; Blarritz, 17 et 9 : Bordeaux, 17 et 8 : Bourges, 12 et 2 : Arest, 15 et 8 : Caen, 12 et 2 : Cherbourg, 11 et 4 : Clermont-Ferrand, 11 et 2 : Dijon, 12 et 8 : Grenobis, 13 et 9 : Lille, 13 et 3 : Lyon, 9 et 6 : Marsellie, 18 22 et 8; Grenobis, 13 et 9; Lille, 13 et 3; Lyon, 9 et 6; Marsellie, 18 et 8; Nance, 11 et 1; Nance, 15 et 5; Nice, 18 et 11; Paris Le Bourget, 10 et 1; Peu, 18 et 8; Perpignan, 20 et 7; Rennes, 14 et 3; Strasbourg, 18 et 2; Toura, 12 et 3; Toulouse, 17 et 3; Pointe-à-Pitre, 32 et 23.

Températures relevées à l'étranger;

Pitre, 32 et 23.

Températures relevées à l'étranger Alger, 24 et 12 degrés; Amslerdam, 12 et 2; Athénes, 22 et 18; Berlin, 14 et 2; Bonn, 15 et —1; Bruxelles, 13 et 3; Le Caire, 23 et 13; Iles Canaries, 25 et 19; Copenhague, 11 et 2; Genère, 13 et 7; Lisbonne, 22 et 10; Londres, 14 et 3; Madrid, 21 et 9; Moscon, 18 et 14; Neirohl, 27 et 15; New-York, 18 et 10; Palmades-Majorque, 22 et 8; Rome, 20 et 10; Stockholm, 11 et 3; Téhéran, 27 et 17.

(Documents établis nvec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

#### PARIS EN VISITES -

LUNDI 12 MAI

La Conelergerie a, 14 h. 30 qual de l'Horloge, Mme Ver-

1, qual de l'Horloge, Mme Vermeersch.

c Le Vel-de-Grâce », 15 h., 277 bis. rue Saint-Jacques, Mme Oarnier-Ahlberg.

e Le Marché eux pnœs e. 15 h., mêtro Porte-de-Clignencourt, zortie autohus 155, Mme Legrégeois.

e Du Forum des Balles au quertier de l'Horloge », 15 h., angle ées rues Pierre-Lescot-de la Cossonnerie, Mme Oewalé.

e Le Versailles de Louis XIV », 15 h., rue Notre-Dame-des-Victoires, Mme Thibau; (Caisse nationale des monnments historiques).

e La peinture impressionniste e, 14 h. 30, musée du Jeu de paume l'Arcus).

e Viollel-le-Duc e, 15 h., entrée du Orand Palais, Mme Angot.

d' La maison des Compagnons du devoir du tour de Prance e, 15 h., église Saint-Gervais, M. Jaelet, e Hôtels en fanbourg Saint-Germain z, 15 h., métre Chambreéglise Saint-Gervais, M. Jaelet,
e Hôtels en fanbourg SaintGermain 2, 15 h., métro Chambredes-Députés, Mimo Rague ne su
(Connaréssance d'ci ei étailents).
• Saions de l'Hôtel de Ville e,
15 h., feçade devant la poste,
Mime Vackier (Mime Hager).
• Les Arènes de Lutére 2, 15 h.,
métro Jussieu, M. Boulo (Histoire
et Archéologie).

CONFÉRENCES -

13 h. 228. faubour Saint-Honoré, saile Albert-le-Grane l'Amitié juédo-chrétienne de Prancel, P. Lenhardt: e L'oxégèse rabbinique, sa signification pour un chrétien e. 13 h., Musée des arts décoratifs, A. Prache: e L'architecture religieuse à la fin éu Moyen Age e. 15 h., 52, rue Madame, Arcts: e Histoire de Paris, la ville eu Moyen Age s, 15 h. 13, rue Etienne-Marcel, Méditetion transcendantale: e Le silence, source de toute activité s (entrée libre).

15 h. 30, 15, rue ce l'Ecole-de-Médecine, H. Riehou: e A propos

Médecine, H. Riehou : « A propos du concept de vietimologie, tentative d'une approche clinique ».

16 h. 45. 15. rus de l'Ecole-de-Médecine, L. Dormont : « Les victimes de l'emour » (entrée librei. 18 h. 30. lycéc J.-Decour, 12, avenue Trudalne, E. Baer : « La nuillition et l'énergie alimentaire ».

19 h., 02, rue Madame, Arcus : e Dieux et temples égyptiens ».

#### LES URGENCES DU DIMANCHE

UN SECOURS D'URGENCE - Appeler la SAMU an 1616phonant, pour Paria, au 567-50-50 pour l'Essonne, au 088-33-33 pour les Hauts de Seine au 741-79-11; pour la Saina · Seini-Denla, au 830-32-50 ; pour la Valde-Mame, au 207-51-41 ; pour le Val-d'Otse, eu 032-22-33; pour les Yvelines, au 953-83-33; pour la Saine-ot-Marna au 437-10-11 ou, à dâfaut, la 17 (polica) ou la 18 (pompiers), qui tranamat-

lant l'appat su SAMU

UN MEDECIN — A dataut du médecin traitent, appeler la permananca des solns de Paris (542-37-00), ou la garda syndicala des médacina da Paris [533-99-11], ou l'Associaling pour les urgances médicales de Paris (A.U M P.) (828-40-04) ou S.O.S.-Médecina (707-77-77).

• UNE INFORMATION SUR LES INTOXICATIONS : 205-63-29 (hūpital Farnand-Widal). TRANSPORTS

● AEROPORTS — Renseigneà Orly (687-12-34 ou 853-12-34) : à Rolssy - Charles - da - Gaulla (62-12-12 ou 862-22-80).

• COMPAGNIES AERIENNES - Arrivées nu déperts des avions : Air France (320-12-55 ou 320-13-55); U.T.A. (775-75-75); Air Iniar (687-12-12). Ranssigne ments, réservations : Air France (535-61-61]; HTA (776-41-52); Air Inler (539-25-25). ● S.N.C.F. — Ranaeigne-

ments : 261-50-50. **ETAT DES ROUTES** 

• INTER SERVICE ROUTES donns des renssignaments généraux au 858-33-33.

Pour des renselansments plus précis, on peut a'adresser aux centres régionaux d'information roulière Bordeeux (56) 96-33-33; Liils (20) 91-92-33; Lyon (78) 54-33-33 ; Marssille (91) 78-78-78 ; Matz (87) 62-11-22; Rennes (99) 50-73-93 P.T.T.

Sont ouverts le dimanche iss bureaux de : - Paris recetts principals

(52, rus du Louvre, 1°), ouvert 24 haures sur 24: - Paris 08, snncxs 1 (71, ave-

nua des Champs-Elysées), ouvert ds 10 houres à 12 haures et da 14 haures à 20 haurae :.. annexs 1, ouvert en permanence: - Orly, sarogara Ouest.

nnexe 2, ouvert da 6 heures à 23 haures; - Roissy principal, annexes 1

si 2 (aéroport Charles-de-Gaulia), ouvart da 8 h. 30 à 18 h 30. assura aussi la palement des mandals-lattres, des hons at des chèques de dépennage, des lestres-chèques ainsi qua les remboursements sans préavis aur

ANIMAUX UN VETERINAIRE eu 871-20-61 |da 8 haures à 20 heures). LOISIRS

● L'OFFICE DE TOURISME DE PARIS diffuse una sélaction anregistréa des loistre à Paris : anglals au 720-88-98. Son bureau d'accuali du 127, avanue des Champs-Elysees est ouvert le dimancha de 9 haures à 18 houres. Tél. : 723-61-72

S.O.S. - AMITIE

Vingt-quatre heures sur vingtquaire à l'écoute au 621-31-31 pour Boulogne-Billancourt ; 384-31-31 pour Bagnniet al 078-16-18 pour Evry (da 14 h. à 8 h du malin) et ou 296-26-26 pour Paris (da 14 h. à 4 h. du malin) Il exiela, en nutre, un posta an angiols : SOS-Halp, au 723-80-80 (da 19 h. à 23 h.). S.O.S. - 3" AGE

De 9 heures à 19 heures au 340-44-11

#### JOURNAL OFFICIEL-

Sont publiés au Journal officiel du 10 mai 1980 : DES DECRETS

● Fixant les attributions des directions et services de la délégation générale pour l'armement;
● Partant approbation du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la vallée de l'Oise;

Modifiant le décret du 28 mars 1977 créant une taxe parafiscale commune à l'association dite Comité professimmel interrégional de l'horlogerie et au centre technique de l'industrie horlogère. horlogère :

Relatif à la police des mines et des carrières;
 Portant règlement général des industries extractives.

#### UN ARRETE

◆ Fixant les taux et les condi-tions d'attribution de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales prévue au bénéfice des agents de coopération culturelle, scientifique et technique en ser-vice dans certains Etats étrangers.

### CARNET

#### Naissances

Mme Emmenuel Thièblin est heureuse d'annoncer la naissance de sea vingtième et vingt at unième petits-enfants.

Elia Fares ABOUJAOUDE. président du consell d'administration de la Banque libanaise

leur époux, père et frère.

général. M. Elia Farès ABOUJAOUDE, survenu à Parls, le 7 mai 1980. Les obsèques auront lieu à Bey-

La direction générale des Editions mondiales, la rédaction de «Télé-Poche» et tous ses amis du groupe Del Duce ont le tristesse de faire part du décès de M. Antoine ARNAUD,

M. Antonne AKNAUD,
journaliste-maquattiste
à «Télé-Poche»,
survenu le 8 mai 1980, à l'âge de
quarante-deur ans.
La cérémonie religieuse anna lieu
lundi 12 mai, à 18 heures, en l'église
Notre-Dame-Gu-Bon-Conseil, 146, rue
de Clignancourt, Paris 118\*).

— On nous prie d'annoneer le décès, survenu le 8 mai 1980, dans sa quatre-vingt-quatrième ennée, à Londres, du

recteur da l'université Charles,
de Prague,
doyen de la faculité de médecine,
tituisire de la chaire
de biologie médicale,
haut fooctionnaire de l'UNESCO,
docteur « honoris causa »
de la Sorbonne
et da l'université d'alx-en-Provence,
ancien dépoté
du parti social-démocrate
tchécoslovaque,

Man. Frances
Bertschy,
Mine Pierre Bertschy,
M. et Mine Jacques Blanc,
Mine Henri Roche,
Et toute is familie,
Cart du rannel à Dieu de

font part du rappel à Dieu do

M. Eric BERTSCHY.

ld, rue de l'Egaure, a leu dans le lineaux, L'inhumation aura lleu dans le ceveau de famille au cimetière ée Bonnières (Yvelines), le mercredi 14 mai 1980, vera 9 h. 45.

Le présent avis tient lieu de faire part.

Mme Gabriel BOURLAUD, nés Jeanne Bourdin

leur mère, grand - mère et arrière-grane-mère,

— L'archimandrite Lev GHLLET est mort le 25 mars dernier. Il eignait ses livres « Un moine de l'Eglise d'Orient ». Ses amis se réuniront pour se souvenir ée lui et rendre grâce le samedi 17 mai, à 16 h. 30, dans in crypte ée in enthédraio Saiot-Alexandre-Nevaki, 12, rus Daru. 75008 Paris.

Nos abonnes, beneficisot d'une re-



ebez Gny et Maryvonne TERRACOL, le 27 mars a l'ile Maurice,

et Chantal, chez Xavier et Oelle BOURDILLON, le 3 mul à la Réunion.

 Mme Zarifé Aboujaoudé,
 M. Ricardo Aboujaoudé,
 Le docteur Habih Hakimé et Mme,
née Vera Aboujaoudé,
 Miles Eliane et Christiane Abou-Loutfallah Fares Aboujaoude et sa femille.

Ainsi que toute la famille Abou-

Les obséques auront lieu à Bey-routh le 10 mai 1990. Le conseil é'administration, La direction, Le personnel de la Banque Uhanaise pour le commorce lPrance), ont le vif regret de faire part du décès de leur président directeur général.

routh, Je 10 mai 1980.

jan BELEHRADEK, cheveller de la Légion d'honneur, ancien déporté 1939-1945, recteur da l'université Charles,

Le colonel et Mme Petrick Bertschy, MM. François-Kavier, Ouy et Alain

iour fils, frère, petit-file, arrière-petit-fils et parent, décédé acciden-tellement le 8 mei 1980, à Issy-les-Moulineaux, dans sa viogtième

Une messe sera célébrée à sor inteotion le lundi 12 mai 1980, i 9 heures, en la chapolle Saint-Brund 14, rue de l'Egalité, à Issy-les-Mou-

— M. et Mme Louis Bourland, Le médecin général (C.R.) et Mme Jacques Bourlaud. Les families Chauvigné. Chauvigné-Bourlaud, Bourlaud, Quenec'hdu, Colchen, Dniong, ont la douleur ée faire part du éécès, survenu le 7 mai 1960 à Cou-lombiers (Vienne), ée

4. rue Jacquot-Defrance, 54520 Laxou. Latulé, 80190 Voullié,

duction sur les inversions du « Carnel da Monde », sont priés de joindre à leur envoi de sexte une des dernières handes pour justifier de catte audité.



— Mime Roger GROMAND,
née Marie-Louise Brunet d'Erry,
vient d'être rappelée à Dien le 6 mai
1980, à 10 heures, dans la foi et
l'espérance, sprès avoir reçu l'onction des malades.
En font part avec une immense

En font part avec une immense couleur:
Roger Gromand, son mari,
Eric de Fleuriau, Marie-Béatrice,
Peter et Alexandra Behrens, PierreOilles, Marie-Hélèno et Célia Gromane, ses enfants et petits-enfants,
Paul et Lydis Cotssson, ses colleborateurs fidèles,
Marie-Solooge et Céline Cotssson,
ses filicules,
Les obséques auront lieu à l'église
paroissiale étèvry - les - Châtesux et
l'inhumation dans la chapelle du
châtesu, le mardi 13 mai, à 11 h 20.
Le corps aera exposé au châtesu
d'Evry, de samedi 14 heures à dimanche 18 heures.

— Mms at M. S. Ourevitch, M. J. Ourevitch, Mms M. Malissard, Et tous sea amis, ont la douleur de faire part du

décès de Mile Annie KATZ, le 9 mai 1980. L'inhumation aura tieu le 12 mai 1980, à 8 h. 45, an eimetière parisien

Cet avis tient lieu de faire-part - Mme Freddy &chelhli, ses enfants et petits-enfants, M. at Mme René Lombard et leurs

M. 8t Muse Section 1. enfants, ont la douleur de faire part du décès de M. Pierre LOMBARD, ML Fierre Mariana.

survenu le 8 mai 1980, à Lyon, à l'âge de quetre-vingt-six ans.

Funérallies à Lyon, lundi 12 mai, à 15 heures, au tempis protestant, 3, qual Victor-Augagneur.

M. Gustave Macaux,
Mile Clauda Macaux,
Les docteurs Jean et Anne Dorat
et leurs enfants,
M, et Mme Daniel Macaux at leurs enfants,
M. Alsin Macsux, Mme MarieAnnick Seznec et leurs enfants,
ont la douleur de faire part du
décès de

. Mme Gustave MACAUX,
nee Marcelle Girard,
professeur honoraire.
Les obséques auront lieu le lundi
12 mai 1980, à 11 heures, en la
collégiale Saint-Martin de Mont-Cet avis tlant lieu de faire-part,

#### Anniversaires

— Il y a un en, le 10 mai 1979, disparaisseit, à l'ège de cinquante-

Gaston GRINBAUM, ancien interné, résistant. rescapé du plateau des Glières, vétéran du P.C.F. maire de Vigneux-sur da 1959 à 1979. ur-Seine

- Pour le premier anniversaire du décès du docteur Paul STROUZER. une pensée est demandée à tous ceux qui l'ont connu, estimé et simé.

#### Communications diverses

— Conférence de J.-T. Décarie, le 11 mai, à 18 heures : « Le point focle de toutes les prophéties ; l'évé-nement qui inaugure l'histoire d'une nouvelle humanité », 20, psasage du Mont - Cenis, métro Porte-de-Cil-gnancourt.

Rien n'est plus différent d'un SCHWEPPES que l'antre SCHWEPPES. et SCHWEPPES Lemon.

### Le Monde

Service des Abonnements 5, rue des Italiens 75427 PARIS - CEDEX 09 C.C.P. Paris 4207-23 ABONNEMENTS 3 mols 8 mola 9 mols 12 mols

PRANCE - D.O.M. - T.O.M. 174 F #98 F 422 P 545 F

TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIE NORMALE 300 F 550 F 800 F 1 050 F ÉTRANGER par messageries)

I. — BELGIQUE-LUXREBOURG PAYS-BAS 203 F 355 F 508 F 660 P IL - SUISSE - TUNISIE 250 F 450 P 650 F 850 P Par voie aérienne Tarif sur demande

Les abonnés qui paient par chéque postal (trois volets) vou-cront bien joindre ce chèque à leur cemande. Changements d'acresse définitifs ou procisoires (de uz semeines ou plus; nos ebonnés sont invités à formuler leur Cemane: une semaine au moins avent leur Cepart. Joindre la dernière banda e'envoi a toute correspondance.

Edité par la SARL, le Monde. Géranta : eques Fauvet, directaur de la publication

Veulliez avoir l'obligeance de rédiger lous les noms prepres en capitales d'imprimerie.



Reproduction interdite de tous arti-cles, sanj accord avec l'administration. Commission paritaire nº 57 437,

Youg

1. Jan. 1984.

200

A Control of the cont

2297 - 1 3

 $\{g_{i},g_{i}\}\}$ 

2011/11/11

11111

e H :

20

2151 1

gerit in the c

10 Call + 20 1 17.17

ger II. '

and the 

29 ( 1817 ) 1

errer tall

AT IL INTE

2011 my professional and

marine in a

26: 77 .....

\$ 199 TEAF ....

1 1 1

langel maggar

Tas

(ex:--

Wignas in a second

74a ----

400 111

40 0 2. . .

9-4-11 I

1.574

er en ge .. 4 🛠 100 50% . 5 74.0 . \_ . . . . . A Maria . The Sec

117.5 own File File (c Water Comment 3.13 the second 4 620 1. 7 - 2 SQ 1 1277A P 7 467 111 tent e mer. tarm the a pro-

Altresta de la totalista on the 271:::: E .... art is the ar 114: 2 41 294 pa 13: 15 2.7 700. n are the ± ″ ≤. 10ete 7.4 BT E. S. 4-1 -- 4.

Les investisse

70000

52

Non-A

7.77.19

G= 135

---

Time:

7. 4

\*\*

3 L 5

3

Fr. Town

1. T 7

iliani n

-F /5052

 $T_{i}(x,y)$ 

2042

\*\*...y

٠..

mag g

771.7

....

pourraient fortemen FI RUSSAT WES Linversianner in so. 76. Rattere syring - 27. in. despendence of a manufic infirmer to see a see 1.50 ment en ce dorn, and 4-4-5 - - -

O tall the second of the secon · 7. ne pas de la les memes muendo de la memes herendry 3 .4 Action to the property of the edf nonoscient

eu, nonons the illustrate and the interest of the interes om illusions su omisment implication or supple training suc-sup donnés

ton anieres

Spent de l'expens

Spent de l'expens See Ca COLLY CO.

be as previous to the state of reguliera constante a constante de constante de l'invalue de constante de constante

94 () es 70.20 Court Scholarie Moderne Mode 1000 37.77 .....

25 1000 ag



Chantal.

More Paris GROUNG

The Market Committee of the Market

Aller TERRACOL R.

A second of five and the second of the secon

THE PARTY AND TH

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

The second of th

The second

MERSON STATES OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

The second of th

and the second second second

Township Sancte Day of Art.

Section Section 2 Section

M. DOW BENTY CHY.

Marine marine was a series

The second secon

THE RESERVE AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF

Marie Constant Constant 

Column Bert ELALD

man and Sand San Har San San

entant service gradule.

Communication is

In Monk

1.5

....**5**/1

100

Roest Manifereds, de Abendaceds, in panife Makemb et Mitte d'Evry Aboutétable, laige pt Curistianie Abou-

Their Aboutsouth

total de temilie Abril

ment in guinge. or . s.

## Le Monde

## ECONOMIE

SANS MAITRISER L'INFLATION

## La Yougoslavie résiste mieux à la crise que ses voisins de l'Ouest ou de l'Est

L'économie yougoslava a connu, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, une croissance particulièrement rapide : elle est comparable à cet égard aux autres pays méditerranéens que sont l'Espagne et la Grèce. Cet essor a profondément

du pays et porté le P.N.B. par habitant de 200 dollars en 1948 à plus de 2 100 dollars an 1977 (1). Mais, plus que les performances économiques, c'est le cadre dans lequel elles se sont réalisées qui

tème économique n'a cessé depuis trente ans d'évoluer suivant une logique de décentralisation des pouvoirs et des ini-

alstance des déséquilibres, le recours

à des politiques de stabilisation an

bléme Islem, celui dea déséquilibres

régionaux. Le développement qu'a

connu l'économie yougoslave au

coure da ces années n'a pretique-

neles. Encore en 1976, ei le P.N.B.

par tâte se silve pour l'ensembla du

pays à 1750 dolters, l'habitant de la

Slovénie dispose da 3 500 dollara,

celul de la Bosnie-Herzégovine da moins da 1 200. Dans l'ensembla des

zones sous-développées, le P.N.B.

par tête n'etteint pss 60 % de la

Les distorsions entre républiques.

engendrées par le maintien de ces

inègalités, sa trouvent exacerbées

par le réforme économique ; celle-cl a mis en évidence la divergance

plue riches - Croetle, Slovénia, -

qui ont toul à gagner é l'extension

des mécanismes du marché, at les

républiques les plus pauvres, qui ré-

cisment une répartition des ressour-ces du plan fédéral dans la eane

d'una politiqua activa d'égalisation

Les résultets, au tarme de ce

quinquannet, - apparaissent mitigés.

Certes, l'économie yougostave pereil

mieux que le plupart des pays de l'Ouest et de l'Est. Sans doute est-

alla sarvie par une reletive auto-

nomie anergétique : les ressources

hydrauliques du pays essurent un

tiers de sa production d'électricité.

calles de charbon, la moltié. La

Yougoslavle importa chaqua année

une dizzine de millions de tonnes da pètrole, dont le coût ne

des nivesux da dévaloppement.

moyenne yougoslave.

par FRANÇOISE LEMOINE (\*)

La pramière de ces mutationa, la plus radicale, interviant des les premières années de le Yougoslavie socisliale et tonde l'originalité que la systèma a conservée depuis. La Yougoslevie, qui est brutatemant expulsée da l'orbita de l'U.R.S.S. en 1948, est, en effet, paradoxalement é calta date, le osva la plus evance de toute l'Europe orientale dans la construction d'una économie da type soviétique. L'adoption de ce modète d'industrialisation peut cependant passer pour une manifestation d'Indépendance : ce choix d'un développement accè'aré du potantiel industriat ne racolt guere le soulien das axperts soviétiques, qui auraiant volontiars spécialisè ce peys, eu eain du camp socialiste, dans les productions minières et agricoles. Le rupture avac Moscou ast un

choc brutal qui met en cause les ambitions de développement du pays : les accorde économiques avec les pays da l'Est sont rompus et, dès 1949, tes échanges de la Yougoslavie avec ces peys a'effondrent. Pour échepper à l'étranglemen) que provoque l'Interruption des livraisons d'équipements Industrials lourds, la Yougoslavia doit se tourner vere les pays occidentaux : la Grande-Bretagne, la Suèda, la Sulssa. Sur un autre front, les Idéologues yougosieves répondent é l'excommunication du Kominiorm per la critique da la dégénérescence bureaucratique a n- U.A.S.S.; ils affirmant opérer un retour eux sources du marxisme-lèninisme et é la théoria du dépérissament da l'Elat en instituani à travers tout la paya un vaste syslème d'aulogasilon.

Ce choix, qui exprime sur la momant la volonté de se démerquer tant du système soviétique que d'un retour au capitalisma, est eussi un iation dens un contexte particullère- ta Grèce passait de \$280 à \$3 000.

tique. Per-delé les circonstences, ce à l'étranger, - cette évolution porte système de décentralisation adminisllèrement bien adapté è l'hétérogénèilé de la Yougoslavle au tandemain de la fuerre.

fédéretion das six républiques autour du marechal Tito laisse, an affet. bian vivanta les clivages traditionnels du pays, A l'opposition das nationalités qu'a contribuà à souligner la rivalilé des mouvements de résistance, à la différence des tangues et des religions, s'sjoutent des contrasles économiques. Dans un sous - développament économique général - le revenu par tête ast, en 1947, infárleur a 200 dollara, - tas pôles industriels se concentrent dens las régions du Nord (Slovénie, Croatia), laissant le sud du pays protondèment agraira, mis é part quelques centres miniars en Bosnie et an Macèdoine,

La mise an place, à partir da 1960. des Institutions at des mécanismes de l'autogestion va de psir avsc l'abolition da le planification impéretiva - le plan est désormals Indicalif, - du monopole d'Etat du commerce extérieur, et avec l'ouverture é certsines tormes du marché. Dans ce cadre, la Yougoslavle connsit, pendan) dix ans, un vid essor économiqua marquè par toules las caractéristiques du décollage. La rythma de croissence du produit netional brut, qui a'établit da 1950 à 1960 à 6 % l'an, s'accélèra en fin de pérlode. Combinée avac un raientissement de l'accroissament da la population - du lait de la chuta de la netelité

1967 et 1968 qui expliquent la rament ditlicile d'Isolement diploma- al de la progression des migrations tentissement da la croissance au cours da le deuxième moitié des le P.N.B. par têle à environ 350 dollars en 1960 (il ast à cette data Cetta décèlération crée un terrain de 320 dollara en Espsgne, de 405 tavorable è l'expression d'un pro-

doilars an Grèce). C'est tout au début des années 80 que l'économie du psys connaît sa L'unité nationale relaite dans la pramière crisa aérieuse, puvrant una longus périoda d'instabilité économique et de réformes. En 1960 at 1961 appareissant les deux maux dont souftra depuis lors, da teçon chronique. l'économie yougostsve : l'inlistion intériaure et le déficit extérieur. La hausse du coût de la via ettaint 10 % l'an, les échanges avec les paya occidentaux, qui sont largement prépondérants, malgré la réconcillation soviéto-vougoslava en 1956 et la raprise dès courants d'échanges evec l'Est, se soldent per un déficil croissant de la Yougoslavia.

Les dirigeants yougoslaves ont, dans un pramier tamps, racours è une vigoureuse politique déltationniste — rasserrament du crádit, contrôle des ealaires, dévaluation du dinar - qui provoque un nal ralantissement de la crotssance, mals n'a pas de résultate durables : an 1964-1965. la crisa renail avec les mêmes

Les équilibres régionaux Analysant les causes profondes de

ces déséquilibres, les axperts mettent en ceuse la persistance dans l'economie yougostave de muttiples Irails d'une économie « administrée . ; enire autres : le rôla excessif de l'Etat dans le financament des invastissements, qui nuit à l'allocation optimate des ressources; le système de prix rigide qui freine la la production ; la politique écono-

das mécanismes de marché: elles rédulsent las ponctions de l'Elat sur les ressourcae des anireprises da laçon à eccroître leur liberté d'action, translérant les rassources d'investissemant aux benques, qui financent ainsi en 1969 le moltié das investissements (contre 1 % en 1960) et slighent les prix Intériaura sur les prix mondiaux. Dans le même temps. l'économie vougoslave s'ouvre aux influences extérieures; tes importa tions sont libéralisées au fur at é mesure que le permet ls conjoncture el. en 1957, une loi - la première de ce typa en économie socialiste autorise les investissements étranger en Yougoslavis, tout en limitant les apports des parteneires extérieurs é 49 % du cepital de l'entreprise voucoslave.

Ces reformes structuralles ne pou valent porter laurs truits qu'à tarme ellae n'eludèrent pss, davant la per

1°1 Centre d'études prospectives et d'informations internationales.

(Publicité)

Jean-Marie ALBERTINI

LES ROUAGES DE L'ÉCONOMIE NATIONALE

28 Adition entièrement revue

(265° mille)

L'ouvrage d'initiation à l'économie le plus diffusé

Economie et Humanisme

Les Editions Ouvrières

Michel BRANCIARD

DICTIONNAIRE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

(Dictionnaire Thomas Suavel)

11° édition entièrement revue et corrigée

Economie et Hamanisme

Les Editions Ouvrières

### L'inévitable Europe à deux vitesses

ALGRE l'échec du consail européen de Luxembourg, les Neuf ne sont pas résignes é ouvrir une crise mejeure. lla se sont donné un ultima délai de trole semaines pour parvenir à réglar le probléma da la contribution britannique au budget européen. Tel ast la sens de la réunion que les minietres des affaires atrangères et les ministres da l'agriculture ont lenua mardi à Bruxattes. Peut-être la répugnance qu'inspire l'idée d'une rupture est-elle moins forte chez les Françaie que chez les autres partenaires du Roysume-Uni. Meta, an dépit da leur hâte é voir les décisions agricoles devenir affactivement applicables, ils ont au la sagesse de ne pas brusquer les choses. Que l'Allemagne, les Pays-Bee ou l'Italie, qui ont jedis tant millié en faveor de l'adhésion britannique se refusent è admattre un achec qui reviendrait à constatar que la Communauté na peut pas lonctionner normalement avec les Anglaie, rien de plus légitime. La modération dont ont fait preuva les raprésentants de le France, qu'on ne peut analyser comma da la talblesse, puisqu'ils en ont tracé ctairement les timites, devrait, en talt, être de nature à rentorcer ta cohèsion das Huit.

Un errangement de Paris avac Londres, ardamment souheité par la grande majorità des Etats membres, eera neanmoins diffi-cile é obtenir tant les obstacles à tranchir demeurent importants. A Luxembourg, MM. Giscard d'Esteing at Schmidt, étonnant ainsi la grande mejorité des observateura, y comprie bon nombra de leurs collaborateura, ont proposá à Mma Thetchar une réduction de la contribution britannique de l'ordre de 1,3 milliard ou 1,4 milliard d'ECU par an pendant deux ans, c'ast-é-dira d'un montent nettement supériaur à caux envisagés avent la session. Mais, ont-ils ajouté, une telle compensation n'étant pas compatible avec la jeu normal das ràgtes finsncières de la C.E.E., caltes-ci devraient être ravues. Cette révision devrait être condulte avec l'idea d'écrêter tout autant les bénétices nets importans (ampochéa pour l'instant par l'Italie at les patits pays) que le délicit net britannique. Depuis lors, et en particulier depuis le 6 mai, lors de la réunion des ministres des affaires étrangéres, las petits pays ont proclamé leur lerme opposition é l'idée de modiller les règles financières en viguaur, laisant valoir, non eans reison, qua s'angagar dans cette voie risquarait fort d'sboutir è una remise en cause du traité de Rome, des politiques communes, brel, de la Communeuté telle

Français et Allamands na peuvent pas na pas tanir compta de l'opposition de leurs parteneires Itelien, bénéluxien, denoie é la mise en chantier immédiate d'une réforme radicele de la Communeuté. Eux-mêmes cont encora Imperfaitement au clair sur l'opportunité da déclencher un tel processus, et sur le moment da la laire. Cependant, si t'on s'en tient é la logique dévaloppée é Luxembourg par MM. Giscard d'Esteing at Schmidt, renoncer è rèviser les règles linancières communes ou différer l'étuda d'un lei répxamen devrait avoir comme corollaire une réduction substantialle du montant da la compensation offerte aux Anglais, réduction dont on voit met comment Mme Thatcher pourreit s'eccommodar,

Quoi qu'il advienne du litiga actuel entre le Royaume-Uni et les huit Etats mambres, ce que l'histoire retiendra sene douta du conseil auropéen de Luxembourg, c'est précisament que le président de la Républiqua trançaise el le chancaller da l'Alternagne lédérale aient proposé, fût-ce d'une manièra hésitanta, una réforme profonde de la règle du jeu européen. L'affaire angleise aurait pu la hâter; mêma dans le caa contreira, l'épuisement des ressources propres disponibles et le perapective de l'étargissement à Is Grèce, à l'Espagna et au Portugal, randront bienlôt inévitable une réflexion an prolondeur sur les règles linencières et d'una façon generale sur le fonctionnement de la Communsuté. Le modèle d'une Europa à deux vilesses s'impose cheque jour davantage. La crise intamelionale et les délaillences eméricaines sont de pulsaents motite de ne pas se satistaire d'une essociation dont le développement est perpetuellement antrevé par l'inadaptation, eujourd'hui de la Grende-Bretagne, demain da tel ou tel eutre Etat mambre. Créer une atructure propre à permettre à ceux des participants, qui an ont le désir et les moyens, da reprenndre la difficila progression vars une Confédération européanne : n'est-ca paa lé le véritable sens, bien qu'à peine ébauché, du projet franco-

PHILIPPE LEMAITRE.

#### sante pas plus du septiéma de la mique qui privitégle l'investissement totele das importations au détrimant de le consommetton. (Lire la sutte p. 12.) Les investissements En conséquence, de 1965 à 1967, une vaque de réformes étend le jeu

L'investissement a un caractère cyclique. Ce fait d'expérience est de nature à infirmer la plupart des prévisions faites actuelle-

rieux, nonobstant les obstacles.

I'mvestissement.

faire parait entendue aujourd'hui. Mais en a-t-on tire la moindre leçon pour l'avenir .? Dans les prévisions qui circulent sur l'horizon 1985, le caractère cyclique de l'investissement n'apparait guère. Nulle hypothèse de rebond après ces années creuses : on continue à raisonner sur une croissance modérée et relativement régulière, quasiment parallèle du PIB ou produit intérieur brut (2 à 3 % l'an).

Ténecité des habitudes mentales supprimer !

Tout indique, au contraire, qu'il va falloir se préparer à conduire dangereusement, cer nous allons aborder une phase dans laquelle les besoins d'investissement risquent de croitre à un rythme très sensiblement supérieur à celui du PIB (ce qui ne signifie pas qu'ils seront tous satisfaits).

La première raison est de nature quasi biologique. Le dernier boom d'investissement remonte à la période 1968-1973. Le renouvellement de ces équipements n'a pas encore commence, ou peu. Il va bien falloir y proceder : sans verser dans une version puremen: mécaniste ( l'économie, il y a toutes chances pour que l'on conserve un certein « effetécho » dans les années qu: viennent. Le même raisonnement, notons-le, est applicable sux biens durables de consommation, pour lesquels ja montée des besoins de renouvellement peut être un facteur de soutien.

Ce n'est pas une découverte, mais un simple retour aux sources : le rythme de l'investissement est cyclique. Et l'on ne voit vraiment guère de raisons pour qu'il en soit autrement : la vie industrielle - comme la vie tout court — est scandée par des temps forts et des temps feibles. Anticlpetions et rectifications, amplifications à la hausse et à la baisse forment la trame de cette a dynamique Industrielle a si brillamment théorisée par le professeur Forrester.

(Lire la suite p. 15.)

LES CINQ ANS DU TROISIÈME PLAN CALCUL

### Vers une nouvelle politique de l'informatique

Cinq ans ont passé depuis la fusion entre C.I.I. et Honeywell-Ball, et 1980 voit la fin de la convention conclue entre l'Etat et ce groupa. créé à l'initiative des pouvoirs publics. Ce troisième plan calcul, fort différent des deux pré-

E 13 mai 1975... M. Michel du capital et Honeywell 47 %. d'Ornano, ministre de l'industrie, annonce la fusion

entre la Compagnie internationale pour l'informatique et Honeywell-Bull, filiale du groupe américain Honeywell Ainsi naissatt C.T.I.-Honeywell-Bull, société franco-américaine, où les intérets français détiendralent 53 %

L'Etat prenaît nne participa-tion indirecte dans la société taux côtés de la C.G.E. et apportait dans le corbeille de mariage 1.2 milliard de francs de subventions et 4.05 milliards de francs de commandes garanties sur la période 1976-1980. Cette opération, vivement contestée dans les milieux politiques et syndicaux, marquatt un profond infléchissement de la politique

informatique de la France. Portée sur les fonts haptis-maux par le général de Gaulle en 1966 — après le rachat de Bull par les Américains, — la C.I.I. incarnait une certaine idée de l'indépendance. Nationale d'a hord. Européenne ensuite avec, en 1973, l'accord de coopération tripartite Unidata, entre C.I.I., Siemens et Philips. Il s'agissait de s'opposer, non seulement à l'hégémonie d'LB.M., mais plus généralement à la domination des firmes américaines dans ce secteur-clé.

Avec la fusion de C.I.I. et d'Honeywell-Bull, on passait d'une stratégie « Europe contre Etats-Unis » à une politique privllégiant l'alliance avec le second constructeur mondial (américain) contre... LB.M. Pour les pouvoirs publics, seul un tel virage stratégique devait permettre de « disnoser dans un délai de quatre ans d'une antreprise française majeure et compétitive, capable de couvrir la moitié environ des besoins français en informatique générale et d'être largement présente à

tifs assignés à la compagnie ont-ils été atteints? Et à quel prix? A l'aube de cette nouvelle décennie, l'informatique français trouve-t-ella en meilleure position qu'en 1975? l'exportation ... » Pour faire bonne

assignée à la nouvelle société et

consignée dans une convention

cédents, a-t-il porté ses fruits? Tous les objec-

quadriennale avec l'Etat. C.LI.-Honeywell-Bull a premier groupe européen en informatique », devalt, à l'issue de ce nouveau plan calcul — qui n'en por-talt pas le nom — α dégager un bénésice net hors subvention; ne procèder à aucun licencie-ment ; établir des relations équitables avec Honeywell et accèder, grâce à lui, au marché américain: rechercher les modalités d'une coopération européenne, notamment avec Philips et Siemens; garantir aux utilisateurs la compatibilité des produits futurs ». Enfin, le ministère de l'industrie précisait que la nouvelle compagnie « aurait la responsabilité, tant dans les petits et moyens systèmes que dans les grands et très grands. d'ensembles homogènes et complets de la future ligne mondiale » que C.I.I. - Honeywell - Bull et Honeywell devait développer en commun.

Le premier et principal mérite de C.I.I.-H.B. est d'exister. Compte tenu du soutien massif de l'Etat - jamais on n'avait tant fait pour une entreprise privée - et de l'engagement personnel du chef de l'Etat, il était à peu près inconcevable que la compagnie périclitat. Dans un milieu où le taux de mortalité des entreprises est élevé, C.I.I.-H.B. se tient depuis 1976 dans une honnéte moyenne.

J.-M. QUATREPOINT. (Line la suite p. 14 et 15.)

## pourraient fortement augmenter

per ALBERT MERLIN (\*)

ment en ce domaine.

N peut aimer l'antoroute. Et la vitesse. Encore faut-il ne pas e'obstiner à conserver les mêmes performances ni prétendre à la même régulerilé. lorsqu'on l'a quittée pour se retrouver sur une voie sinueuse. C'est pourtant le sens profond du « prêche » sur l'investissement que l'on entendit si frequemment entre 1974 et 1979 : aux entreprises réticentes on tendait à présenter l'investis-sement comme un devoir impé-

Aux illusions succederent tres normalement les déceptions. L'explication était pourtant toute simple : les entreprises n'avaient guère besoin d'investir, étant donnés l'ampleur de leur effort antérieur et le ralentissement de l'expansion à partir de 1975 : banale application du classique effet d'accélération, dont on sait qu'il entraîne une réduction plus que proportion-nelle du taux de croissance de

Sur ce point d'histoire, l'af-

(\*) Vice-président de la Fédé-ration européenne des économistes

les : si l'on ne prétend pas revenir à l' « antoroute », du moins souhaite-t-on un parcours rectlligne. Comme si le fait d'ignorer les virages, de même que les creux et les bosses, suffisait à

ORMANT un carré sur le quai du Shinkansen, le train-éclair qui relie Tokyo au aud du pays, tous les collè-gues et les aubalternes sont là. Les secrétaires apprétées, un bouquet de fleurs enrubanné à ta main, les hommes en complet « bon genre », les mains croisées sur le ventre. L'impétrant est au milleu du groupe, près de la porte du train, un peu géné. Quelques minutes avant le depart, la scène s'anime : « bansai! » (« hourra »), crient les coilegues en levant les bras. Les bouquets de fleurs passent des mains des secrétaires rougissantes à celles du voyageur, qui s'incline à piusieurs reprises, se confondant en remerclements. En fin, il monte dans la voiture. De part et d'autre de la porte qui se referme se poursuivent courbettes et bravos. Le train part et i'on constate sur le qual qui défile que plu-aieurs groupes se sont livrés au même rituel devant d'autres voitures Chaque année, en mars et en avril, c'est, en effet, l'époque des nouvelles affecta-

### Avec des fleurs, les employés japonais sont déplacés comme des pions

Le patronat occidental envie la souplesse avec laquelle les entreprises olppones font manœuvrer leurs employés, les déplacant d'un bout du pays à l'autre sans apparemment provoquer de réaistance de la part des person-nes concernées. Le côté bon enfant, l' « harmonie » que donnent à imaginer de telles scènes d'accompagnement des « promus » ne font que confirmer aux yeux des hommes d'affaires étrangers qu'ils sont bien dans « le meilleur des mondes ». Il v a aussi des cérémonies, sur les quais de gare ou dans les aéroports, moins tapageuses — celle que nous ve-nons de décrire étant destinée à on directeur ou chef de service voyageant en green cnr (première classe) et où la joie n'est pas aussi évidente. Ce sont celles pour les hommes qui parient seuls, sans jeur famille, qui reste aur le qual avec les deux ou trois amis venus pour soulager les

En entrant dans une entreprise, nous dit-on, on signe un papier assurant qu'on ne s'opposera pas aux décisions de la direction (lea déplacements d'un bout à l'autre du pays ou même à l'étranger étant inclus dans cette soumission n priori). Fin février est l'époque où les hôtesses de bar, confidentes des salariés, le disent, l'atmosphère est sonvent morose, car certains pressentent, avec apprehension, une affectation qu'ils ne souhaltent has mais qu'ils ne pourront discriter. Legalement on peut dire non : mais la subtilité, c'est que la décision ne sera jamais imposée formellement : joueront tous les mécanismes de persua-sion (carrière, nécessité du point de vue de l'entreprise etc.), arguments auxquels li est impensable de résister dans une 60ciété comme celle du Japon. Alors on accepte ce qui est toujours présenté comme une promotion et une étape nécessaire

de la carrière. Surtout, peut-être, on ne peut défier les ordres de la direction parce que, comme nous le dit un saiarlé, « vers qui se tourner ? Personne ne vous dejendra . Le plus souvent, l'entreprise paye le voyage pour la famille, mais ii y a le pro-blème de l'éducation des enfants: la compétition scolaire est telle qu'il ne s'agit pas pour les parents d'ajouter le traumatisme d'un changement de milleu au fardeau que supporte dejà leur progéniture, ou de la sortir d'une école où il a déjà été difficile d'entrer pour risoner de ne pas en retrouver une autre. Donc i'homme part seul pour plusieurs années. « Le printemps est pour les salariés une époque de bonheur ou de désespoir », écrit, dans un éditorial consacré à ces affectations, le quotidien Asahi. a De plus en plus, les employés partent seuls en laissant derrière eux temmes et enfunts ». Doursnit-ii. La raison de ces separa-

fants ? « Absurdité du système », conclut le quotidien : pour faire une bonne scolarité, l'enfant sera privé de père pendant plusieurs années et la femme n'aura un mari que deux jours par mois en Les entreprises, conscientes de

cette evolution, ont fait construire des dortoirs pour leurs employés célibataires forcès et leur accordent des rémnnérations supplémentaires. Un employé de banque, M. Yamamoto, qui a été transféré ainsi dix fois dans sa carrière de vingt-six ans - ce qui est exceptionnel tout de même. — a publié récemment un petit livre de conseils pour les hommes vivant éloignes de leur famille. « Seul un homme peut comprendre les problèmes des hommes seuls », dit-ll. Il recommande d'acheter au moins vingt slips, aun investissement modeste qui évite de rentrer tôt pour faire la lessive », explique comment peler un oignon et utiliser un apparell automatique à cuire le riz. La télévision se préoccape des problèmes des célibataires forces puisque N.H.K., chaîne nationale, donne des « recettes faciles pour hommes seuls ». II reste que chaque année la presse rapporte des cas d'intorication alimentaire d'hommes vivant loin de leur famille qui ne se nourrissent que d'instant ranen (nouilles instantanées) et de hamburgers... Point de révoite chez M. Yezna

moto : « Si vous avez des idées noires, suggère-t-il à ses congénères, pensez à de bons exemples : le président de la société... » On comprend que la société en question, Mitsui Trust Bank, ait fait distribuer gratuitement à ses employés ce petit livre, déjà tire à dix mille exemplaires. M. Yamamoto a dépassé la cin-quantaine : il fait partie de cette génération qui a toujours pense. comme l'écrivait !! y a trente ans sociologue américaine Ruth Benedict, qu'au Japon « la force de caractère c'est de se conformer nux ordres, non de se rebeller : le non-conformisme condecit à l'humiliation et au ridicule ». Les jeunes qui partent en trainant les pieds sentent assurément davantage la force coercitive des décisions de la direction que le ridicule qu'il y aurait à y résister. Mais la pesanteur sociale est encore la plus forte.

PHILIPPE PONS.



(Suite de la page 11.)

Depuis 1973 la croissance économique yougostave se meintient eu rythme moyen de 5% l'an, alors qu'elle e chuté à 3 % dans les pays qui lui soni économiquement compa rables, la Grèce et l'Espagne, En 1977 et 1978 le taux de croissance de la production industrielle evoisinaii 8 %-9 %.

Mais les échanges extérieurs res-teni très déséquilibrés : le délicit commercial dépasse en 1977 el 1978 4 milliards de dollars, et les conséquences directes de le crise énergétique n'ont qu'une part minime dena celle situation : l'essentiel du déficit provient des échanges evec les pays de l'Ouesi et en particuller avec les pays de la C.E.E. La récession économique et le développement des politiques protectionnistes dans les peys d'Europe occidentale qui sont des marchés importants pour le Yougoslavie ne faciliient pes le redres-

Aussi, maigré les revenus du toutravailleurs émigrés, qui coniribueni largemeni à l'équilibre de le belance des paiements, l'andettement extément amplifié : de moins de 2 milliards de dollars en 1970 Il esi passé à plus de 11 milliards en 1978. La charge de la dette reste dans des limites raisonnebles puisqu'elle ne mobilise actuellement pas plus de 15% des recettes en devises du pays ; mais la tendance à le détériorellon du soide commercial a imposé au gouvernement en 1979 de

En même temps l'inflation s'accè-

lére sous l'effet de la housse des prix à l'importation et des pressions de la demande (le coût de le vie e été multiplié per quatre depuia dix ans) : l'emploi dans l'économie progresse en effet plus vite que prévu, sens pour autant réduire le chômege cer. depuis la récession économique à l'Ouest, la Yougoslevie doit faire fece au retour progressif de aes ouvriers émigrés; et le système d'eccords d'autogestion n'assure pas une réelle discipline en matière de salaires. La progression de ces demlera excède régulièrement le taux d'infla-

Le pien 1981-1985 actuellement en cours de préparation recondulre vralsemblablement les objectifs de restructuration de l'économie en faveur du développement des infrastructures, des productions énergétiques minières, agricoles. Ouire son effet escompté sur l'équilibre extérieur: cette orientation présente l'avantage de favoriser l'égelisation des niveaux da développement régionaux, puisque les régions yougoslaves les plue pauvres sont aussi les mieux dotées

Le plen devrait aussi prévoir le maintien d'une croissance rapide ; en effet, une crise économique, selon l'avertissement du président Tito luimême, rendralt plus difficile le poursulle d'une politique d'indépendance et de non-alignement ; une politique que, dès 1945, il définissait en termes crus : « Nous ne voulons être dépendants de personne, quoi qu'on écrive et quoi qu'on dise... Nous ne voulons pre être une monnale d'eppoint; nous ne voulons pas que l'on nous de sphère d'intérêts. »

FRANÇOISE LEMOINE

LA STRUCTURE REGIONALE

|                     | Partici-<br>pation<br>an produit<br>social<br>(1978) | P.N.B. (5<br>par<br>babitant<br>(1976) |
|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Yougoslavie         | 109                                                  | 1 759                                  |
| Bosnie Herzégovine  | 12,6                                                 | 1 139                                  |
| Secretary           | 1,8                                                  | 1 244                                  |
| Croatie             | 26,5                                                 | 2 184                                  |
| Macfdoine           | 5,7                                                  | 1 192                                  |
| Stovénie            | 16.7                                                 | 3 560                                  |
| Serbie              | 36.7                                                 |                                        |
| dont: — Kosovo      | 19                                                   | 532                                    |
| - Vajvodine         | 10.8                                                 | 2 058                                  |
| - Strbie retirointe | 1                                                    |                                        |

LES ECHANGES EXTERIEURS 1978

|                                                                                               | Expor-<br>tations       | Impor-<br>tations                         | Solde                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| VENTILATION GEOGRAPHIQUE<br>MONDE                                                             | 5 671                   | 9 988                                     | -4 317                                |
| Pays de l'Ouest  Doot C.E.E.  Pays de t'Est  Dont U.R.S.S.  Tiers-monde                       | 1 305                   | 5 650<br>3 815<br>3 863<br>1 375<br>1 335 | 3 454<br>2 519<br>541<br>+- 19<br>302 |
| STRUCTURE PAR PRODUITS  Matières premières, demi-produits  Equipements  Biens de consommation | 2 899<br>1 132<br>1 730 | 6 525<br>2 565<br>1 096                   | - 3 516<br>- 1 433<br>- 632           |

BALANCE DES PAIEMENTS 1978

| Solde commercial                                                                         | - 4 317<br>+ 3 300 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| dont : — Tourisme<br>— Transferts privés et envois de fonds des travailleurs<br>— Autres | _ 41S              |
| — Autres  Balance des opérations courantes                                               | + 629<br>1 917     |

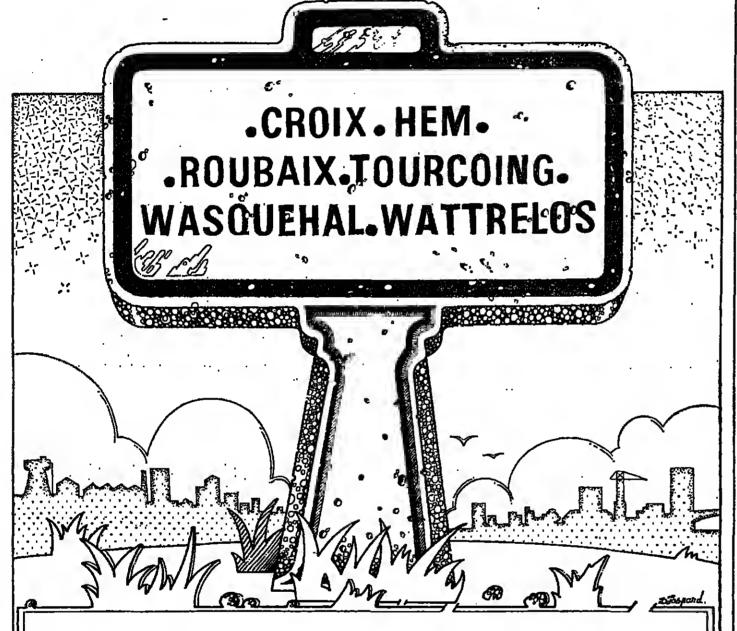

## DANS LE NORD DE LA FRANCE, IL Y A 6 VILLES D'ENERGIE.

Dans le Nord de la France, il y a 6 villes au riche passé industriel. Villes de travail, elles ont vécu

et grandi au rythme des industries qu'elles accueillaient et qui s'y

développaient. Villes pilotes, leur passé les a dotées d'une expérience sans égale, d'équipements de premier plan, d'une main-d'œuvre hautement qualifiée.

Croix, Hem, Roubaix, Tourcoing, Wasquehal, Wattrelos, sont ces 6 villes d'énergie.

Investisseurs, bien sûr, vous obtiendrez chez nous des avantages habituellement accordés en matière d'implantation et de création d'emplois. Une énergie non

négligeable. Mais qui ne vous en propose pas autant?

Nous vous offrons bien plus: · des mètres carrés disponibles pour l'industrie ou le tertiaire

 des infrastructures routières. ferroviaires, aériennes

 des systèmes de communication très développés. Les services d'une société

d'économie mixte, collectivités locales chambre de commerce et d'industrie.

Au sein d'un tissu urbain adapté, au cœur d'un tissu industriel déjà existant, vous pouvez créer une unité rapidement opérationnelle. Mieux. Et plus vite.

Grâce à nos énergies.

Dans le Nord de la France, il y a 6 villes d'avenir. Association des Villes du versant Nord Est de la Métropole Nord. Tél. (20) 73.58.20

ga etter.

Les payse

1 127

4.54

6.5

(7)

C 12 Part .

\*\*\*\*

E.

774

3 Care

27.76

100

CALDS

Dominique ROUK Analyse économique de Lentreprise

M. Negative and the contract of M. Sampet St. Commercial

 $M_{\rm d} I_{\rm d} I_{\rm$ 

Rencontres in Pour tous renseignaments

e Thursday du système . manarité enfant 6072 ing beginnen in eine en de segne bengenr bingen: ne jours par mos en

de de les construirs right four trus employs: me about the few dates so the descriptions of the cois enoughbour out an investigation of manager in problems de sur instantia pour est per instantia in house per instantia instantia instantia in instantia instantia in instantia Sentence and morney van e d'acheier au monte voir : to the continue the pour faire and officer of 11. 150 To Merican se precentar se precentar se precentar des relatives de relatives d

Antibory

Point is the first the fir ples On Company of the Manager of th There is a second

économie yougosique

in the country to the second of the second

personal personal designation of the second

李字 李作的

STANCE OF BUILDING 1714

the second contract them. the same and the same The state of the Park I'm

Tables of the second of the se Except and the same

FHILIPPE NO

With the Par

\*\*\* 2 ang

141

· 32 A

· + 12

.....

....

1,1 25

-12.人饮日34

410 201

Etc. 11

|Butte Se la pape 11.

AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF STREET A COMPANY OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF T in the second second second CONTRACTOR at 1975 in this do strait the

The substitute and the same HAN THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF BE SENDER OF A STORE PORTS A ME BY AND THE PROPERTY THE A CONTRACTOR STATE

margings making the property of the same the same and same at the same The second secon and the in teleprocess

the same the same and the to the desired the second of the Cartes

the traders a bear.

EM STADETHAL THE CHARL

AS TEMENOSS CARES CO. 3 F. 3

dorsale de l'économie étrangers s'interrogent sur la malgache, est malade limite de la patience de la popude la révolution. » Ce commenlation qui a conscience des muitaire désabusé d'un homme d'aftiples possibilités de sa grande

faires de Tamatave traduit la

morosité d'une partie de la popu-

lation qui s'interroge sur les rai-

sons de la baisse de production

agricole. Elle affecte la vanille.

le coton, le café, le sisal et sur-

tout le riz. Conséquence directe

de cette situation, les expor-

tations ont également diminué

entrainant une réduction des rentrées de devises. Faute d'ar-

gent, les importations à Mada-

gascar sont sévèrement contin-

gentées et les Malgaches sont, suivant les mois, privés de gaz

butane, de farine, d'huile voire

de riz. l'aliment de base de leur

Le caractère philosophique des

côtiers (d'origine africaine) et

la nature réservée des Mérinas

(d'origine asiatique) qui peu-

plent les plateaux au centre du

pays, épargnent la République

démocratique malgache de mani-

festations de mécontentement.

Pour une définition

de l'entreprise

Dominique ROUX

Analyse

économique

de l'entreprise

« Université et Technique »

dunod

nourriture.

Située à 250 kilomètres au large des côtes du Mozambique. l'île de Madagascar est presque un continent à elle seule. Une fois et demie grand comme la France, ce pays a un potentiel agricole considérable, blen supérieur aux besoins de ses 9.2 millions d'habitants. Bien que 85 % de la population travaillent dans le secteur primaire, la terre est encore sous-exploitée, faute de moyens financiers et techniques. ces problèmes matériels s'ajoute un facteur psychologi-que difficile à surmonter pour les dirigeants du pays : celui du manque de motivations profondes de la classe paysanne. a Traumatisés par une centaine d'années de colonialisme, les Malgaches ne veulent pas travailler sous les ordres de leurs compairiotes » explique un jeune économiste qui précise ; « Dans les coopératives agricoles, les

ouvriers rechignent à la tâche. » Cette attitude peu productive entraîne de médiocres résultats. La production de vanille est descendue de 1700 tonnes en 1972 à 250 tonnes en 1978. La chut, a été constante alors que la demande sur le marché international reste soutenue. La production de café était en 1978 an même niveau que celle de 1972, soit 58 000 tonnes, alors qu'elle avait atteint 71 250 tonnes en

#### Une politique des prix qui décourage

De 39 915 tonnes d'arachides produites en 1972, la récolte s'est ahaissée à 21 850 tonnes eu 1975 et 20 500 tonnes en 1978. Celle du tabac qui s'élevait à 5688 tonnes en 1972 est descendue à 3 259 en 1978. Plus grave encore est la situation dans le secteur rizicole. Le Malgache est un des plus gros consommateurs de riz au monde avec 185 kilos par personne et par an. La production qui étalt de 309 000 tonnes en 1972 (pour une population de 7,92 millions de personnes) n'était plus que de 240 000 tonnes en par PATRICIA COLMANT (\*)

1976 puis 225 000 tonnes en 1978. D'exportateur, le pays est donc devenu importateur net avec 93 000 tonnes en 1973, 167 000 tonnes en 1978 et plus de 200 000 tonnes en 1979. «La baisse de production de riz est une réaction des paysans aux déficiences de la gestion étatique », explique un ingénieur agronome. « Les coopératives agricoles sont devenues très bureaucratiques et je connais Ic cas, poursuit notre interlocuteur, de plusieurs petits producteurs qui, après avoir par-couru avec leur récolte les 20 ou 30 kilomètres qui séparent leurs champs du centre d'achat le plus proche, sont invitès à se représenter le lendemain car l'employé de service s'est absenté dans le milieu de l'après-midi.»

La politique des prix suivie par le gouvernement du président Didier Ratsiraka n'encourage pas non plus les agriculteurs. Le kilo de riz est actuellement payé au cours officiel aux producteurs 35 francs malgaches (FGM) (0,70 franc), ce qui permet de pratiquer des prix aerrés à la consommation, solt environ 1.1 franc français le kilo. Dans ces conditions, les cultivateurs se contentent de produire, pour

assurer leurs besoins. La situation rizicole devrait cependant se redresser petit à petit grâce à la construction de mille cinq cents mini-barrages qui vont améliorer les conditions d'irrigation de 20 000 hectares de rizières. Il s'agit d'un programme financé par le Fonds européen de développement (FED). La C.E.E. fournit le matériel tandis que les utilisateurs procèdent eux-mêmes à la construction et

à l'entretien des barrages. Sur le plan énergétique, la découverte de traces de pétrole au large de la côte ouest et les gisements de grès bitumineux près de Bemolanga, dans l'ouest du pays, alimentent de grands espoirs. Le président Ratsiraka a même annoncé dans son discours de début d'année que son pays serait exportateur de pétrole d'ici à 1985. Cette déclaration a été accueillie avec un certain scepticisme par les experts, même si l'Office militaire national pour les industries stratégiques

(O.M.N.I.S.) envisage très sérieusement d'exploiter les gisements de grès bitumineux. Ils s'éten-dent sur 400 kilomètres carrés et les réserves sont évaluées à environ 3 milliards de tonnes de bitume dont 780 millions exploitables par vole minière. Dans le proche avenir, la construction d'une centrale

hydro-électrique sur le fleuve Mangoro, entre Tananarive et Tamatave, réduira plus sûrement la dépendance énergétique de la République malgache. Cette centrale, de 80 mégawatts, représente un investissement de 33 millions de dollars qui est financé en partie par des prets arabes (fonds de développement du Kowelt. d'Abou-Dhabi, d'Arable Saoudite, Banque arabe pour le développement de l'Afrique), en partie par des fonds français (la Caisse centrale de coopération économique), ainsi que par le groupe de la Banque mondiale.

#### Tous azimuts

La diversité des sources de financement de ce projet illustre la politique de coopération « tous azimuts » prônée par la charte de la « révolntion socialiste malgache », le « petit livre rouge » du président. L'UR.S.S. et la Coré du Nord sont sans doute les partenaires les plus prisés de la République malgache. La plupart des jeunes ingénieurs sont désormais formés en Union soviétique. tandis que les Coréens sont om-

niprésents dans l'île. Toutefois, la Communauté enropéenne, avec en tête la France. reste le principal partenaire économique. Madagascar fête cette année vingt ans de coopératiou avec la C.E.E. Durant cette période, cette dernière a exécuté des projets dans le domaine des infrastructures, du développement rural, de la santé, de l'éducation, pour un montant de 72 milliards de FMG (1,44 milliard de francs). En outre, la République malgache bénéficie, comme les autres pays d'Afrique des Caraībes et du Pacifique (A.C.P.) associés à la C.E.E. par la conventiou de Lomé, du sys-tème du « stabex » (stabilisation

(\*) Journaliste.

des exportations), sorte d'assu-tance pour les recettes d'exportations. A Madagascar, ce système est appliqué au café, à la vanille, au sisal et aux clous de girofle. Jusqu'à maintenant seuls les deux derniers en ont bénéficlé, les recettes d'exportation vers la C.E.E. pour ces produits ayant été inférieures d'au moins 6.5 % à la moyenne des recettes des quatre années précédentes.

Ainsi, la République démocratique malgache a détà recu des Neuf 842,5 millions de FMG (16.85 millions de francs) pour compenser les pertes d'exportations de 1978. Le déséquilibre de la balance commerciale s'est en effet accru ces dernières années. En 1978, il s'élevalt à 124 milliards de FMG (soit environ 240,8 millions de francs). Certes, les exportations ont régulièrement progressé en valeur mais insuf-

fisamment pour compenser l'ac-

croissement des achats de riz à

l'étranger et la hausse de la

facture pétrolière. L'île importe

450 000 tonnes de pétrole par an.

Il est à noter que, malgre les avantages commerciaux attribués par la C.E.E. anx ACP, les exportations malgaches vers les Nenf se sont légèrement contractées depuis 1976. Les Etats-Unis sont devenus le premier client

Les paysans malgaches se plaignent de la bureaucratie de la République democratique malgache en achetant 25 % de ses exportations, Néanmoins, la Communauté européenne absorbé, en 1978, 35,7 % des produits exportés par Madagascar, tandis que cette dernière achetait 59,5 % de ses importations aux Neuf dont 34,8 % à la

> Malgré la découverte de traces de pétrole, malgré la richesse de la terre et des conditions climatiques favorables, malgré une population évoluée et des mar-chés demandeurs pour ses produits d'exportation, les perspectives économiques de la R.D.M. restent incertaines. Elles dépendent notamment de la capacité du pays à développer des moyens de communication qui sont actuellement un sérieux handicap. Un effort dans ce sens teur aérien avec l'acquisition par Air Madagascar de deux Boeing qui effectuent des liaisons quotidiennes entre les grandes villes de l'île. Cependant, Tamatave, le principal port de Madagascar, n'est toujours relié à la capitale que par une voie ferrée unique. Le train dont les déraillements ne se comptent plus, parcourt les 350 kilomètres en quinze

Important Groupe International Paris VIIIe

### juriste

Après une période d'Initiation aux différents espects juridi-ques de la vie de la holding et des Sociétés du Groupe, le candidat recruté prendra progressivement d'effectives respon-sabilités sous l'autorité du Directeur des Services Juridiques. Licencié en droit au minimum, la personne concernée aura d'assez bonnés connaissances de comptabilité et de fiscalité, mises en pratique au cours de stages ou de quelques années d'expérience professionnelle.

Courts déplacements à l'étranger ou Outre mer à prévoir. Anglais indispensable, Allemand apprecié. Rémunération en conséquence.

Envoyer C.V., lettre manuscrite, photo et prétentions sous référence 1006-M à Structures

STRUCTURES

1, avenue de l'Opera - 75001 Paris

chisso ensemble.

ésequilibres : l'avenir de 'economie mondiale. M. Balassa, Coueiller éa de la Banque Mondiale M. Chanderli, Conseiller de FOPAEP. M. Galbraith, Professeur. aiversité Harvard. M. Kodjo, Secrétaire général de M. Netto, Ministre du Plan, Bresil. M. Sumarlin, Ministre du Plan,

20 h 30. Adapter les structures de production : le nouveau visage des societes industrielles. M. Davignon, Commissaire M. Delapalme, Prisident Al. Hanon, Directour général, M. de la Martinière, Directour M. Maisontouge, Président Directeur général, IBM Europe. M. Maldague, Commissaire au Plus, Belgique.

M. Marjolin, anciensice-Présiden

सम्बद्धाः हिन्द्र

17 h. Concilier deux exigences : competinvité et progres social. Ml. Croziet, Directeur du Centre de sucrologie des erganisation. M. Gandois, Président Directeur general, Rhone-Poulenc. Ml. Giraudet, Président Directes Ml. Lenoit, Président de La Commission de la protection sociale et de la famille

20 h 30. Conduire l'économie : les stratégies de la décennie 80. M. Lahnstein, Nerehure d'Elat aux Finances, RFA. M. Monory, Maistre de l'Economie, France, M. McCraken, ancien Présides du Comité des conseil économiques L'S.4. M. Pandolfi, Ministre du Trêsur, M. Mac Eachen, Fice-Prenier Ministre, Canada.

Décat en présence de journalistes

M. Riboud, Président Directem général, BSN Germais Danene.

Rencontres internationales du Ministère de l'Economie. 3-4 juin. Unesco Paris.

Pour tous renseignements et inscription, tél. 261.56.55 ou écrire: Rencontres internationales du Ministère de l'Economie. B.P. Cedex 7965, 75310 Paris Brune.

#### LES CONQ ANS DU TROISIÈME PLAN CALCUL

Le chiffre d'affaires annuel a augmente en moyenne de 15 %,

(Suite de la page 11.)

soit, à peu de chose près, le pourcentage moyen des dix pramiers constructeurs mondiaux. C'est plus, en tout cas, que le taux de croissance enregistre par Honeywell (11,38 %), qui n'est plus le numero deux mondial derrière I.B.M. Ni mème le numéro trois, N.C.R. et Burrougha l'ont dépassée, et seule l'intégration de sa participation dans C.I.L.-H.B. lui vaut d'occuper -encore - la quatrième place.

Au-delà de la progression honorable de son chiffre d'affaires, force est pourtant de constater que C.I.I.-H.B. n'a pas fait de miracle Sa part du marché européen reste stag-nante : autour de 11-12 %. Eile n'est plus la première firme d'informatique en Europe, la britannique LC.L. Tayant dépassée. Sur le marché français. C.I.L.H.B. ne « couvre pas la mottie des besoins en informatique générale »; et, contrairement à ce qu'espérait son P.-D. G., M. Jean-Pierre Brule. I.B.M.-France caracole toujours loin devant elle.

• On estime que C.LI.-H.B. détient 27 % du marché français. soit le meme pourcentage que C.I.L et Honeywell-Bull au moment de la fusion. Sans doute les statistiques d'alors n'étalentelles oas très sures. Il reste qu'an mieux, le gain est de deux à trois points en quatre ans. C'est peu, compte tenu notamment de la politique d'achats préférentiels des administrations. Car l'Etat, en l'occurrence le ministère de l'industrie, a multipliè les incitations à l'achat de matériels C.I.I.-H.B.

• Globalement, l'objectif des 4 milliards de francs de commandes a été tenu. A quelques pour cent (en moins) près. Ce résultat n'a pas été acquis sane mal. Les trois années précedentes, les pouvoirs publics avaient pris l'habitude de tenir compte, non seulement des matériels livres et réceptionnés, mais aussi des commandes enregistrées. On repoussait en quelque sorte le problème dans le temps. Or, la convention stipolait que le blian global au 15 mars 1980 devait porter sur les seuls matériels livrés. Les semaines précédant l'échéance ont vu se multiplier les pressions du ministère de l'industrie sur les diverses administrations et sociétés nationales concernées Interventions qui ont suscité de la grogne, mais finalement, au

 La compagnie n'a procédé à aucun licenciement collectif. Les effectifs (environ dix-neuf mille personnes) ont très légerement diminué par le jeu des départs volontaires et des mises en retraite. L'embauche, stoppée pendant deux ans, a repris en 1978. La fusion a bien évidemnivean de l'emploi. Mais les problèmes se sont plutôt posés en termes individuels.

prix de quelques « acrobaties e

de dernière heure, les « quotas »

ont été à peu près remplis.

• La rentabilité était l'un des maitres mots des artisans de la fusion. Officiellement, cet objectif a blen été atteint, puisqu'en 1979 C.LL-H.B. a dégagé un bénéfice net consolidé de 210 millions de francs, après une sub-vention de 110,4 millions de francs (voir tableau p. 15). Ce resultat a été également obte-

## Vers une nouvelle politique

nu grâce à l'utilisation d'un report déficitaire qui apparaît comme profit exceptionnel. Procédé au demeurant parfaitement normal, meme si d'aucuns trouvent qu'en 1976, lors de la fusion, les pertes de la C.I.I. ont été singuilèrement gon-flèes, afin de permettre à C.I.I.-H.B. de disposer d'un montant très important de reports déficitaires (668 millions à la fin de

. En 1979, la compagnie n'avait prevu, dans son plan previsionnel, de n'utiliser ces reports déficitaires qu'à concurrence de 78 milions de francs. Ce chiffre a été porté, en fin d'année, à 137.5 millions de francs, grâce à quoi la compagnie a, très exactement, degage le bénéfice net qu'elle avatt prèvu d'annoncer.

Ces procédures fiscales et comptables n'ont au demeurant qu'un intérêt marginal. Après tout, il était de bonne guerre que l'on donne à C.I.I.-H.B. tous les atouts possibles pour qu'elle puisse atteindre cet objectif de rentabilité. Reste à savoir si la société a les canacités suffisantes pour autofinancer ses investissements et ses recherches pour les prochaines années. Question d'actualité, compte tenn de l'évolution de ses rapports avec Honeywell.

#### Bilan positif pour Honeywell

Lors de la fusion, deux orientations pouvaient être envisagées. Solt C.I.I.-H.B. devenatt un simple appendice d'Honeywell. Soit les deux entreprises coopéraient sur un pied d'égalité pour élaborer une seule ligne mondiale de produits afm d'obtenir une veritable économie d'échelle. Dans ce cas, des conflits pouvaient apparaître an sein dn comité technique chargé d'harmoniser les stratégies pour déterminer qui faisait quoi.

Or les choses se sont passées différemment. Il y eut bien des occasions où Honeywell a fait sentir son poids : veto an projet de rachat par CII.-H.B. de la société allemande Olympia ; obligation faite à la compagnie française de vendre sa branche « réseaux informatiques » à General Electric; réticences à un accord C.I.I.-H.B.-Nixdorf, Mais, pour le reste, il n'y a eu, tous comptes faits, ni mise sous tutelle complète ni véritable cooperation

Honeywell a mene sa stratégie comme bon lui semblait, sans se préoccuper des Français. Libres eux d'acheter, de fabriquer dans les conditions prèvues par les accords, voire d'adapter les ordinateurs concus outre-Atlantique. Libres à eux également de developper leurs propres machines, mais à leurs frais. Ce que C.I.I.-H.B. a, comme on le verra plus loin, été amenée à faire.

Dans ces conditions, il ne pouvait y avoir, pour les Américains, metière à conflit, Pour eux, le bilan de l'opération est largement positif. Ils ont puise dans reservoir technologique de l'ex-C.L.L ce qui pouvait les intéresser. Ils ont régulièrement perça, de CII-H.B., des divi-dendes, élargi leur parc, grâce notamment aux achats préférentiels français, trouvé des marchés captifs pour leurs mini-ordinateurs. Ils ont acbeté, lorsqu'ils en avaient besoin, à leur associé quelques centaines de movens ordinateurs a 64 », ainsi

que des périphériques. Mais, globalement, le solde de leurs échanges avec C.LL-H.B. ne cesse de s'améliorer, alors que l'on espérait en France un mon-

vement contraire. Le déficit commercial de C.I.I.-H.B. à l'égard d'Honeywell est passé de 7,5 millions de dollars en 1976 à 19.35 millions en 1977, 42,3 millions en 1978 et 67,3 millions de dollars en 1978. La mise en fabrication progressive en 1979 à l'usine d'Angers de C.I.I.-H.B. des a 66 » et des mini a 8 » n'a pas pu contrebalancer la forte diminution des achats d'Honeywell en 1978 et en 1979. Bref, on est loin de cette ccopération « équilibrée et équitable : que les pouvoirs publics appelaient en 1975 de leurs vœux. Le fléau de la balence penche en faveur d'Honeywell, qui peut aujourd'bui se passer de C.I.I.-H.B. alors que l'inverse n'est pas

Confrontée à cette attitude de son pertenaire américain; ne pouvant, pour des motifs d'ordre politique et commercial, etre totalement à sa remorque. C.I.I.-H.B. a donc été amenée à définir au fil des jours une stratégie plus ou moins autonome. Celleci s'articule autour de trois axes.

- Pour a faire du chiffre : et maintenir sa clientèle d'ori-gine Roneywell, C.L.L-H.B. est obligée de vendre les produits conçus aux Etats-Unis (mini «6», «66»). Leur fabrication en France impliquera une augmentation de valeur ajoutée (un peu plus de 60 %, semble-t-ll). Mais, outre qu'il lui coûte parfois moins cher d'importer directement (lorsque le dollar est à la haisse). C.I.I.-H.B. dépend toujours du groupe américain pour certains sous-ensembles. De plus, les recherches sur les produits futurs oni succéderont aux mini «6 s et au «66 » lui échappent, Pour une part importante de son

chiffre d'affaires, C.I.I.-H.B. depend donc d'Honeyewll

 Pour répondre aux besoins d'évolution de la clientèle d'origine CII. (dont les machines sont incompatibles avec celles d'Honeywell), et à ceux des utilisateurs de son moyen ordinateur c 64 », la compagnie a été amenée, après bien des bésitations, à développer un ordinateur, indépendamment des Américains. Baptisé P 7 G. il a été mis en chantier en 1977. C'est un compromis entre, d'une part, les prototypes de grands ordinateurs (X 4 X 5) que l'ex-C.I.I. envisageait de commercialiser en 1977 - 1978 et, d'autre part, les travaux des équipes d'Honeywell-Bull sur le successeur dn « 64 ». Les premières livraisons sont prévues pour la fin de l'année.

La compagnie va donc avoir deux lignes de produits bien distinctes à son catalogue. D'une part, les Mini «8» et les «66» d'Honevewii oui couvrent toute la gamme de puissance, quolque la firme américaine connaisse quelques problèmes pour garder le contact avec ses concurrents dans le très haut de gamme, D'autre part, les P7G, incompatibles avec la ligne Honeyewil, et qui ne couvrent qu'une partie (le milieu) de la gamme.

Qu'on le bantise moven ordinateur de grande taille ou grand ordinateur de petite taille, il reste que P7G (rebaptisé DPS7) aura sensiblement les même performances que les X4X5 de l'ex-CIL Mais avec trois ans de décalage. Trois années pendant lesquelles la course à la puissance s'est poursuivie. Ce matériel ne permet donc pas à C.I.I.-H.B. d'occuper le crénean des grandes et tres grandes machines. Celui-ci reste l'apanage d'Honeyewill Sans parier des I.B.M., Univac, I.C.L., Control Data et Cle. Avec la fusion, la France a décrocbé d'une génération de machines.

#### 800 millions pour un grand ordinateur?

A la Direction générale de l'Industrie, comme chez Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, le nouveau tuteur industriel de la compagnie qui a remplace la C.G.E., Il semble que l'on alt pris conscience de ce problème. On aimeen toute indépendance, sur un créneau qui représente toujonrs une part importante du chiffre d'affaires de l'industrie informatique. Cela permettralt de se garantir pour partie contre toute

défalliance d'Honeywell, Enfin, on redecouvre, dans le contexte international actuel, l'importance stratègique des grands ordinateurs (pour les usages militaires et scientifiques notammenti. Un projet pourralt être mis en chantier par C.I.I.-H.B. Il s'aglralt de sortir en 1985 une machine, successeur du

P7G, qui se comparerait, à cette date, aux plus grands ordina-teurs d'IBM et d'Honeywell

Mais les marges de C.LL-H.B. ne permettent pas de financer une telle machine. Alors que les plans prévisionnels de C.I.I.-H.B. pour 1980-1985 prévoient un doublement du chiffre d'affaires, les frais de recherches, ne doivent, rentabilità oblige, augmenter que de 25 %. Aussi envisage-t-on, une fols de plus, de se tourner vers l'Etat. Plus précisément, vers trois ministères : les armées, les P.T.T. et l'industrie, qui pourralent financer l'opération sous la forme de marchés d'étude. Un dossier a été remis récemment aux trois ministres intéressés. L'addition se monterait à 800 millions de francs sur cinq

### Le nouveau Braun micron 2000. Son secret est dans le peigne.

Il est petit et discret, ce peigne incorpore à la grille du Micron 2000, et pourtant il est fort ingenieux. C'est en effet un peigne-guide qui permet de raser avec la plus grande facilité les poils longs et souples du cou, ceux qui sont le plus difficile

Ces poils se glissent entre les

dents du peigne-guide qui les une rangée d'alvéoles conçues spécialement pour eux dans la grille Micron, cette grille souple qui fait l'efficacité du rasage Braun.

Les 30 lames en acier suédois doublement trempé font le reste. Pas un poil n'en rechappe.

Enfin, de nouveaux perfectionredresse. Puls ils sont diriges vers nements rendent le rasage encore plus agréable et plus sûr : un cordon téléphone et un boîtier avec des nodules antidérapants qui assurent une excellente prise en main.

Indiscutablement, de tous les rasolrs que Braun ait jamais conçus, le Micron 2000 est le meilleur.



#### Un rapport enterré mais bien actuel

nistration, des repports maudits. Caux dont on parle à mots couverts et qui, officiellement, n'existent pas. On se rappelle le repport Hannoun sur les aldes publiques aux Industries. Moins connu est le ces du rapport eur » la politique de l'Etet dans le domaine de l'inlormetique - rédigé en 1979 par deux conseillers à la Cour des comptes, MM. Jérôme Monod et Joseph Libois.

Tout au long des cent vingt pages de leur rapport, les deux conselliers analysent l'évolution des relations entre l'Etat et C.I.I.-H.B. et la stratégie de cette dernière, notemment en melière de grands ordinateurs. Ils s'inles - 66 - d'origine Honeywell e leure successeurs, d'une pert, et le P7G de C.I.I.-H.B., d'eutre part, Ce · problème extrêmement sérieux pour l'avenir = est = le conséquence de l'ebendon des X4X5 et celle de l'histoire moumentée d'une société construite par reccrocs sur des lilières disparates... L'opinion de systèmes non competibles avec ics grands constructeurs mondiaux et le présence chez un même constructeur de séries non compalibles entre elles est une source de ditticuités à deux égerds : le stretégie d'ettaque commerciele sur le marché mondial : la séculté donnée sur l'avenir à se propre clientèle.

Les deux consellers écrivent dens leur conclusion qu' «en contropartie de l'abandon d'une pert importante des embitions d'indépendence nationale dens le domeine de l'informatique universelle, on peut estimer que tes résultets linenclers de C.J.I.-H.B. eont conformes à ce que l'on pouveit espérer ... Meis. poursuivent-ile. - / am e/s /a confrontation avec I.B.M. ne sera réellement trontele ; C.I.I.-H.B. s'est vu interdire de teit en 1975 de nourrir un jour des ambiffons mondieles eu plan de l'informelique universelle ».

Transmis en septembre 1979 presiden de la République et au minietre de l'industrie, ce rapport a cause quelque emol. On e reproché aux deux euteurs de critiquer le potitique industrielle de l'Etet, ators que les rapporte de le Cour ne doivent porter que sur les applications de celte politique!

Carteins, en tout cas, volant une reletion de ceuse à effet entre ce rapport et la - démission - de M. Libols de la présidence de le miselon interministérielle chargée de coordonner la politique d'echet des edminis-Irations de metériel inform Son successeur se serelt vu repoeler evec insistance tout l'intérêt que les plus hautes autorités de l'Etat portaient à la politique de promotion dans les C.I.I.-Honeywall Bull.

Toute cette elfaire e susc une petite fronde au sein de la vénéreble institution... Pourtant le repport paraît blen enterré. Meis qui sait... peut-être n'est-il pas étranger à una certaine prise de conscience des pouvoirs publics de la nécessité de ravoir leur stratégle en mattère de grande informatique.

Ça Kili

wire E.a.

222

(International Control

ara Aran - -

際、聖話をよって一

....

74.0

7.5

4. .

92.0

-

11-15

ars.

7.0..

Trans. 5. 9

1

237

. 2

· \*\*\*\*\*

. .

----

1 y==41: 1 - 4" 10-1 18 % i Beiggins and a secondary mile de las Me Are: ed production EMPARELMINE ENTRY NO. 18 197 Table and the second of the second de Trans. and the witter ergenalities of the extra de f extra establishment design giblines to promise the seconds. Benediction of the control of the Display Elling to the con-De stoichte Lordon in de member THE DESTRUCTION OF THE PRODUCT OF TH

LI MARGE BRUTE D'AUTOFINANC (en francs constants) DE 30

Majarri Ferre Commence of the

· Albertania

- <del>- -</del> - - - - - -

一 自然特殊

10000000

2127 13A

- Co.

AT 1843

traffication of Odifice d'attiante Name brace d and the reports defications tenuons . • fullsition :--@ Subreation:

nous plai Plutôt dux mane qu'aux

ROUPE WALLONS LITS GR

mancie Express a bien change. Aux cottes du Montdane santé de ler, le groupe Wagens and activities en plein essor : le vourisr durking de Prein issue de Santagentini. edu chime d'affaires du groupe Un re A pour qui s'attend à rencontrer les tails dans les romans policiers plutot i

ale activités de pointe



## velle politiqu

ie saide de leurs and CII-EB ne montherer alors que A so France un mou-

L'emmenacia de C.I.inni d'Honerveu cat L'adition de docata antibone on 1977. dent per 1970 et 17.7 mil-dellige en 1970. La mise fisation progressive en mise Cangers de C.I.L. ( 1 ) se des mires e 6 s par compressioner at manufacture des acoute of en 1976 et en 1979. me lain de cette corpegentificate or équitable a proposite publicé appre-latin de leure enve a de la minere penere d Honeywell que per mot en painer de C.I.:-

A course attarade de TO APPARAGANA. TO post i to remove of City des jours me district

THE PERSON AND ASSESSED. The second secon En de la proposition de la company de la com

Market State FREE TOTAL OF SE

Anna Carlos Charles Marie ambanderin da la sur-WAR THE STATE OF THE THE PARTY OF THE P The state of the s The transfer of the Day THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON OF TH

baug nous a Household of Pour regarded and d Honey and a come of the common of the comm Seur Company C

the control of the co

- 771 5

er des mouls d'ordre to the amende a delicamotes autonome Cr. Service of Children Management City III

williams pour un grand ordinate

C CONTRACTOR OF THE SECOND The second of th Marie Control of the The second second THE RESERVE THE PARTY OF THE The same of the sa Mark to the State of the State of the THE RESERVE OF THE PARTY OF the second of the second

#### Un rapport enterre mais bien actuel

-THE WORLD SHOW THE TANK The second second THE RESERVE OF THE PARTY.

white Const and

**随着"新",他会**还是这一点的 The second of the second Marie 16/89 441 4 1 the state of the state of de l'informatique

C.LL-H.B. s'est orienté : la bureautique et les activités nouvelles. En 1975, une grave erreur avait été commise par les pouvoirs publics : celle de couper en deux la C.II. et d'opérer un distinguo entre grande et petite informatique. D'un côté, expliquait-on, il y a CLL-R.B., champion de l'informatique générale. De l'autre, les chevau-lègers de la mini et péri-informatique. Logabax, Intertechnique et surtout Thomson qui, hostile à la fusion, se voyalt offrir en compensation les activités miniinformatique de la C.L.L et de la Télémécanique. On leur promettalt un « effort similaire » à celul consenti à CLL-HB., pour « doter la France d'une industrie de dimension internationale en mini et péri-informatique ». De falt, l'Etat allait fournir quelques sous la forme de subventions ou de contrats de croissance.

Bien vite pourtant, la grogne

naire est absent.

Cet appétit inquiéte vivement les autres industriels du secteur. A commencer par la C.G.E. qui avait tenté, lorsqu'elle était encore actionnaire de CIL-HB... de s'opposer à cette diversification. Ce fut même la cause principale de son « départ forcé ». Effet direct de cette concurrence ? Toujours est-il que les chevan-légers de la minl et de la péri-informatique française sont loin d'avoir atteint la ché français dont la taille 15 % du marché mondial) ne permet d'assurer que la survie économique d'une seule entreurise.

LA MARGE BRUTE D'AUTOFMANCEMENT A PROGRESSE

(en francs constants) DE 30 % EN QUATRE ANS

- 192

4 29.3

4 250

+ 57.3

GROUPE WAGONS-LITS GROUPE WAGONS-LI

NOS ACTIVITÉS COLLENT A L'ACTUALITÉ MA

Désormais,

nous plaisons

aux managers

L'Orient Express a bien changé. Aux côtés du département "ferroviaire"

romanciers.

qui jouit d'une santé de ser, le groupe Wagons-Lits

la restauration et l'hôtellerie qui représentent plus de

la moitié du chiffre d'affaires du groupe. Un résultat

Wagous-Lits dans les romans policiers plutôt que

étonnant pour qui s'attend à rencontrer les

dans les activités de pointe.

comprend 3 activités en plein essor : le tourisme,

3 788.2

- 341,9

4 31,4

+ 460.5

Chez Thomson, la fusion des équipes d'origine C.I.L et Télémécanique ne s'est pas faite sans mal. Le mini-ordinateur Solar de la Télémécanique a été quelque peu sacriflé et le successeur du Mitra de la CLL connaît des problèmes de prix de revient. Heureusement, la division informatique militaire est là. De son côté, Logahax annonce

une perte de près de 80 millions de francs pour 1979. Chacun sait que son actionnaire, le groupe belge Electrobel, est vendeur. Les informaticiens de Thomson almeraient bien racheter Logabax (Intertechnique est aussi sur les rangs). Apparemment, tout 'est prêt, mais au sommet on hésite toujours. Peut - être parce que chez Thomson ou s'interroge

(millions de F) \*

Chiffre d'affaires .....

Marge brute d'antofinancemen

(cashflow) ......

reports déficitaires et sub-

ventions .....

• Utilisation reports défici-

• Subventions .....

Bénéfice het .....

plutôt

qu'aux

· chiffres consolidés

Cette orientation de C.I.I.-H.B. s'est tradulte par plusieurs actions : tentative avortée de La voie étroite aussi sur le maintien à terme du groupe dans ce domaine, Bref, sur ce chapitre de la mini, les résultate de l'opération de 1975 ne sont guère concluants. Les pouvoirs publics se trouvent par leur faute — dans cette situa-tion paradoxale de financer des sociétés - C.II.-H.B., Thomson, Logabax, Intertechnique - en concurrence directe sur un mar-

allait gagner ce petit monde. Car C.I.I.-H.B., dont le P.-D. G.

n'avait jamais adhère à cette idée

saugrenue de séparation entre

grande et petite informatique, se

révélait un concurrent d'autant

plus dangereux qu'il bénéficiait

des commandes garanties de l'Etat. Tout, en effet, poussait

la Compagnie dans cette vole.

D'abord et toujours la nécessité

de « faire du chiffre ». Ensulte.

l'évolution du marché de l'infor-

matique où il faut de plus en

plus proposer aux utilisateurs des

systèmes complets intégrant

petits et grands ordinateurs, des

périphériques, sans oublier les

services (et la valeur aloutée)

qui y sont attachés. Enfin, la

compagnie ne voulait pas se fer-mer d'emblée les portes de ce

futur marché qu'est la bureau-

tique. Un domaine où son parte-

Deml-succès pour les uns demi-échec pour d'autres, ce trolsième plan calcul aura finalement coûté quelque 3 milliards de francs au Trésor, qui s'ajoutent au milliard versé lors des de ux précèdents. Sans doute pourralt-on disserter à l'envl sur ce qui se serait passé si l'expérience Unidata avait été poursuivie. sl les accords avec Honeywell avaient été mieux négoclés. si les pouvoirs publics avalent sulvi, depuis quinze ans, une politique constante (à l'Image des Japonals) et non en zigzag,

A l'aube de cette décennie 80, il importe mpins de refaire l'histotre que de donner à l'industrie française de l'informatique tous

4 456.2

791

**— 151,5** 

+ 129,4

+ 212,5

+ 120,4

5 128.6

+ 137,5

+ 110.4

prise de contrôle de Logabax et d'Olympia : rachat de 80 % d'une petite société française de microordinateurs R2E; accords de distribution de produits avec des sociétés américaines : développement des cartes à mémoires. Pour les prochaines années, cette diversification vers les produits de bas de gamme doit absorber une bonne partie des moyens en recherche-développement de la compagnie. La aussi, l'étroitesse de ses marges et l'ampleur de la tache amenent la compagnie à se tourner vers l'Etat. Elle espère recevoir une part non négligeable de la manne prévue dans le nouveau plan d'informatisation de la société (2,35 milliards de francs sur cinq ans). Dans un premier dossier, elle demandalt 1500 millions de francs. Chiffre ramené à 1 020 millions dans une seconde mouture, dont 480 millions pour développer des disques magnétiques, 271 millions pour les imprimantes et 189 millions pour la bureautique.

les atouts pour survivre. Com-ment maintenir tout à la fois s'affranchir du partenaire américain, relancer une coopération européenne échaudée par l'échec d'Unidate, se placer sur ces nouveaux marchés que sont la bureautique, reconquérir une place à part entière dans la grande informatique, ne pas perdre pied dans la mini, main-tenir le dynamisme des sociétés de services, acquérir une compé tence mondiale dans les circults

La vole est étroite car il faut tenir compte de ce qui existe et prendre en compte les erreurs passées. Or CII, H.B. est incapable d'assumer seule la plupart de ces tâches. Alors? Pant-li voir dans l'emprise grandissante de Saint-Gobain-Pont-a-Mousson sur CIL-HB, l'opération avec Olivettl, la « redécouverte » des grands ordinateurs, les pré-mices d'une nouvelle orientation de la politique industrielle infor-

Dans une telle hypothèse C.I.L.-H.B. s'appuierait plus que jamais sur ses deux tuteurs ses deux béquilles diraient d'ancuns — que sont l'Etat et S.G.P.M. L'Etat financeralt une activité « Arsenal » pour développer une gamme de grands ordinateurs indépendamment d'Eoneywell, dont on continuerait par silleurs à vendre et à fabriquer les matériels Quant à la bureantique elle serait en fait l'apanage de Saint-Gobain. Son operation avec Olivetti n'aurait pas été sans susciter quelques grincements. C.I.I.-H.B. ne souhaitait-elie pas investir scule (avec le soutien de l'Etat) et directement dans ce secteur? Or tout se passe comme si la compagnie allait devoir agréger sa bureautique encore embryonnaire à cetle, bien plus puissante, d'Olivetti dans le cadre d'une stratégie d'ensemble décidés par S.G.P.M., et la firme italienne. M. Fauroux aurait-li coupé l'herbe sous les pieds de M. Brulé? ·

Cette nouvelle politique, si elle se précise, passe donc par un nouvel et important effort financier de l'Etat, mais aussi par des regroupements en France et des associations ponctnelles à l'échelle européenne. Encore fautil que les pouvoirs publics et les nouveaux venus (comme Saint-Gobain-Pont-à-Mousson) tirent les leçons de ces dernières années. qu'ils élaborent une stratégie à long terme pour l'ensemble de ce secteur et a'y tiennent. Enfin. que les règles du jeu entre toutes les parties prenantes solent clairement et publiquement définies

J.-M. QUATREPOINT.



MATIERES PREMIERES SEMINAIRE DE FORMATION Initiation - Pratique

Techniques opératoires 17-18-19 JUIN 1980 Pour tous renseignements et anvoi de documentation. COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES Bourse du Commerce de Paris. 2, rue de Viernes - 75001 PARIS.

Tel. (1) 508.82.50

Documentation générale

### Le programme énergétique de la France n'est-il qu'un pari audacieux ?

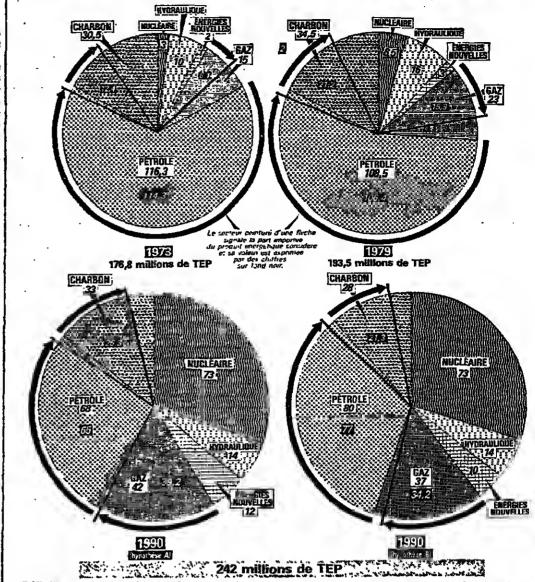

Définies par le conseil central de planification du 27 mars puis adoptées par le conseil des ministres du 2 avril, les nouvelles orientations énergétiques de la France sont pour le moins ambi-tieuses. Le pétrole, qui représentait les deux tiers de la consommation nationale d'energie en 1973, devroit compter en 1990 pour moins du tiers. Un tel choix tient certes au fort développement du nucléaire, ce qui suppose qu'aucun incident ne vienne troubler le programme de construction

(1) Les hypothèses gouvernementales sont fondées sur (1) Les hypothèses gouvernementales sont fondées sur ume eroissance moyenne de la production intérieure hrute (PIB) de 3,5 % par an au cours de l'actuelle décennie. Les hypothèses A et B varient selon les possibilités de reupiacer le pétrole par d'autres énergies (principalement le charbon et le gaz). Mais, pour le pétrole, dans un ces (23 %) comme dans l'autre (33 %), les objectifs gouvernementaux reviennent à réduire de plus de moltié en quinze ans la part du brut dans le blan énergétique de la Prance. Les de centrales atomiques. Il faudra aussi que le commerce international charbonnier réponde aux pœux français, puisque la production nationale ne sera plus que d'une dizaine de millions de tonnes en 1990. La consommation de gaz importé est, elle aussi, censée augmenter, ce qui, en ces premiers mois de 1960 - alors que les revendications des pays producteurs semblent particulièrement dures, — peut paraître douteux. Enfin les économies d'énergie devront tripler.

experts de la commission de l'énergie du VIII. Plan experts de la commission de l'énergie du VIII- Plan préconisent, quant à eux, de ramener la part du pêtrole dans la consommétion à 40 % en 1990.

12) Le gouvernement considére comme « production nationale d'énergie primaire » la fabrication de klowatts-heure dans les centrales nucléaires. La part de l'uranium importé sera copendant croissante. En 1973, la Françe a importé 1700 tonnes d'uranium, en 1979, 4 700 tonnes en 1909 les importations derraient à tra 4 700 tonnes, En 1990, les importations devraient être de l'ordre de 6 000 à 7 000 tonnes.

### L'augmentation des investissements

Nous voici done su senil d'un cycle de renouvellement, en quel-que sorte inscrit dans l'histoire : probablement étalé, et sans doute atténué, le mouvement n'en existera pas moins.

Second motif justifiant l'attente d'un montée des besoins d'investissement : les économies d'énergie. On va, nous dit-on, changer de vitesse, c'est-à-dire non plus prolonger les tendances antérieures, mais procéder à des innovations technologiques pour accélérer le mouvement. Les chiffres sont là : selon la commission de l'énergie du VIII Plan, pour le seul secteur industriel, les investissements à prévoir sont de l'ordre de 60 milliards sur dix ans. Cela représenterait, toutes choses égales d'ailleurs, une majoration du flux annuel des investissements industriels de quel-

A ces investissements porteurs d'économies vont s'ajouter ceux qui correspondent à la mise en place d'énergies nouvelles ou à la remise en honneur du charbon. Pour les cimentiers La facture correspond à un supplément annuel d'investissements de

Ce qui justifie la conclusion de la commission de l'énergie : « Une politique de l'énergie est une politique d'investissement. Décider une croissance sobre en inergie... c'est remplacer une dépense de consommation étalés sur un grand nombre d'années par un investissement à effectuer dans un célai plus bref. » On ne saurait mieux définir la philosophie même de l'acte d'investis-

Mais dépassons le problème de l'énergie pour en venir au plan plus général du redéploiement industriel. Il est clair que ceiui-ci n'en est qu'è ses débnts. Car. depuis 1975, les entreprises ont surtout fait des efforts de gestion (sur les stocks, les emsom mations de matières, les frais généraux). Elles viennent seulement d'aborder le problème de leur redéplolement stratégique, lequel implique de véritables mutations sectorielies, dont le coût en capital sera uécessairement

C'est pure logique : la France, comme les autres pays développés, doit se spécialiser dans les industries associant technologie

consommateurs de main-d'œuvre ments se profile à l'horizon. Du on passe d'une production de biens intermédiaires classiqués à l'industrie nucléaire, ou à la fabrication de composants électroniques, cela implique, ipso facto, un relevement du « coefficient de capital ». Au dire des chi-mistes, qui dans leurs secteurs traditionnels travailient avec un coefficient voisin de l'unité (1 franc de capital pour 1 franc de chiffre d'affaires), il fant envisager une majoration de 50 % dudit coefficient lorsqu'on s'aventure dans la biochimie. A quel s'ajoute le caractère très évolutif des industries à haute technolocie . dans l'industrie des circults intégrés, les phénomènes d'obsolescence font que la durée normale d'amortissement ue dépasse

Mals même au sein de ces derniers, les évolutions techniques en cours impliquent des investissements accrus : ainsi le a produit a automobile de 1985 exigera-t-il d'après les constructeurs français, une « consommation de capital » (mesurée par l'annuité d'amortissement) de 20 % à 30 % supérieure à celle des dernières années.

pas trois ou quatre ans, contre

dix ans on plus dans les secteurs

#### Des prévisions insuffisamment musclées Rappelons, enfin, les perspec-

tives ouvertes par l'antomatisa-tion, rebaptisée « robotique ». Limitée jusqu'ici aux productions de hase (du type four ou laminoir), elle va maintenant s'étendre aux stades aval de la production : tri, emballage, transport, expédition. Cas-type l'industrie du verre, qui a déjà fait d'énormes progrès de productivité au niveau des productions primaires, mais beaucoup moins en bont de ligne. Là se trouveut les « gisements » de productivité, et aussi les espoirs d'amélioration des conditions de travail Et là vout porter les efforts de toutes les professions. La robotique est déjà omniprésente, sinon toujours dans les usines, dn moine dans les « cartons a des industriels.

Le diagnostic final est clair : un nouveau cycle d'investisse-

ont tendance à se développer moins les besoins sont-lis prédans les pays moins industriall-ses. Mais cela se paie. Quand satisfaire tous c'est un antre problème... Mais gare à la vague ! Le contraste est en tout cas

saisissant entre cet inventaire et les chiffres très modestes que livrent les modèles économétriques à moyen terme qui « toornent a actuellement. Mais fant-il s'en étonner ? Indispensables, quelquefois méritoires, compte tenu du matérian disponible, les travaux économétriques ne sauraient répondre à tout. Quel que soit le sérieux de leurs auteurs, les modéles rencontrent vite leurs limites dans un milieu mouvant, où se superposent cyrels : entrelacs propre à dérouter les meilleurs experts. En fait, en matière d'investissements, un chiffrage digne de foi supposerait que l'approche économétrique fût complétée par une démarche empirique beaucoup plus fine, une sorte d' « audit » des besoins d'équipements à moyen terme, branche par branche. Rien de tel n'existe à l'heure

actuelle. Résultat : on est en train de bâtir des prévisions 1985 plus ou moins lénifiantes. L'ef-fort d'investissement qui nous attend devrait être préparé techniquement (mobilisation de l'épargne, musculation des entreprises) et psychologiquement : car on ne peut considérer que l'opinion soit apontanément acquise à l'idée de laisser la priorité à l'investissement sur la consommation (à l'inverse de ce qui fut observé entre 1974 et 1979). Toutes inflexions qui ne ressortent nullement de la lecture des chiffres actuellement publiés.

Il faudra bien, pourtant, que les Français se mobilisent. Sans doute pourrrait - on envisager, dans un schéma idéal, de « partager » le fardean de l'investissement, dans une certaine mesure, au niveau européen. Cela se pratique dans certains secteurs, principalement sous l'impulsion des granda groupes, mais ces cas sont encore trop rares. Seul un progrès décisif de l'Europe permettrait de parvenir à des économies significatives en matière d'investissements. Ce n'est pas, semble-t-il, pour demain matin.

ALBERT MERLIN,

## LES NOTES DE LECTURE

#### • LA FRANCE, L'INFLA-TION ET LES SOCIO-**STRUCTURES** Alain LEROUX.

S'il est peu de thèmes aussi riches et aussi périlleux que l'inflation, c'est sans doute parce qu'il s'est créé à son sujet un nombre suffisant de tabous, notamment dans la science économique. Il y a une cinquantaine d'années, l'accent eût été mis sur l'excès d'émissions monétaires, et nue analyse d' « avant-garde » anrait dénoncé l'excédent des revenus distribués sur la prodoction de richesses. Bien différent le terrain de 1980, exploré par le professeur d'Aix : le terme monnais est volontairement excin du débat. En défeudant les assignats, il est vrai, Mirabeau ne se heurtait pas à des groupes d'inté-rêts; le mécanisme est donc bien différent, chaque groupe poussant son pion en evant, sans considération d'équilibre général et en ignorant cet équilibre. Un chapitre est consacre aux grands groupes en presence. Limiter l'étude à la France depuis

1950 semble, certes, imposé par l'ampleur du sujet, déjà à peine abordé sur le pian de l'observation statistique, mais du coup bien des lumières font défaut. Nous sourions certes à la querelle entre inflation par la demande et inflation par les coffis, personne n'ayant jamais su si l'œuf avait précédé la poule on l'inverse, mais, dans d'antres circonstances, ce sont les sourcils qui se froncent : les faits cités fel on la sont loin d'être à l'abri de tout reproche.

Quant an mécanisme, nous devons renoncer - provisoirement c'est certain - à une analyse correcte de la stagfiation et au concept de rigueur dans la société, la clef du

Après l'analyse des trente dernières années, uous passons aux perspectives pour les vingt suivantes. Trois évolutions possibles, est-il dit : démantèlement, stabilisation et « explosion ». Un facteur essentiel manque cependant : quel sera le rythme générateur de souffrances suffisantes pour modifier l'attitude générale, actuellement passive et inflationniste? A propos de l'ebandon par le gouvernement de son rôle

d'arbitre, il eût été utile de rappeler anssi bien l'arbitrage obligatoire en matière de salaires décidé par Léon Blum que la célèbre conférence du Palais - Royal, en 1946, où le mécanisme a joué en « roue libre ».

Si le contestable alterne avec le profond, la richesse de l'ensemble en fait une lecture ntile, malheureusement rendue difficile par des accumulations de notes perdues dans la

\* GEEPA, Paris 1980, 19,5 cm, 310 p.

#### COMMISSARIAT GÉNÉRAL DU PLAN

Pour cemprendre le modèle économique D.M.S. - Crédit interentreprises. Economie et planification.

Fort différentes en sujet et en style, ces publications du Plan permettent de juger la riche végétation de l'arbre semé, il y a trente-cinq ans, per Jean Monnet.

La brochure sur le « modèle D.M.S. » (dynamique multisectorielle), en collaboration avec l'INSEE, presente cet instrument, propre à prospecter l'horizon de cinq ans, y compris le cheminement. Né il y a un an, en remplacement dn FIFI, cet outil central permet divers prolongements, notamment des projections glissantes, à l'intention des entreprises. Comme tant d'outils nouveaux, il voit dejà grandir le tout jeune rival Ртораде.

Une lacunc importante, une fois de plus : l'emploi n'est considéré que dn point de vue global, à l'instar de toute politique économique avec les resultats logiques que l'on sait. Les raisonnements du cadre général sont eux-mêmes loin d'être irréprochables, notamment pour la « capacité de productiou ». L'enquête mensuelle de l'INSEE est, une fois de plus, mal interprétée.

Quant à l'autre brochure, elle est consacrée à un problème plus limité, à l'intention des entreprises, fort nombreuses, qui reçoivent des crédits ou qui, voiontairement ou non, en accordent. Le groupe a été pre-sidé par M. P. Mordacq. Un texte nourri de 22 pages, comportant des recommandations, est complété par

182 pages d'annexes. Instrument très recommandé aux entreprises.

\* La documentation française, 1979 et 1980, et 212 pages.

• TENDANCES NOUVELLES DE L'ECONOMIE POLI-TIQUE

Gérard GRELLET

Ouvrage qui peut être fort utile, sinon aux économistes, du moins aux contemporains tentés de surestimer les possibilités de cet ensemble de connaissances qui, aujourd'bui, s'éloignent de la science plus qu'elles ne s'en rapprochent.

Dès l'abord, par des vues, en somme classiques, sur Jacques Rueff et le libéralisme, fleurit l'Illusion commune sur la veracité ou la fausseté des doctrines par insuffisance de distinction entre le rôle des hommes et l'enchaînement des choses. Annoncer, par exemple, l'échec du libéralisme devant la crise des années 30 est un exercice d'école, puisque, déjà en ce temps, les hommes refusalent, chaque fois qu'ils le pouvaient, la fluidité despotique. Sur la défiation autoritaire de Laval en 1935, méprise double, sans importance peut-être, puis-qu'elle est à peu près admise. Il est peine necessaire de rappeler ici la faiblesse du rôle de l'observation continue en économie, en particulier dans l'école française. Citer comme un fait paradoxal que, en 1974 et 1975, le taux d'intérêt négatif en Angieterre n'a pas freiné les investissements, peut surprendre, tant ce fait a été fréquent, en de nombreux pays, avant même 1974.

Plus solide et plus convaincante est la partie concernant les pays de l'Est et l'échec relatif de leurs réformes ; plus logique aussi, du fait que le rôle respectif des hommes et des choses est, ici, un peu mieux déterminé.

Par contre, nous nous retrouvons, avec les pays peu développes, dans un monde d'idées reçues de bon ton et superficielles. Chaque passage appelleratt observation profonde et réflexion. Par exemple, le rituel échec de la révolution verte qui a sauvé l'Extrême-Orient, menecé d'une «famine imminente» il y a quinze ans... Quant à l'expression

### d'Alfred Sauvy

a paupérisation générale », elle meriterait, tout au moins, quelques

Il faudra bien admettre, un jour, que le seul test en économie, le seul « terrain de la vérité », c'est la prévision, éprenve trop redoutable pour étre tentée.

Utilc, cet on vrage bien intentionne, et qui peut se résumer par la première phrase de la conclusion : « Il n'est que trop évident que l'économie politique traverse aujourd'hui une crise. »

★ Editions Le Centurion, Paris 1979. 166 pages.

#### ■ LA LUTTE CONTRE L'IN-FLATION ET LE CHO-MAGE SOUS LA V' RÉPU-BLIQUE

André-Benjamin JAURÉS

Salvons simplement la parenté. assez distante, avec l'illustre tribun. lequel avait bien d'antres soucis que l'Inflation.

Eloquent, expressif, éclairant et dramatique aussi est ce passage an raienti, avec arrêts fréquents sur l'image, de notre évolution économique depuis vingt ans.

Depuis 1963, année où de Gaulle imposa à Pompidou et à M. Giscard d'Estaing un « plan de stabilisa-tion » qui freina l'expansion, le balancement est constant, avec accélération progressive, surtuut depuis 1974. Tour à tour, les meilleurs chroniqueurs dn temps ainsi que des opposants politiques critiquent soit la sévérité d'une politique qui. pour 2% sur les prix, raleutit le débit de richesses, soit la mise en péril de la monnale et la funeste spirale.

Ainsi, le globalisme est la note dominante, quelque pen tragique, car les moyens d'investigation ne permettent pas d'aller an fond, bien au fond. Sans doute, en 1974, M. Chaban-Delmas dénoncet-il dans sa campagne présidentielle quelques drames sociaux tels que l's exaspération des besoins », mais il se contente d'en conclure qu'il faut « changer la société ». Qui le

Non seulement, dans tout l'ou-

vrage, l'expression maudite de « stag-flation » est évitée, mais, pas une fois, n'est citée, en dépit de la qualité des avis, l'expression-clé « élasticité de l'offre ». Est toujours sous-entendue l'idée d'une produc-tion en presque roue libre, alors que son élasticité diminue d'année en. année, du fait du recul des investissements depuis six ans au profit la consommation. Bien que l'absence de tableaux multidimensionnels appropries facilité ces vues optimistes, il est regrettable qu'après cette brillante présentation l'auteur prenne avec vivacité le parti de la dimination importante des impôts. qui se paierait elle-même par l'accroissement d'activité. Peut-être fant-il bien regarder ce qui a été fait dans le monde dans cette voie et penser aussi que les remèdes populaires sont trop tentants pour les hommes politiques pour qu'ils n'aient pas porté leurs vues de ce

Une morale profonde se dégage de cette galerie vivante : tout diagnostic est refusé qui risque de conduire à une thérapeutique inapplicable on socialement trop deplaisante. Priorité au confort d'esprit,

\* Imprimerie Jouve, Paris 1900,

#### L'INDUSTRIE AFRICAINE EN 1979

Benin, Republique Centrafricaine, Cameroun, Conga, Côte-d'Ivoire.

En dépit des sombres prédictions de fêes Carabosse, elle avance quelque peu cette industrie, mais de façon très inégale, la béninoise et la centrafricaine étant même plutôt en recul. Par contre, sont en meilleure posture le Cameroun, avec sou « libéralisme pianifié », le Congo. avec son communisme à capitai étranger (Elf-Congo), et surtout la Côte-d'Ivoire, sous l'autorité efficace de M. Diawara (bière, scierle, ciment, etc.).

L'ouvrage contient un bile u complet des activités des principales sociétés et de leurs résultats finan-

\* Ediatric. La documentation afri-caine, Paris 1980, 232 pages.

· (PUBLICITE) -

#### REVEILLER L'INVESTISSEUR QUI SOMMEILLE EN VOUS

C'est le pari que tente, aujourd'hui, Ribourel-Investissements en proposant au grond public un produit finoncier original. Pour celo, il joue sur trois atouts maîtres : les avantages de l'immobilier, le marché actif des loisirs et la paresse de la majorité d'entre nous pour nous occuper de nos propres offaires.

Les caisses d'épargne vont verser 7,50 % d'intérêts por an. Belle consolation quand l'inflation dépasse les 12 % ! Il n'est pos étonnant que les ventes d'immobilier atteignent des records. En fait, les deux principales préoccupations des Fronçais dans cette conjoncture économique sont :

placer intelligemment quelques économies et... prendre des vacances. Jusqu'ici, Jocques Ribourel y avoit répondu avec succès en construisant et vendant des résidences secondaires.

Cette fois-ci, son département Ribourel-Investissements apporte une autre réponse en proposant un produit financier (en l'occurrence des appartements en résidence-hôtel) qui s'adresse à un public bien plus large que celui des investisseurs traditionnels puisqu'une mise de fonds de 40.000 F environ est suffisante au départ.

Que ce soit le Groupe Jacques Ribourel qui propose cette nouvelle formule de placement ne saurait surprendre. Le leader de la résidence secondaire était, sans doute, un des plus qualifiés pour enalyser ce marché des loisirs. comprendre que parallèlement à cet engouement des Français pour acheter le logement de leurs vacances, il se développait une demande locative encore plus forte : la France, ses côtes et ses montagnes devenant, grâce aux efforts d'équipement réalisés ces dix dernières années, une destination privilégiée de vacances pour une partie des pays d'Europe.

Pour héberger ces nouveaux vacanciers, il . fallait tronver une formule mains contraignante que l'hâtel, et moins aléatoire que la location saisonnière.

La résidence-hôtel répond à ces besoins. Elle se compose de vrais appartements avec cuisine et équipements complets, et dispose de services hâteliers: réception (24 heures sur 24), salons de réception, har, restauration, boutiques, etc. Ce sont ces appartements qui sont donc proposés en « produit financier ». L'investisseur devient, en effet, propriétaire d'un appartement. L'apport personnel est réduit, l'unité se vendant 204.000 F (soit 189.000 F + 15.000 F de mobilier). Les 20 % nécessaires à l'acquisition représentent danc 40.800 F. Le reste est financé par un crédit, remboursé en partie par les revenus de l'investissement et

les divers avantages fiscaux qui y sont rattachés. Le logement est donné en gestion eu Club Montamer, du groupe Ribourel, qui garantit à l'investisseur un rendement annuel net de 5 % pendant dix ans. Charges, impôts locaux, assurances, frais de gestion sont donc décomptés et c'est réellemeut 5 % du prix T.T.C. qui est versé à l'investisseur. De plus, ce reveuu est indexé tous les ans sur l'indice INSEE du coût de le construction (plefonné à 50 % de se valeur). La fiscalité de ce type de placement

mérite attention. Elle est, en effet, plus fevorable que celle de l'immobilier classique et surtout moins menacée, car la formule d'hébergement que représentent les résidences-hâtel va dans le sens du développement touristique voulu par les pouvoirs publics.

L'investisseur est considéré ici comme un laueur de locaux meublés à usage d'un prestataire de services. Ainsi, sa fiscalité réserve de bonnes surprises. Tout d'abord, la totalité des intérêts d'emprunts est déductible, sans plafond des revenus locatifs. Le déficit fiscal aiusi engendré peut se reporter sur les revenus globeux de l'intéressé. De plus, l'investisseur recupère la T.V.A. (soit 17,60 % sur le prix hors-taxes). Ce remboursement intervient pour les 3/4 environ avant la fin de la première année de l'echat. Enfin, il est autorisé un amortissement des murs et du mobilier qui pourra être déduit, lui aussi, des revenus locatifs.

A côté de ces avantages fisceux, qu'est-ce qui peut séduire l'investisseur tellement sollicité par ailleurs dans le produit Ribourel-Investissements?

En premier lieu, bien sûr : l'immobilier et la sécurité que représente le plecement pierre. N'aublions pas que l'investissenr est ici un acquereur en pleine propriété d'un appartement et que son vendeur a une notoriété nationale depnis plus de dix ans.

Et mieux encore, l'immobilier de loisirs, marché en pleine expansion, assure au capital investi une valorisetion certaine. Dejà, on l'e souvent dit, eu montagne, les sites aménageables deviennent rares, en bord de mer aussi. Or, la demande s'accroît chaque année régulièrement.

Le choix des sites des résidences-hôtel est primordial et l'investisseur l'examinera evec soin, à la fois pour apprécier les équipements, pour s'assurer que les stations choisies feront le plein de locataires et pour apprécier leur futur développement.

Les premières résidences-hôtel du groupe Ribourel sont proposées actuellement en Sevoie, aux Menuires et è la Norma ; viendront ensuite des implantations dans le Var, le Languedoc,

puis eux Antilles. Autre avantage de la formule, et non des maindres : l'absence totale de soucis et de prohlèmes inhérents aux habituels placements immobiliers. Toutes les démarches sont ici. prises en charge per la société de gestion et surtout les déclarations fiscales assez complexes. L'investissenr se contente, tous les six mois, exactement le 31 mei et le 30 novembre, de recevoir ses loyers et ceci avec une régularité qu'il n'eurait pas eue s'il avait loué loi-même le logement. Et pour tous ceux qui regretteraient d'investir dans les loisirs, sans eux-mêmes en profiter, le groupe Jacques Ribourel a prévu quelques avantages. Ils pourront en effet devenir le temps de leurs vacances « locatairesprivilégiés > soit dans une résidence-hôtel, soit dans n'importe quel logement que le Club Montamer possède en gestion. Ils bénéficieront de 20 % de réduction en hante saison, 40 % en moyenne saison et 90 % hors saison.

A coup sûr un prodnit financier pas comme Jean-Antoine CHARNAY.

| Γ<br> <br> | Pour tous renseignements complémentaire<br>veuilles m'envoyer gratuitement votre doc<br>mentation. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Nom Prénom                                                                                         |
|            | Adresse                                                                                            |
|            | Tél. domicile Tél. bureau                                                                          |
| i          | RIBOUREL-INVESTISSEMENTS                                                                           |
| -          | 120, Champs-Elysées, 75008 PARIS - Tél. 562-00-9                                                   |

st Monde

LES LIGNES PI RE 

The second secon

### TOTAL OF THE PARTY OF THE P

grand and the state of the stat The second secon THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF (大学者のような) はないます。 これできます。 はいままでは、これできます。 はいままでは、これできます。 これできます。 これできまます。 これできまます。 これできます。 これできまます。 これできます。 これできます。 これできます。 これできまます。 これできまます。 これできます。 これできまます。 これできまます。 これできまます。 これできまます。 これできまます。 これできまます。 これできまます。 これできまます。 これできまます。 これでき 大田 (1995年 - 1995年 - CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE SECOND SECON

a .

A. 20

7.2.5

3. 6

4 CO 8 ನಗಳಲ್ಲಿ 3

7.7

24 202

Name of

34 (99

4 " 11

17 5 3

754 7.3

ر جو پيرېت

75021

22,000

4,

Ch. Best American control of the control Base Territoria THE STATE OF THE S TS 28 1 9.74111 1. 1171 A-7 mitted a groupe of the contract of the 2340 twite the training of the company 2.4 North and the state of the stat 7.5 

DE PROPERTY CO. TAN. 18 LEE DE

THE RESERVE TO STREET THE THE CINÉMA

\*FANTASTIC & \* AU FESTINAS. DE CANNE

is the set of the set

Citing 19 15441

Printer Carlos and the second

Eld - c- · - ·

tenne en la aller en en 54 in 584 State State The manage of th ex len tan Material a restrict a ser Or best fine fine and a comment in ly the size G A seite en la companya de la company

and doner lieu shoute feit la sandar se cele ne cele n to both on brees toling en bréde e soreolisé des sous es ce ce usicale freme mêle, la manage et la financia de la fitue

Loure, diriging on the wetfenst en state de t la ;o-, e ;-er, itages, entre seus entre la meser a l'application de la meser a l'application de la contraction de la du donne

JACQUES SICLIER. ou le Chant de la se en Seère de Brust et Georges Western esta en Chant et de Brust et de Georges Western esta en compa de la compa del la compa de la compa del la compa del la compa de la compa del la compa del la compa del la compa

Ceother Meries etc. lundi 12 man cette meine saile. Les tette meme same. Le.

de Charles Vanet et du defense des restattés ement au proje bunes agees dans les Rappelons que le le le lieus, interprété par

### Le Monde

## culture

#### **FORMES**

#### LES LIGNES PURES DU DESSIN

Arretons-nous un moment sur lee aommets, même e'it y e un moindre mérite à redécouvrir les valeurs coneacrées. Les dessins d'Henri Laurens sont à découvrir, du moins le bonne centaine qu'on nous propose ces jours-cl, reproduits d'ailleurs dans le très bon livre de Patrick Waldberg (éditions Le Sphinx-Veyrier), prétexte de cette exposition (1). Des dessine de eculpteur, blen sûr, qui suivent l'évolution de se sculpture depuis la période cubiste jusqu'eux figures téminines libérées, eurprises en plein mouvement, lesquelles s'ellégeront de ptus en plus, sur le peoler, eprès les années 30. Car le thème de la femme, associé é celul de te mer, domine toute le production de Leurene : ondines, baigneuses, marchandes de poissons, dormeuses, femmes-fleurs. Aux constructions géamétriques décamposées et recompasées elteni vers une simplification croissente, succèdent les formes pleines et hermonleuses sur tond de goueche, evant que ne se multiplient, et se démulitplient, tes délormatione tinéaires, d'un trait ininterrompu, les entralecs mervellleusement simultanèlates de ces cocona dévidée, éludes vertigineuses qui finiront, on le sait, par des corpe massits.

Greta Knutson est célèbre en Suède. C'est pourtent en Frence qu'elle vit, peint et écrit depuie près de solxenta ane. Il était tempe ou'à Parie lui soit consecrée une rétrospective (2) où toutes les étapes d'une carrière difficile è résumer en vingt lignes sont amplement reprécentées : les ctaires et joyeuses toiles de le jeunesse, qui concilient (ou font elterner) les libertés d'un teuvieme quelque peu décoretif avec la discipline et le recherche du volume eneeignées par le cubtsme, et qui s'assombriront par le suite; une inspiration renouvelée par le lumièra et les sitea provençaux ; le retour enfin à une figuration plus

## CINÉMA

#### « FANTASTICA » AU FESTIVAL DE CANNES

#### (Suite de la première page.)

Mais Larca n'a pas à chaisir entre le spectocle musical et le clnéma. Ce qui est confronté ici, c'est d'une part le métler de comédienne et, d'autre part, l'engage-me t dans la vie réalle. Lorca, star façonnée par Paul, va du côté d'Éuclide Brown et de ses ornis, pour ne plus être une stor. Se croyant intégrée ou mande réel, elle joue encore un rôle. Où est le théatre ? Où est la vie ? Il y a langtemps que Jean Renoir, avec « le Carrosse d'or », o répondu à cette

On peut être étonné, déconcerté, par le fait que Gilles Carle semble se mettre en rupture avec ses films précédents en faisant perdre à Lorca sa guerre écologique à la-quelle, d'aitleurs, Euclide Brown renonce le premier. On peut être étonné et déconcerté de vair la pollution du « paradis » par les coloronts danner lieu à des images dont a beauté fait la nique aux protec teurs de la nature. Le propos de Gilles Carle, ici, est d'exalter le rêve, et cela ne va pas sans une certaine confusion. En fait, le réalisme, le problème sociologique sont battus en brèche par la spe tacle, et le film s'affirme optimiste l par l'exaltation de la fantaisie, de la liberté de ce spectacle. Gilles Carle a réalisé des scènes de comé-die musicale (répétitions, fantasmes, représentations en public, tout se mêle, la musique et les chansons ont beaucoup d'attrait? qui ne s'inspirent pas des modèles : hollywoodiens et dont Lewis Furey

est le démiurge. Cela constitue le meilleur de « Fantastica », avec l'interprétation de Carole Laure, dirigée en somme par deux metteurs en scène qu'elle inspire, qui la font évoluer, sous ses deux visages, entre deux mandes, pour la mener à l'apothéose du chant, de la danse, du jeu, de l'illusion qui danne le bonheur.

JACQUES SICLIER.

M e L'Asile ou le Chant de la joyense vie a, la plèce de Brett et Anderson, mise en scène au Théâtre Présent par Georges Wezler, sera résentée eu cours du gala exceptionnel prévu le lundi 12 mai, à 20 h. 38, dans estte même saile. Les bénéfices de cette sotrée, placée sous le patrogage de Charles Vagel et de professeur Millier, iront à l'IDAR, association de défense des retraités qui s'epposo actuellement an projet de loi visant à réglementer l'héhergement des personnes âgées dans les foyers-logements. Rappelons que le spectacle a l'Asile », interprété par de jeunes comédiens, traite des pro-blèmes du troisième àge. (Béservations : 203-02-55.)

fidèle, à un baroquisme opulent, rutilant, qui e'est souvenu des lecone

d'André Lhote. Grete Knulson fut, de 1925 à 1938, l'épouse de Tristan Tzara. Elle fut donc mêlée à son milieu, mala elle e réagi de toutes ses torces à la ten-Tout en témoigne : sa paintura, sa eculpture, see edmirebles dessins aux lignee pures, eux contours nets. Là. controire à se peinture .. eoulign M. Lars Bergquist. Voyez, per exem ple, see portraits de toute le bande de Giecometti, de Renè Cher -Cher, qu'en outre une grande huile represente coiffé d'un chepeau, tu et reste son amt. Elle milite é se côtés dane les rangs de le Résietance. Meintenent sa vue défeitlante ne lui permet que des cotleges el des découpages, mats elte ne l'empéche pas d'écrire eussi blen en suédois qu'en trançaie ou en ellemend. Un livre, Bestien, vient de paraltre à Berlin, Car Grete Knutson, oul lut le critique d'ert d'Empédacti sous le nom de Chistine Cerennec est d'une culture folle. Dans tous les

#### Chine éternelle et réinventée

Visions d'une Chine étemelle e réinventée, « ea « Chine, les peyseges imaginaires de Loo (3) sont Immergés dans une lumière diffuse. Des rochere déchiquetés terment partols l'horizon mais toujours eur ces étendues plenle disque perfait d'un estre tranquille Feut-it Insister eur tes vertus plas tiques d'une peinlure génératement base d'un pointillisme méticuleux qui lui donne son velouté, plutôt que eu la mer de sérénité qui recouvra une planéte vivente?

On ne seurelt dissocier le méditetlon poétique, surhumenisée, dens lequelle elle voue plonge, des moyens qu'elle justifle. Cette peinturs qui reste peinture vous entreine eene qu'eucun signifiant ne s'en mêle, audelà de le peinture. Et, comme s ces tailes ne vous setisleisalent pas encore, Loo renouvelle l'incantation evec des hulles aur pepler et des fusains qui montrent une autre lece de son talent. En vérité ces dessins sont fort beaux, où epparaissent des olseaux, où s'enroulent les epirales de coquilleges, tossilisés ou non. C'est la lusion des cultures orientale et occidentale à un très heut degré.

Il n'est plue temps d'etler voir ou revoir tes tolles de Xavier Valle exposées dans le galerie du même nom à l'occasion du prix Drouant 1980 lul e été décemé, mele il fau se háter de rendre visite à le très importente rétrospective Wemaéra qui prend fin le 15 mal (4), et, délà eux peintures eu feutre de Claude Aveline (5), aux quetre ertistes bălois du groupe Tangens V 79 (6) ou eux peintures d'Ancel (7).

#### JEAN-MARIE DUNOYER.

(1) Bellint, 28 bis, boulevard Sébas-(2) Centre culturei suédois, Il, rue Payenne, Paris-3°.

(3) Galerie Valmey, 22, rue de Setue, Faris-5°.

(4) 141, rue Saint-Martin, Paris-3°.

(5) Valérie Behmidt, 41, rue Mazarine, Paris-6°.

(5) Galerie eulsze de Pariz, 17, rue Saint-Sulpice, Paris-6°.

Seint-Sulpice, Paris-6°.

#### DANSE

#### AU THÉATRE DE LA VILLE

Jennifer Muller...

Jennifer Muller et so compagnier possède une extraordinaire sou-commencent au Théâtre de la Ville plasse; elle se joue des difficultés c'est la dense survoltée, sauvage, rait-on dire, à l'image de la chorégraphe, grande et belle fille valantaire, préoccupée avant taut de rapports humains, de justice et de vérité. Chez elle, pos de distanciotion et d'intellectualisme. Ses ballets sont des tranches de vie quotidienne, on y parle d'amour, de solitude, d'amitié. La danse de corps, des assauts, des esquives. des chutes en cascade, des déséquilibres verticineux et des courses falles, menés dons des éclats de rire comme de gronds chahuts. Mais derrière l'apparente décontraction et l'aisonce naturelle, quella moîtrise, quel entraînement ! La troupe de Jennifer Muller beauté.

une tournée qui les mênera cet été techniques, enchaîne des dégagés, jusqu'ò Avignon, Jennifer Muller, des orobesques et des souts retaumés à des vitesses qui coupent totale, et pourtant insinuante et le souffle. Pourtant, au fur et à tendre, une danse féminine pour- mesure que se déroule le pro gramme (e Lovers e, e Speeds », e Predicaments far five »), une certaine lassitude saisit le spectateur. Elle vient de la structure m è m e des chorégrophies. Les bollets de Jennifer Muller sont comme un paysage éclairé par le brutal soleil de midi : il y manque des ombres pour moduler le relief, y est poussée à un état de quelques nuoges, un peu da mys-paraxysme. C'est un afrontement tère pour rêver. Ce phénomène de saturation on l'avait déjà ressenti chez Twyla Thorp, pour les mêmes raisons. On se souvient encore du mogistral solo de Twyla Tharp dans la Cour des papes à Avignon Celui que Jennifer Muller interprête îci, sur une musique de Jean-Luc Ponty, est d'une bouleversante

#### ... et le Centre national de danse contemporaine d'Angers

C'est le triomphe pour les dan- l'origine de ce spectacle gai, avec présenter à Poris « Posserelle », création collective, une vingtaine de courts tableaux sur le thème du cirque, signés tontât de l'un tantât de l'autre des neuf apprentis charégraphes.

Ils ant été farmés d'après les méthodes chères aux denseurs ortistiques du Centre, « Nikolois » : Improvisotion sur des thèmes donnés, entroinement intensif, initiotion à la composition. Le résultat d'un an et demi de travail, c'est cette suite de séquences où chocun offirme son tempéroment et ses dons personnels. On trouve blen sûr la griffe du maître dans la mise en scène colorée, dynamique, mois oussi dans l'esprit des gags où le cocasse, le burlesque, le poétique, jouent à plein: Ils sont soulignés dans chaque effet par la musique éléphontesque du David Darling Ensemble.

seurs du Centre d'Angers venus ses funambules, ses numéros de cerceau, ses imbriquements de corps à la Pilobolus.

« Posserelle » est la confirmation du bien-fondé de ce Centre angevin financé à part égale par ville et par l'Etat; et l'on souhaiterait que de nombreux danseurs puissent venir s'y former aux techniques modernes. Pourtant, la réussite de ce premier essai est fragile. Si le produit est assez « consommable e, pour pauvoir e toumer » dans la France entière, il ne faut pas en conclure que les créateurs se fabriquent comme des petits palns et que les neuf mem-bres de la troupe sont désormais chorégraphes confirmés ou même des danseurs d'une houte envolée. Pour eux, ce spectocle n'est pas une fin en soi. ···· MARCELLE MICHEL

Darling Ensemble.

Un grand esprit d'équipe, des Maller, 20 h. 30; Centre contempoconcertations multiples, sont à rain d'Angers, 18 h. 30.

#### **VARIÉTÉS**

#### Paco Ibanez à Bobino

#### La chaleur de l'amitié

Le père de Paco Ibafiez avait un atelier d'ébéniste au faubourg Saint-Antoine dans les années 20. C'était un vrai les années 20. C'étoit un vrai artiste qui, par le jeu de la fraternité, côtoyait Manuel de Falla et le monde espagnol de la danse rivant alors à Paris. Dans les années 30, ce père est retourné dans son paye, qui s'était offert une répu-blique. Puis il a naturelle-ment fait la guerre contre les franquistes, et, de nouveau. franquistes, et, de nouveau, il s'est réfugié en France à partir de 1939, d'abord à Per-pignan, ensuite à Paris.

Paco Ibañez avait quatorze ans en 1984 quand il pril lui aussi les outils de l'ébé-niste et commença à faire des miracles a v e c un rabot, à donner une nouvelle vie à du bois, à rechercher des formes et des ruthmes.

Au début des années 50, Paco, qui, entre deux meubles, deux objets décoratifs, appre-nait la guitare classique, rencontre le peintre Soto. Celui-ci vo lui enseigner la rigueur, le courage de suivre dans la vie certains critères, d'aller jus-qu'au bout de ceux-ci en dépit des difficultés. Paco Ibañez et Soto travaillent ensemble

Avec la chanteuse Carmela
— qui se produit actuellement
à la Vieille Grille. — ils forment même un trio et jouent,
chantent du folklore latino-Peu à peu, Paco Ibañez entre aussi dans la chanson, découvre Brassens, traduit en

The second secon

découvre Brassens, traquit en castillan par un ami, puis Ferré, Béart, Trenet; est impressionne par Damia, par Brei, pour qui la chanson est un acte d'amour et qui dramatise ce qu'il dit, part souvent comme d'une confidence pour aboutir au paroxysme, amplifie les mots qu'il crache amplifie les mots qu'il crache parfois dans le coup de gueule. Un jour, brusquement, chez Paco, la chanson, offerte avec toute la sincérité et la générosité du monde, prend un peu le dessus sur les autres activités. Il donne des conceris, en registre des albums, se sent bien dans le dislorue avec le miblions que dialogue avec le public ou en chantant des heures au milieu d'amis, de compatriotes. Il n'a pas abandonné pour autant l'ébénisterie, il a même un atelier, ovec son frère, du côté de Beaubourg, et il continue à travailler le bois.

#### Une soirée comme on en voit peu

Depuis neuf ans, Paco Ibanez n'avait pas chante sur une scéne parisienne. se contentant de « tournées » en contentant de « tournées » en province et, l'année dernière, dans toute l'Espagne, sauf la Galice et les Asturies. Le voici aujourd'hut à Bobno avec des amis qu'on écoute évidemment avec le cœur : Jacques Florence, qui restitue l'émetice la ceruilleité des l'émotion, la sensibilité des iextes de Couté; Carlos Pa-redes, qui, avec sa guitare, reconstitue devant nous un peu de l'âme populaire portu-gaise. Paco Ibanez lui-même est émouvant, poimant, lurigaise. Paco Ibanez lui-meme est émouvant, poignant, lyrique, drôte ou ironique, dans des chansons dont les mots ont été écrits pur Luis Cernuda, Gonzalez Turion, Luit de Gongora, Gabriel Celaya ou Goytisolo.

Comme dans une réunion a m i c a l e particulièrement chaleureuse. Ibañez évoque l'Espagne projonde et éter-nelle, parle de la terre espa-gnole, raconts des histoires gnole, raconte des histoires d'amour qui fints ent en tragi-comédies, se souvient d'un archiprêtre qui se ca-chait derrière Aristote pour dire que dans la vie il y a le bien et le mal et qu'il faut choisir ce qu'il y a de metileur. Ibañez chante aussi des chansons de Brassens (J'al rendez-vous avec vous. Chanrendez-yous avec yous. Chanson pour l'Auvergnat). Une soirée comme on en voit peu.

CLAUDE FLÉOUTER.

\* Bobino, 21 heures. + Disones Polydor.

#### **NOTES**

#### Jazz

#### Albert Collins à la Mutualité Chanteur guitariste trépidant, té-

moin électrique de la deuxième géné-miles du blues moderne, Albert Collins est un bluesman à l'ébleuissante présence en scèce. Il est pourtant aussi chiebre pour ou jeu de guitare tout en économie et eu violence, par traits et fulgurances. L'an dernier, it triemphait à Moutreux : ce samedi, ou pourre découvrir ce guitariste venu du sofeil texan et qui alme fant chanter, comme pour évoquer l'Enfer de Deute, la brûlure du troid.

\* Mutualité, 21 heures.

#### contion ca grain, décomposante comme un prisme, chimique, moirée,

#### John Batho chez Zabriskie Joba Bathe expose soizeute-eiuq

Photo

nonvelles ubetos sur les trois niveaux de la galerio Zabriskie. Se précédeute exposition, il y a deux ans, dans la même galerie, présentait un cheix plus mre, plus serré, une recherche unique. Sa production c'est déliée, c'est embalie, et tour-billenne comme cos manèges de fêtes foraines devant lesquels il a planté son epparell, en butte eux meuve-meuts et aux taches de centeur des báches clinquantes.

Les tirages réalisés par Fresseu mettent à un, à fleur d'image, une matière, un velouté, un codulé, une greusdine. Ils lui douneut une persucrée, toute en myriades. Le travail de Bathe est en quel-

que sorte parfait, cultulé, esemplaire, et aussi un peu terne dans sa répétition. Une sorte de limite. Toute la matière première enfauttne — et qui celle bien à l'esprit de la couleur, ad cojoriage — est sei détournée, étielée. Il est probable que des enfants trouveralent sinistres ces photos, bien qu'elles montrent des barbes à papa, des girouettes et des

Au fur et à mesure qu'eu desceud les deux sous-sois de la galerie, le sujet s'affine, s'épure, et finit par perdre tontes ses ancodetes. Il ne rests plus que la ceurbe et l'angle d'un bras au sur le blen du ctel, et c'est ce qui est le plus besu. H.G.

+ 39 rue Aubry-le-Boucher, Paris-4". Jusqu'au 14 juin.

#### Théâtre

« L'Illusion comique » A intervalles réguliers, « l'Illusion comique a, cette pièce de Cornelle qui traite du réel et de l'apparence toute les metteurs en scène. Quand il était à Chaillot, Georges Wilson y campait un fabuleux Matanore. Hubert Gignoux l'a moutée au TEP. Le Théâtre des Doux-Rives la pré-« L/Illusion combrue e, catalogue du

style baroque, tout en trompe-l'æil, se joue deue sur des plateauxtréteaux. Mais la magie des éclairages remplace celle des machi La mise en scène d'Alain Bezu l'utilise à plein et avec bonheur : un cellet rouge se pose comme par enchantement sur une camisole blanche. les personnages apparaissent dans un miroir ovale, semblent se matérialiser dans la faisceau d'un projecteur. Ile appartiennent au rêve d'un père à la recherche de sou fils que sa sévérité a chassé et qui sorcier. Ils appartiennent au théâtre puisque le fin met de l'histoire est que le sorcier fait voir le file en train de jouer ses eventures au cours

Alain Bezu Insiste, lui, sur l'eniname. Peza insate, au, sur l'em-risme, l'ésotérisme, sur la prise de conscience du père. la mise en doute de sa morale rigide et assurée. Le spectacle frôle l'image psychanalyti-que, et le texte ne le supporte par. B est écrit pour être joué et m surjoué evec éclat, certainement pas sur le ton feutré imposé aux acteurs, et qui les coutraint, qui les fait voguer immobiles comme des voiliers par jour sans vent. - C. G. \* Cité internationale, Resserre, 20 h. 30.

#### Variétés

#### Albert

au Petit-Montparnasse Michel Bonjenzh est un jeune comédien qui e imaginé un personnage proche de lui se faisant appe-ler Albert, originaire de Tunis, et racentant avec vivacité et trucusemaines en passant de Lucernaire eu Petit-Moutparnasse. — C. F.

lence ses sogvenies et sog exil, mettant en scène la mémoire, le langage et l'imaginaire d'un francophone juif-arabe. Albert lui-même change de personnage avec une belle sonnieue, utilise evec efficacité et rigueur une mimique suffisamment riche déjà pour faire gaître le rire on l'émetion, a brusquement, trouvailles poétiques. Le spectacle est court (une heure) et son audience s'est élargie en quelques

\* Petit-Montparnasse, 22 heures,

## CONCERT EXCEPTIONNEL LUNDI 12 MAI 21 H **JEAN-PATRICK** MINIS (1104) LES ENFANTS DES TENEBRES ET LES ANGES DE LA RUE. SUR DISQUE ET CASSETTE CB\$ 83967

Mer die men-THE THREE THE dies, un jour, marche, le seul con la préPROSE l'expression me de le de

Gustive des aves dept de la gestion de la gestion de la communication de la communicat

tion entenate
tion en presque --- are long
that flatterie dimme d'année
année, du fait de l'année d'année
année, du fait de l'année des les

sincements depute the and an Post

tissements depuis an an part de la consommation Bien de la consommation Bien de la la consommation Bien de la consommation de l

stonnels appropriate on the propriate of the propriate of

n'atent pui pone in the de

Stee morning tree new tenters

same Priorite and commercial

\* Imprimer - Park

L'INDUSTRIE AFRICAINE

Benin, Republique Centreli,

Cate-d'iveir

de term

the sentitude of

Section of the or

With the same

Concession of the second

4 1

eteror and the second

MONTH STATE OF THE STATE OF

fe, 7 4, 7 4, 5 101

Commence of the

Carry.

1. 42 7: -

Employ to

Mr. Africa a . . . .

coine, Comersun, Cong.

EN 1979

Plation a city of the an object of the latest of the areas of the latest of the latest

paras anjest

BNTRE LIN-LE CHO-LA Y REPU-

IN JAURES he parents. TYPE BOOK IN GIVE Addition of

history years the beautit was to she de Caulio et à le Charact a de stabilies

Topperates. motorial and the first company advantage of the company of the com A MI TOTAL

:#14. 1944 BER THE THE PARTY OF trainer as former BANK SOUTH THE Mary Services Accessed to the Control of the Contr 

EILLE EN VOUS Tomantite att. grenden des vacenets.

www. succes en canalia sant week America levertierements opports und me product financies ten l'occurrence des

Bien aleftenen wien public bien nur leigt maile mine mise de teres de Las premières residences months and personal and the second

Manufacture of a la Name The Proposition of the last The Amiles According to the later to the l to Culmence potals de s The state of the s Toutes les destants an other par is south the dictarations involve

the secondary to the secondary to M. man of the a became at some over the same of The passer bould would be State San Line 12'5. 3.5 Section Section 18 19

A STATE OF THE STA was deep reserve were the same of the same of Consider the American Service State of the land of colores at the An in the second

Part of the second seco Control of the Contro

Man Control of the Co

142

TOURS INVESTISSEMENTS The State 1900

the personal state of

Jan Actob & Clark Cant.

### théâtres

#### **HOUVEAUX SPECTACLES**

Pontaine (874-74-40) : la Staat isam\_ 21 h.). Saint - Georges 1878-53-47) : l'Aide-Mèmoire (sem., 20 h. 30; dlm., 15 h.).

#### Les salles subventionnées et municipales

comédie - Française (295 - 10 - 20]:
la Monette (sam. et dim., 20 h. 30);
le Renard et la Grenouille; Doit-ou
le dire? Idim., 14 h. 30).
Challot 1727-81-15]: le Grand Magie
Circus (sam., 30 h. 15). — Gémier:
Honorée par un petit monument
isam., 20 h. 30; dim., 15 h.).
Oécon (325-70-33): Du côté des lies
(sam., 20 h. 30; dim., 15 h.).
Petit Odéen (325-70-32): Traces
(sam. et dim., 18 h. 30).
T.S. P. (797-96-06): Odete; Brecht
(sam., 20 h. 30).
Pelit T. E. P. (797-86-06): Béatrice
Moulin, le mime Fradel (sam., 20 h. 30).
Cent te Pempiden (277-12-33):
Danse: Jeunes chorégraphes et
nouvelles compagnies: le Fout
solaire (sam. et dim., 17 h. 30).
Carré Silvia Montort (521-28-34):
Cirque Orthas à l'anclenne (sam., et dim., 14 h. et 18 h. 30):
Théâtre-Danse Kootlyattam (esm.,
20 h. 30; dim., 18 h.).
Théâtre de la Ville (724-11-24):
Centre national de danse contemporaine d'Angers (sam., 18 h. 30);
Jennitet Muller and the Wotks
(eam., 20 h. 30).

#### Les autres salles

Aire illine (322-70-78): Délire à deux (sam. et dim., 20 h. 30): Ameila 18am., 22 h.; dim., 17 h. et 22 h.]. Autoine (208-77-71): Une case de vide (sam., 21 h.).

Artistic-Athévains (272-28-77): Un stience à sol (sam., 30 h. 30; dim., 17 h.).

Cartoneherie, Epée de Bois (374-20-21): le Newen de Rameau (sam., 21 h.; dim., 15 h. 30). — Théatre du Soleli (374-24-08): le Général Pegnaloca et l'Exilé Mateluna 18am., 20 h. 30; dim., 16 h.). — Théatre de la Tempète (328-38-36): les Dernières Beures de Bahylone (sam., 30 h. 30; dim., 16 h.). — Porce 7 (365-16-27): Rue Apodacs. (sam., 20 h. 30; dim., 15 h. 30).

Cirque d'Hiver (700-12-23): le Bossu (sam., 20 h.; dim., 14 h. 30).

Cité internationale (569-38-69). Galerie: la Mandragore (sam., 30).

Grand Théatre : Amphitryon (sam., 20 h. 30). — Besserte: l'Hinelon comique (sam., 20 h. 30).

Comé d (e des Chatnya Elysées (723-37-21): J'snis hlen (sam., 30 h. 43; dim., 17 h.).

Daunes (564-73-00): Victor s'en mêle (sam., 20 h. 30).

Bôte et is Vertu (sam., 21 h.; dim., 15 h. 30).

Sassion (278-46-42): Joker Lady (sam., 20 h. 30; dim., 15 h.).

Gatte-Montparnasse (322-16-18): Le

(SMM, 20 h. 30; dim., 15 h.).

Gafric-Montparausse (322-16-18): Le
Fère Noël est une ordare (sam.,
22 h.; dim., 30 h. 30;
Gafric-Montparausse (322-16-18): Le
Fère Noël est une ordare (sam.,
22 h.; dim., 30 h. 30).

Gaferie 53 (326-63-51): Une marionnette, un mari honnête (sam.,
21 h.; dim., 15 h.).

Gymnase (246-79-79): l'Ateller (sam.,
20 h. 30; dim., 15 h.).

Huchette (326-38-99): la Leçon; la
Cantatrice chanve (sam., 20 h. 30).

Il Teatrino (322-28-38): les Olalogues putanesques (sam., 21 h.).

La Bruyère (874-76-89): Un roi qu's
des malheurs (sam., 21 h.; dim.,
15 h.).

Linceraaire (544-57-34), Théatre

des malheurs (sam., 21 h.; dim., 15 h.).

Lncernaire (544-57-34), Théatre rouge Idéa like (sam., 18 h. 30]; Mort d'un olseau de prole (sam., 20 h. 30); les Visages de Lilith (sam., 22 h. 15). — Théatre noir ; les Inentendus (sam., 18 h. 30); Juh 40 (sam., 22 h. 15); Farions français (sam., 23 h. 30).

Madeleine (265-07-09] : Tovaritch (sam., 20 h. 30; dim., 15 h.).

Marie-Stuart (508-17-09) : Hante surveillance (sam., 20 h. 30); Rus dn Cique-Romain (sam., 23 h. 30); Rus and Cique-Romain (sam., 23 h. 30); Grugru, quand le théitre rencontre le chéma (sam., 20 h. 45).

Michel (265-35-32] : Ouos sur canapé (sam., 21 h. 15; dim., 15 h. 15 ct 21 h. 15).

Michel (265-35-32] : Ouos sur canapé (sam., 21 h. 15; dim., 15 h. 30; dim., 15 h. et 18 h. 30].

Montparnasse (320-89-90), I : la Cage aux folics (sam., 20 h. 30; dim., 15 h. et 18 h. 30]. — II : Du côté de chez Culette (sam., 20 h. 30; dim., 15 h. 30).

Nouveantès (770-52-76) : Un clochurd dane mon jardin (sam., 21 h.; dim., 18 h.).

Gawre (874-52-52) : Un hebit pour l'hiver (sam., 20 h. 30; dim., 15 h.).

Palais-Royal (297-30-61) : Joyeuses Pâques (sam., 20 h. 30).

Prissent (203-02-551, Amphi : la Mémoltre (sam., 20 h. 30).

reisance (320-00-06): le Loi sur les corps (sam., 20 h. 30).

Présent (230-02-55], Amphl ? la Mémoire (sam., 20 h. 30; dim., 15 h.]. — II : l'Asile (sam., 20 h. 30; dim., 25 h. 30; dim., 27 h.).

Saion Permanent (633-12-16): le Tarot (sam., 20 h. 39).

Studio des Champs - Elysées (722-35-10): Blanchisserie Blanche (sam., 21 h.].

Studio-Théâtre 14 (532-49-19): les Sertments indiscrets (sam., 20 h. 30].

T. A. I. - Théâtre d'Essai (274-11-51]: Tròo pour deux Canaris (sam., 20 h. 45; dim., 17 h.).

Théâtre des Deux-Portes (361-24-51): les Femmes savante e (sam., 20 h. 30; dim., 14 h. 30).

Théâtre 18 (225-47-45): Qu'un 1900 Imput abreuve nos signaur (sam., 21 h.; dim., 17 h.).

Théâtre d'Edgar (322-11-03): l'Asis francs (sam., 20 h. 45).

Théâtre-en-Bend (327-75-38]: le Dompteur, ou l'Anginis sel qu'on le monge (sam., 20 h. 30; dim., 16 h.).

Théâtre des Sparte (628-58-28): le Diable ot le Bon Dieu Isam., 19 h.].

Theâtre des Sparte (628-58-28): le Diable ot le Bon Dieu Isam., 19 h.].

Theâtre de l'Uglon (770-99-91): le Barbier de Seville (sam., 20 h. 30;

Theatre de l'Union (770-90-94) : le dim. 17 h.l. Variétés 1233-08-92) : Je veuz voir Mioussov 19am. 20 h. 30 ; dim. 15 h. et 18 h. 50),

#### Les cafés-théâtres

An Bee fin (296-29-35); Patricia Lai (sam., 20 h.); Pinter and Co. (sam., 21 h.); la Revanche de Nana (sam., 23 h. 30).

Bistrot Beanbonrg (277-48-62):
Naphtaline sam. et dim., 21 h. 30):
Blancs - Manteaux (887 - 18-70):
Areth = MC 2 (sam., 30 h. 15);
Raoul, js t'alme (sam., 21 h. 30);
les Beiges (sam., 22 h. 30).
Café d'Edget (322-11-02): Charlotte (sam., 23 h. 30); les Deux Suisses (sam., 22 h.); Coupe-mol le souffle (sam., 23 h. 15). — II : Rion-Pouchain (sam., 22 h. 30).
Cafessãoo (278-46-42]: Jacques Cherhy Isam., 21 h. 30).
Cafe de la Gare (278-52-51): L'ave-air est pour demain (sam. et dim., 22 h. 30); Lu Connétable (277-41-40): Lucle Dolène Isam., 20 h. 45); C. Cerat (sam., 21 h. 30); B. Dimey (sam., 22 h. 45).
Conpe-Chon (272-01-23): le Petit Prince (sam., 25 h. 30).
Cour des Miracles (548-85-60): Tehouix Tchouix Nougah (sam., 21 h. 30); Essayes donc nos pédalos (sam., 22 h. 45).
Croq Diamants (272-20-06): Mémolres de deux guitares (sem., 30 h. 30); Star Walz (sam., 3

Coq (Sam. 22 h. 13).

Croq Tiamants (272-20-05): Mémolres de deux gultares (sem., 30 h. 30); Star Walz (sam., 21 h. 45).

L'Ecnme (542-71-16): Lesser Family (sam., 20 h. 30); Georgie (sam., 22 h., dernière); J. Nacache Isam., 22 h., dernière); J. Nacache Isam., 23 h. 45).

Espace Marais (271-10-19): Bue des Six Boutiques (sam., 20 h. 30); Moy Bertram (eam., 22 h. 30); Jonathan Livingstone le goèlend (dim., 14 h. 30).

Fanal (233-91-17): L'une mange, l'autre bolt (sam., 19 h. 45); le Président (sam., 21 h. 15).

Fer-Flag (707-95-93): Alabama Blues (sam. et dim., 23 h.]; Le Marche-Pled (836-72-45): Y. Pecqueur, M. Bijesuit (sam., 20 h.).

Le Petit Casino (278-33-50), 1: Racontez-mot votre enfance (sam.

La Péniche (205-;0-38) : Utopopolis (sam., 20 h. 30). Renaissance (208-18-50) : Viva Mexico (sam., 20 h. 45; dim., 14 h. 30 et 18 h. 30). Bonffes-Parislens (298-50-24) : Fhi-Phi (sam., 21 h.; dim., 15 h.).

#### Le music-hall

Bohino (32-74-84): Paco Ibanez (sam., 20 h. 45: d)m., 17 h.).
Centre d'art ceitique (256-97-62): Prançois Budet (sam., 16 h. 30).
Comédie Canmartin (74-43-41): Los Machucambos: les Pachacanac (sam., 21 h.; d)m., 16 h.).
Forum des Balles (297-53-47): O. Montain (sam., 18 h. 30); Jacques Bertin (sam., 20 h. 30); Libre parcoure variétés, avec B. Deraims, D. Barbler, V. Bellet... (d)m., 36 h. 30). D. Barbler, V. Bellet... (din 30 h. 30). Galté - Montparnasse (322-16-18)

Galté - Montparnasse (322-16-18):
P. Font et P. Val (sam., 30 h. 30).
Interclath 17 (27-58-81): Ballet et
musique du Bénégal (sam., 20 h.);
Oanses et chants du Portugal
(dim., 20 h.).
Olympia (742-25-49]: Charles Annarour isam, et dim., 21 h.); Chant
pour le Vietnam (dim., 15 h.).
Palais des sports (828-40-90): les
Harlem Globe Troffers (sam., 21 h.;
dim., 14 h.) 5 et 17 h. 301.
Point-Vircute (278-67-03): O. Oemaysoncel, C. Vence-Tognazzoni (dim., 20 h. 30).
Potte-Saint-Martin (607-37-53): le
Grand Orchestre du Spiendid Forte-Saint-Martin (607-37-33): le Grand Orchestre du Spiendid (saint, 21 h.). Theâtre Présent (203-02-55): Christophe Aubron (dim, 21 h.). Theâtre de Menlimontant (385-60-60): Morc Chapiteau (saint, 21 h.),

Les chansonniers

Caveau de la République (278-44-45) : Aveau de la Replintique (378-4-45); Sans le mot « con », monaieur, le dialogue n'est pius possible (sam., 21 h.; dim., 15 h. 30). Peux-Anes (668-10-25); Pétrole... Ane (sam., 21 h.; dim., 15 h. 30).

#### La danse

Palais des congrès (758-22-53) : FOpéra de Pékin (sam., 20 h. 45 ; l'Opéra de F dim., 15 h.).

LAPEROUSE 325-90-14 et 68-14 51, q. Grands-Augustins, 8°. F/dim,

AUB. OB RIQUEWIER 770 62-39

12 fanbourg Montmartre, 9º. T.Ljts

LE CONGRES, Porte Maillot, T.I.Jra 90, av. Orande-Armée, 17°, 574-17-24

BRASSERIE DU TABAC PIGALLE

LE SARLAGAIS

Pour tous renseignements concernant l'ensamble des programmes ou des salles LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES -704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34 (de 11 heures à 21 haures. sauf les dimanches et jours fériés)

#### Samedi 10 - Dimanche 11 mai

Espace Marais (271-10-19) : le Plateau-Bascule.
Ceutre d'art celtique 1258-97-62) : Baliet M. Kerjean (sam., 30 h. 30).
Ranelagh (288 - 44 - 44) : Vocalise Danse Théâtre (dim., 20 h. 30).
Atelier 102 (238-08-74) : Susan Respick (sam., 20 h. 30).
Hôtel Saint-Aignan (277-35-75) : Compagnie Alberta Raynaud (sam., 21 h.).
American Ceuter (354-99-92) : Spectacle Solaris (sam., 21 h.).

American Ceuter (354-99-92) : Spectacle Solaris (sam., 21 h.).

Baliet M. Kerjean (sam., 30 h. 30).

Ectrer, O. Johnson (sam. et dim., 20 l. 30) : Rock'n Roller (sam., 22 h.).

Roller (sam., 22 h.).

L. Cuypers (sam., 20 h. 30) : Engemble de percusions Van Daynboven (dim., 17 h.]; Maarten Van Regter u Altena (dim., 21 h.).

Roller (sam., 22 h.).

Solaris (sam., 21 h.).

#### Les concerts

Lucernaire: Dno Delangle (Koechlin, Denisov, Dubois...) (sam.,
19 h. 30); P. Lientand (Fauré,
Tourniet., Katchaturian) (sam.,
21 h.); Vinay Bidhe (musique de
l'Inde) (dim., 17 h. 30); C. Delangle (Dehussy, Mauriee. Denisov,
Milhaud) Idim., 19 h. 30),
Egiiss Saint-Merri: Quintette Rousssai (Raendel, Tartini, Haydn...)
(sam., 21 h.); Quintette Rousse)
(Telemaun, Hoydn, Ibert, Pierné)
(dim., 16 h.).
Saile Gaveau: Trio d'Archi di Roma
(Schubert, Haydu, Giuliani, Mozart) (sam., 17 h.).
Radio-Prance, studio 106; C. Oeumont (Peerson, Byrd, Ouphly...)

#### Jasz, pop. rock. folk

Caveau de la Huchette (328-85-05) : M. Laferrière Grobestra (sam., 21 h. 30). Chapelle des Lombards (328-85-11) : M. Lorca (sam., 20 h. 30) : Salsa Musique (sam., 22 h. 15).

Cinb Salnt-Germain (222-51-08):
Art Taylor (sam., 22 h.).
Dreher (233-48-44): S. Lacy, B. Potts,
K. Carter, O. Johnson (sam. et dint., 21 h. 30].
Golf Gronot (770-47-25): Rock'n
Roller (sam., 22 h.).
Institut nérlandals (705-85-99):
L. Cuypers (sam., 20 h. 30):
Ensemble de percussions Van
Duynhoven (dint., 17 h.]; Maarten
Van Regtern Altena (dim., 18 h. 30): Surinam Music Ensemble (dim., 20 h. 30).
Pstío-Méridén: Jimmy Smith (sam. et dim., 22 h.).
Mnivalité: Albert Collins (dim., 20 h.).
Palais des giaces (607-49-93): Alien
Quartet et S. Vander (sam., 20 h. 30).
Riverbop (335-93-71]: Groupe Disphane (sam., 22 h.).
Théâtre Noir (797-63-14): Célébration (sam. et dim., 19 h.); Bovik (dim., 17 h.).

#### Dans la région parisienne

Anbervilliers, Théâtre de la Com-mune (833-16-16] : Voyages avant l'an 40 (sam., 20 h. 30; dim., 17 h.). (Schubert, Haydis, Citillani, Moqueur, M. Bijeault (anm. 20 h.).

Le Petit Casino (278-34-50): Y. Focqueur, M. Bijeault (anm. 20 h.).

Racontez-mot wotre enfance (sam.,
21 h.) Ou momant qu'on n'est pas
pas sourd issue 22 h. 20); C. Frontes pas sourd issue 22 h. 20; C. Frontes pas sourd issue 22 h. 20;

Ville-d'Avray, château (750-44-02) : B. Revert, A. Motard... (Debussy) (sam., 21 h.).

Vincennes, Théatre Daulel-Borano (574-73-74]: Si jemais je te pince (dim., 18 h.), Yerres, CEC (948-38-06) : Oh! les beaux jours (sam., 21 h.).

### cinémas

#### La Cinémathèque

Chaillet 1704-24-24), sam., 15 h. : les Tuniques évariates, de C. H. Os Mills ; 17 h., Cinéma du réel 1880 : Fuir, de H. Girard ; Matel ma nyama, de H. J. Steiniurth : 19 h., Sherlock Holmes au cinéma Sherlock Holmes au cinéma : la Volx de la terreur, de R.W. Nelli; Il h. : la Cinquième Victime, de F. Laog. — Dun., 15 h. : Dada et le Surréalisme. 17 h. Sherlock Holmes au elaçma : Pursuit to Aigleis, de R.W. Nelli; 19 h. : A leu et à sang, de B. Boetticher; Il h. : la Ballade de Bruno, de W. Herzog.

W. Herrog.

Beanboure 1273-35-37), sam., 15 h. st
17 h., Cinéma muet 115 h. 7 in
Mère, de V. Poudoviine; 17 h.;
Solitude, de P. Fejos); 13 h. et
21 h., Cinéma japons b 118 h.;
I'Epée Bijo Maru, de K. Mizoguchi; 21 h.; Geutihomme d'une
nuit, de T. Kinugusaj. — Dim.,
15 h.; la Veure joyeuse, d'E. Linbitsch; 17 h.; Gioria, de C. AutautLara; 19 h.; Cocorico, Monsieut
Poulet, de J. Rouch; 21 h., Cinéma
japonais; le Bonheur à nous deux,
de Z. Matsuyama.

#### Les exclusivités

APOCALTPSE NOW (A., v.o.) (\*) : Balzac, 8 (561-10-60) : v.o.-v.. : Espace-Gaité, 14 (320-59-34).

• Ambinoco muzicale E Orabestre - P.M.R. : prix moyen du repas - J., h. : ouvert jusqu'à... heures

DINERS

VOTRE TABLE

On sort jusqu'à 23 à. 30. Grande carte, Ses salons do deux à cinquante couverts. Cadre ancien de réputation mondiale.

J. 22 h. Cultipe perigourdina Menu 98 F. U2 vin de paya + care + alcool de prince, evec fole gras, cassoniet au comfit. SA CARTE.

Jusqu'à 2 houres du matin Amhience musicale. Ses spécialités alsacienns. Ses vins d'Alsace et MUTZIG, la Reine des Biéres.

J. 2 h. BANC D'HUITRES toute l'année. Poissons. Spéc. de viandes de Bomi de premier choi grillées à l'os. Flets et desserts du jour.

Ouvert jour et nuit, SON PLAT DU JOUR, See spécialités :

Choncroute 35, Gratinés 12, Ses grillades flambées, Buffet froid Spécialités : Bière LOWENBRAU MUNICH, Service restaur, 24 h sur 20

Les films marqués (°) sont (nterdits au BOULOT JERSY (A., v.o.) : Mariem moins de treize ans, riguan, 5° (355-92-52). — V.f.: A.S.C., 2° (196-55-54), Balzac, 8° (196-19-60), Parnassiens, 14° (193-19-60), Parnassiens, 1561-10-60), Parnassiens, 14° (329-33-11), Clichy-Pathe, 18° (522-77-41). L'AVARE (Fr.): Montparnasse-Pa-the, 14° (322-19-27; Publicis-Mati-gnon, 6° (359-31-87).

gnon. 6\* (359-31-97).

A VENORE (Fr.) : Saint-Séverin, 5\* (334-50-91), jours pairs.

LA BANDE DU REX (Fr.) (\*) : Quintette, 5\* (354-35-40); Paramount-City, 8\* (562-45-76); Marignan. 6\* (359-92-62); Paramount-Opéra. 8\* (742-56-31); Paramount-Montparnusse, 1\* (329-90-19); Paramount-Bastille. 12\* (343-79-17); Clicby-Pathé. 18\* (562-37-41); Commont-Gambetts, 20\* (636-10-96); Paramount-Gobelins, 13\* (707-12-28).

12-28).

LE CAVALIER ELECTRIQUE (A. v.o.): Quintette, 5° (354-35-40);
Luxembourg, 6° (632-97-77); Collecte, 8° (359-29-45); Meyfair, 16° (525-27-05); v.f.: Berlitz, 2° (742-60-33); Gaumont les Halles, 1° (227-48-70); Netions, 12° (343-04-67); Caumoot-Convention, 15° (628-42-27); Montpurpasse-Pathé, 16° (372-19-33); Wepler, 16° (387-59-70).

CETAIT DEMAIN (Aug., vf.) : Cambo, 9 (248-65-44). CHERG INCONNUE (F.): Berlitz 2\* (742-50-23); Quintette, 5\* (354-15-40); Montparmases 3. 5\* (544-14-27); Concorde, 6\* (359-52-52); Nstinns, 12\* (353-04-67); Gan-mont-Sud, 14\* (327-54-50); Passy, 15\* (288-62-34). LE CIMETIERE DB LA MORALE
(Jap., v.o.): La Clef, 5° (33780-80).
CINQ SOIREES (Sov., v.o.): Cosmos
6° (548-62-251.
CES ESPIONS OANE LA VILLE
1A., v.o.): O.G.C. - Merbeur, 8°
(225-18-45).
LA OERUBAOE (Fr., °): U.G.C.
Opéra, 2° (261-50-32).
DON GIOVANNI (Fr.-Nt., v. tt.):
Vendôme, 2° (742-87-52), ElyséesLincoln, 2° 1359-36-14).
ELLE (A. °. r. o.): Paramount-City,
6° (562-45-76); vf.: Paramount-City,
6° (562-57-67), Cambo, 8° (248-56-44);
12-37-41).
LE MALADE IMAGINAIEE (It.,
70.): O.G.(2-Danton, 6° (225-37-97), Cambo, 8° (248-56-44);
13-37-90). 

89-52.

LE FOU DE MAI (Ft.), St-Séverin,
5° (354-50-91), jours peins,
LA GUERRE OES POLICES (Ft.);
U.G.C. Marbeuf, 8° (225-18-45),
GIMME SBELITER THE ROLLING
STONE (A., e.o.); Vidéostone, 8°
(325-60-34),
LE GUIGNOLO (Fr.); Berlitz, 2°
(742-60-32); Richelleu, 2° (23556-70), Amhassade, 8° (358-19-08),
Gaumont-Sud, 14° (327-84-50),
Montparasse-Pathé, 14° (32219-23), Peramount-Mallot, 17°
(758-24-24), Secrétan, 19° (20671-33),
BAIR (A., v.o.); Palais des Arts, 3°

(138-24-24), Sectessi, 13° (200-71-33).

BAIR (A., v.o.); Palais des Arts, 3° (272-52-39).

L'HONORABLE BOCIETE (Fr.); Contresearpe, 5° (325-78-37).

I COMME ICABE (Fr.); Opéra-Night, 2° (296-62-56).

INTEROITS (C.M.; Scopitons, Milan Bleu); Marais, 4° (276-47-86).

SE VAIS CRAQUER (Fr.); Rex. 2° (236-83-93), U.O.C. Odéon, 6° (325-71-03), Biarritz, 5° (723-69-23), Ermitage, 8° (359-15-71), U.O.C. Opéra, 2° (261-30-32), Helder, 9° (770-11-24), U.G.C. Gare de Lyon, 12° (343-61-59), U.O.C. Gobelins, 13° (338-23-44), Miramar, 14° (320-89-52), Mistrial, 14° (329-24-24), Magic-Conventina, 15° (628-20-32), Paramount-Maillot, 17° (788-24-24), Murat, 19° (651-99-75), Ecorétan, 19° (208-71-33), Paramount-Montmartre, 18° [508-34-35).

#### LES FILMS NOUVEAUX

Oalaxie, 13° (580-18-03).

FANTASTICA. 711m francoranadien de Gilles Catle;
Gsumont-Les Salies, 1°° (29749-70); U.O.C., Oanton, 6°
(329-43-62); Gaumnnt.
Convention, 15° (628-42-27);
Publicls - Champs-Elysées, 8°
(720-78-23); Paramonnt on tOpéra, 9° (742-56-31); Paramonnum-Montparnasse, 14° (32990-10); Paramount - Gnlaxie,
13° (580-18-03).

GALA EXCEPTIONNEL te lundi 12 mai, à 20 h. 30 nu THÉATRE PRÉSENT Métro Porte-de-Pantin - 203-02-35 Sous le hout patronage de CHARLES VANEL

Une pièce pleine de tendresse et de sensibilité, qui connaît un grand «L'ASILE»

sera présentés à cotte occasion. La recette du Gala seta intégrale-ment versée au profit d'une asso-ciation qui lutte pour la défense de la dignité et de la liberté des rattaités :

17. D. A. R. Prix des places : 50 P

mount - Montparnasse, 14 133990-10;
1. ENTOURLOUPE (Fr.): Bretagne, 6 1222-57-97), Caméo, 9 (248-56-44);
Blarritz, 8 (723-89-23), Mistral, 14 (539-52-43).
LETALON NOIR (A., v.f.); Haussmann, 9 (770-47-55).
LES EUROPEENS (A., v.o.): Luxembourg, 6 1633-57-77), Elysées Point Show, 8 (223-57-20).
LEVEIL OES SENS D'EMY WONG (R., 24, v.f.): Paramount-Marivaux, 2 (206-80-40).
FILMING OTHELLO (A., v.n.): Le Seine, 5 (323-95-99).
POG 1A., 4, v.f.): Miramar, 14 (320-89-52).

LES FILMS ROUVEAUX

LE CHRIST S'EST ARRETE A

REOLL, film Italien de Franceaco Rosi (v.o.); Hantefeuille,

5º (533-79-28); Pagoda, 7º (70512-15); Monto-Carlo, 8º (22509-83); France-Elyaéea, 8º (72371-11); — V.f.; Parmasalena,

14º (329-83-11); impórial, 2º
(742-72-52); Garmone Les Hailea, 1= (297-49-70); Camhronne, 15º (734-42-98).

M E E C 1 O'AVQIR ETE MÁ
FEMME, film smericain d'Alap,

J. Pakula (v.o.); Saint-Michel,

5º (325-79-17); Paria, 8º (33553-99); P.L.M. Baint-Jacques,

14º (589-53-42). — V.f.; Capri,

2º (503-11-59); Saint-LaxarePasquier, 8º (387-33-43); Cinômonde-Opdra, 8º (770-01-90);

Nation, 12º (343-04-67).

Montparmasse-Pathé, 14º (32219-29); Gaumont-Convention,

15º (823-42-27).

LES FAISEUES OE SUISSES,

film suisse de R. Lysey; Maraia, 4º (278-47-86); SaintAndrá-des-Arts, 8º 1376-48-16); Lic
Clef, 8º (337-89-90).

GIRLS, film français de Just
Jacckin (\*); Gaumont-Les

Halles 10: (274-49-70); Cuin-

GIRLS, (Ilm français de Just Jacckin (\*): Gaumont-Les Halles, 1\*\* (297-49-70): Quin-tette, 5\* (354-35-40): Montpar-nasse 53, 5\* (544-14-27): Fran-çais, 9\* (770-33-88): Gaumont-Sud. 14\* (327-64-50): Oan-mont-Gambetts, 20\* (636-10-96).

mont - Gambetts, 20° (538-10-96).

LE JOUR OB LA FIN DU MONDE, film américain de J. Goldstone (v.o.): Cinny-Ecoles, 5° (354-20-12); Mercury, 8° (562-75-80). — V.I.: Convention-Baint-Charles, 15° (379-33-00); Secrétan. 19° (206-71-13); Paramount-Malllot. 17° (758-24-24); Paramount-Opéra, 9° (742-56-31); Max-Linder, 9° (770-40-04); Paramount-Bastille, 12° (343-79-17); Paramount-Montanarter, 18° (606-34-25); Paramount- Montperpasse, 14° (329-50-10); Paramount- 10° (540-45-81); Paramount-Galaxie, 13° (580-18-63).

LES FOURGUEURS, film amé-

18-03).

LES POURGUEURS, film américain de D. Deiuise (v.o.):

Studio Médicis, 5° (633-25-97);

Paramount-City, 8° (552-45-76), — Vf.: Paramount-Maillot, 17° (758-24-24); Paramount-Maillot, 17° (758-24-24); Paramount-Marivaux, 2° (296-60-40); Paramount-Montmartre, 18° (606-32-25); Conventinn-Seint-Charles, 15° (579-33-09); Paramount-Orléans, 14° (540-45-91); Paramount-Orléans, 14° (540-45-91); Paramount-Orléans, 14° (540-45-91); Paramount-Orléans, 14° (540-45-91); Paramount-Sant-Sattica, 11° (580-18-03).

UN FILM DE MILOS FORMAN 5 OSCARS UN CHEF-D'ŒUVRE A VOIR ET A REVOIR

ORCHESTRE DE PARIS Directeur Daniel BARENBOIM CONCOURS et du professeur MILLIEZ

pour le RECRUTEMENT de

épreuve : le 17 jule 1980 Renseignements et inscriptions ORCHESTRE DE PARIS 75853 PARIS CEDEX 17 TAL : 758-27-35 et 758-27-36.

v.o.): O.G.C.-Danton, 5° (329-42-62); Elysées-Cinédia, 8° (329-63); Elysées-Cinédia, 8° (329-63); Studio Alphe, 5° (359-49-34); Paramount-Elysées, 8° (359-49-34); Paramount-Elysées, 8° (359-49-34); — V.f.; Paramount-Opéra, 9° (742-56-31); MARATHON D'AUTONNE (80v. v.o.): Bonaparte, 8° (325-12-12); Le MARIAGE DE MARIA BEAUN (All., v.o.); U.G.C.-Odéon, 8° (325-71-08); — V.f.; U.G.C.-Opéra, 7° (261-50-32); MOLLERE (Fr.); Bolts & Illms, 17° (522-44-21); MOUSARI (Jap., v.f.); Luumbre, 8° (246-49-07); Napoléon, 17° (380-41-46); LES MUPPETS (Ang., v.f.); Broadway, 18° (527-41-15); J. ap., NOCES DE SANG (Mar., v.o.); Luccanaire, 6° 15:4-57-36). NOUS RTIONS UN SEUL HOMME (Fr.) (\*\*); Le Saine, 5° (325-59-59); Le PIECE (A.) (\*); Styr, 5° (632-68-40); Paramselems, 14° (320-24-81); — V.f.; Marséville, 5° (770-72-85); Images, 18° (522-47-94). LE PRE (ft., v.o.); U.G.C.-Opéra, 2° (261-50-32); Racine, 6° (533-42-71); 14 Juillet-Paramase, 6° (326-59-00); 14 Juillet-Bastille, 11° (357-90-31); 14 Juillet-Bastille, 8° (722-69-23); Haillet-Bastille, 15° (575-79-79); Biarritz, 8° (722-69-23); 14 Juillet-Bastille, 8° (722-69-23); 14 Juillet-Bastille, 8° (722-69-23); 14 Juillet-Bastille, 8° (722-69-23); Pairitz, 8° (722-69-23); 14 Juillet-Bastille, 8° (722-69-23); 14 Juille BURNESS EAST FOR STATE OF STAT grenella, 15° (575-79-79); Biarritz, 8° (723-69-23). QUAOEOPHENIA (Ang.) (\*\*) v1.: Paramount - Montparna (329-90-10). GRAN NOSE. RENCONTRE AVEC DRS HOMMES REMARQUARLES (Ang., vo.); Cinny-Palsos, 5° (354-07-76). MINISTER STATE OF THE STATE OF Fig. 12 and a second se

MARK EROTICE.

E MITO PILIBOURY

DE STATE

ONEDIES ITALIE

INF OOR DU CINT A FE N.

All Total

OSPIN ALLEMAND
Anisology 111
In des 122
In March 122
In March 123
In March 124
In March 125
In M

mercial qui vous donne sur

mation des documents que

as se promised 202 2 GALE

Dans le numero de mai

MOTIBIENS FRANÇAIS

a supportitive depute 1969.

U DIFFUSION DES

...

15 h

19 h 25

20 h

20 h 35

N COLEGE

III DI SELLA

ER BOUNES

Maniful I-diameters

BANKS ET TO STANKET TE EN STAN

78-4

Y. 2.8 :

. .... 125, 1.

ELMARQUARLES (Ang., v.b.);
Cinny-Palace, 5° (354-67-76).

REVANCHE A BALTIMORE (A., v.b.); Ermitage, 8° (359-15-71).

— V.f.: Marsville, 9° (770-72-26); U.G.C.-Gare-de-Lyon, 12° (343-01-59); U.G.C.-Gare-de-Lyon, 12° (343-01-59); Mistral, 14° (539-52-43); Paramount Montmartre, 18° (608-34-25); U.G.C. - Gobelins, 13° (336-23-44).

IA REVOLUTION DE LA CONFITURE (Bried, v.b.); Studio des Urallines, 9° (354-39-19).

IE ROI ET L'OISBAU (Pr.); Ganmont-les-Halles, 1° (297-49-70); Impérial, 2° (742-73-62); Hautefeullle, 8° (633-79-38); Montparamass 23, 6° (544-14-77); Colinée, 8° (359-29-46); Athéna, 12° (343-07-48); Convention Saint-Charles, 15° (579-33-00).

SCUM (Ang., v.b.) (\*\*); Olympic-IB FILME LES DE : - I MI ME DA : 20 F B FILM: CET WATER STAGES MIDIO 14 MIOTE AU TESTEVA (F.A.) DEL

SCUM (Ang., v.o.) (\*\*) : Olympic-Entrepot, 14\* (542-57-42) : v.f. : Cspri. 2\* (508-11-59) : Montpar-nasse-Pathé, 14\* (322-19-23); LE SEIGNEUR DES ANNEAUX (A. v.o.); J. Cocteau, 5 (354-47-82). LE SECH DES ANGES (Rt. 7.0.) : Hautefeuille, 6- (823-79-38) : Ely-sées-Lincoln, 3- (323-36-14). SHERLOCK BOLMES A T T A Q U B L'ORIENT-EXPRESS (A., v.o.): Marignan, & (339-92-52); Broadway, 16 (527-41-16); G a u m o n t-les-Halles, 1 (297-49-70); Quartier Latin, 5 (326-84-65); v.f.; Impé-rial, 2 (742-73-52); Baint-Lazare Pasquier, & (387-35-48); Fravette, 12 (331-56-86); Montparnasse 83, 6 (544-14-27).

SIMONE BARBES OU LA VERTU (Fr.) : 14 Juillet-Bastille, 11e (357-90-61), (357-90-51).

LES SOUS-OOUES (Fr.): Richelieu, 2\* (233-56-70); Berlitz, 2\* (742-50-33); Saint-Germain Studio, 3\* (354-42-72); Marignan, 5\* (358-92-52); Balzac, 5\* (581-10-50); Fauvette, 13\* (331-55-56); Montparnasse-Pathé, 14\* (322-19-23); Gaumont-Soud, 14\* (327-84-50); Cembronne, 15\* (734-42-96); Citchy-Pathé, 18\* (522-37-41); Gaumont-Gambetta, 20\* (536-10-96).

STAR TREEK (A., v.o.); Elyméet

5TAR TREE (A., v.o.) : Elyséec Point Show, 8 (225-67-29) ; v.f. : Peramount-Opéra, 9 (742-56-31). LE TAMBOUR (All., v.o.) (\*) : Boul Mich, 5\* (354-48-29).

TERRETE SUR LA LIGNE (A. v.o.)

(\*): Publicis Saint-Germain, 6\*
(222-72-80): Paramount-Elysées, 8\*
(359-49-34): v.f.: ParamountDéra, 9\* (742-56-31): ParamountMontparnasse, 14\* (323-90-10). TESS (Fr.-Brit., v. ang.) : Studio Raspall, 14 (320-38-98),

PUBLICIS CHAMPS-ELYSÉES (v.o.) PARAMOUNT ODEON (v.o.) PARAMOUNT MARIVAUX (v.£) PARAMOUNT MONTPARNASSE V.E. PARAMOUNT BASTILLE (v.f.) PARAMOUNT GALAXIE (v.f.) et dans les meilleures salles de la périphérie.

JACK NICHOLSON VOL AU DESSUS D'UN NID DE COUCOU

L'AYERIR DES MOTIDIENS REGIONAUX s handicaps et de leurs atouts E JOURNALISME WIER DE LA POLITIQUE discourse quebecois MARESCAUX the en thef dg . 50 millions .

FRANÇOIS LAMY

be to the de Que Choisir ? MIEL MORGAINE A Editor Montsouris

PRESSE ACTUALITE

blogs abonnement. More to thinbre on cheque! be Actualité, 5, rue Bayard, 129? Paris Cedex Ga

23 h 10

DEUX

12 h 45

303

### RADIO-TÉLÉVISION

M. FRANÇOIS MITTERRAND

INVITE LES MILITANTS

A SOUTENIR UN PROJET

DE QUOTIDIEN SOCIALISTE

M. François Militarrand a adressé aux militants du parti socialiste une lettre datée du 31 avril pour leur demander de contribuer à la création du quo-tidien socialiste du matin que la

direction du P.S. se propose de

lancer (probablement à l'au-tomne dans cette hypothèse) : • Une entreprise de cette im-

portance exige que les militants solent asses nombreux à la sou-tenir, écrit M. Mitterrand. Dans

tentr. ecrit M. Mitterrand. Dans le cas contraire. Il faudrait renoncer. Pour ma pari, je le regretierais car je crois nécessaire que noire parti soit enfin doit d'un journal quotidien national leur permetiant de porter haut sa voix et assurant sa présence permanente dans la vie des Français. J'éprouve comme vous ce sentiment d'amertume et de tristesse ouand il nous fout

vous ce sentiment d'amertume et de tristesse quand i? nous faut subri les effets de notre absence dans la grande presse et supporter la déformation systématique de nos idées, de nos interventions, de nos propositions, y compris dans les journaux qui oo disent proches de nous et qui altèrent trop souvent et nutre action et notre identité.

notre identité.

3 Cotte situation conduit à dénaturer les débats d'idées qui sont une des richesses du socialisme et de notre parti, lorsqu'ils sont utilisés au service d'abjectife politique contraires.

sur un carton joint à la lettre du premier secrétaire, qu'elle attend les réponses a vant le 15 mai. Le tarif des abonnements est fixé à 480 F et celul des

abonnements de soutien ne pourz être inférieur à 1000 F. Le chiffre de 20000 abonnés serait le minimum exigé par la direction du F.S. pour que le

projet prenne corps. Simultanement, ou apprend que

Simultanément, ou apprend que le Matin — qui envisageait sérieusement de lancer un Matin du Nord cette année — a « gelé » som projet. La décision ne serait pas sans rapport avec l'initiative de M. Mitterrand, « le Matin » ne voulant pas gêner le projet socialités.

socialiste ».
On affirme d'autre part que la fidélité de la clientèle socialiste à

Nord-Matin — bien qu'un grand nombre de ses pages soient cou-plées avec Nord-Eclair — auralt aussi incité le Matin a renoncer

à son projet. Cependant, le jour-nal de M. Perdriei pourrait publier à l'automne, chaque lundi,

huit pages consacrées au Nord dont le responsable serait M. Poi Echevin, chef de la ruhrique sociale, originaire de la région.

TOM BORN (A., v.o.): U.G.C. Dauton, 6 (339-42-82): Normandio, 6 (359-41-18): v.f. : Ecx. 2 (23883-83]: Bretagne, 6 (222-57-97):
U.G.C. Gobelina, 13 (338-29-44):
Magie-Convention. 15 (822-20-32):
Mistral, 14 (839-52-43): Tourellaa,
20 (836-51-96).
UN COUPLE TRES PARTICULIER
(A., v.o.): Baint-Germalo Village,
5 (634-13-26): Marignan, 8 (35992-82): v.f. : Etchelieu, 2 (23955-70): Parnassiens, 14 (329-83-11).
LA VIE DE BEIAN (Ang., v.o.):

55-701; Parnassiens, 14 (329-33-11).

LA VIE DE BRIAN (Ang., v.D.):
U.G.C. Opéra, 2e (281-50-32);
U.G.C. Odéon, 6e (325-71-08);
Blarritz, 8e (723-68-23); U.G.C.
Marbeut, 8e (225-18-45); Caméo, 9e (246-66-44); 14 Juillet-Bastille, 11e (357-90-81); Blenvenue-Monsparnasse, 15e (544-25-02); 14 Juillet-Basugrenelle, 15e (575-79-79);
YANKS (A., v.O.); Colisée, 8e (359-29-46).
WOYSECK (All., v.O.); Epée de Bols, 5e (337-57-47).

#### Les festivals

STREET DE LA MORALE JUSTICE PINCE POUS LE CONTRE MAIN CONTRE MAIN LE CONTRE MAIN

TALLS MACE

E MALASI BAAGRAD

MANHATTA

MARATRON

MARATRON DATINGS

10 pt 10 pt

VIC DE 18

 $M = \int_{\mathbb{R}^n} dx \, dx$ 

100

٠, ٠

: 0 S FC = NO

UN CHEEDE.

1

CONCOUN

5 05044

PERSON WAYS LA VILLE TATE CO.G. Marbour, &

ment pr. 4: vac

Manufick Pr. : Beringer & Beringer & Manufick Pr. : Beringer & Berin

TO STREET (A. V.O. : LA

A - (105-05-00);

in the this is a structure of the control of the co

Palett Se Arts 7

CONTROL SOCIETY OF THE PARTY OF

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P

PR PRINT HOUYEAUX

THE RESERVE AND THE PARTY OF TH

Manual and Author and

BALL EXCEPTIONAL

STATE AND LIFE

ERIC RORMER, 14-Juillet Parnasse, 5- (328-38-00) : la Carrière de Suzanne; la Boulangère de Mon-ceau (sam.) : l'Amour l'après-midi (dim.).

(dim.).

EUROSAWA-MIZOGUCHI, V.o., 14Juillet - Parnasse, 6 (326-58-00]:

Virre [sam.]; les Coutes de le
Lune vague après la piule (dim.).

JACQUES TATI, Grand-Pavois, 15:

1554-48-85): Jour de (ète ; les
Vacanees de M. Hulot; Mon oncle.

cle.
ANGOISSE ET EPOUVANTE, v.o.,
Grand-Pavoie, 15° (554-46-85) : ia
Maison de l'exorcisme : Pbantasme ; Amityville, ia maison du diable.

JACK NICHOLSON, v.o., GrandPovois, 15\* (354-46-85) : le Dernier
Nabab (sam.) : Missouri Breaks

HUMPHREY BOGART, v.o., Racclagh, 15° (283-54-44): la Femme à ébettre (sam.): le Grand Soma ebettre (sam.); 10 Grand Som-meil (dim.). LE Film NOIR, v.o., Grands-Augus-tins, 6 (633-22-13); l'Enigme du Chicago-Express; Çs commence à Vera-Cruz (sam.); Adiou ma jolio

CHATRLET - VICTORIA, 1= (508-

CHATRIET - VICTORIA, 1= (508-94-141 (v.o.). — L: 14 h.; Un tramway nommà Déstr; 16 h. et samedi 0 b-25: 18 Dernier Tango à Paris; 18 h. 10: les Diebles; 20 b. 10: Music Lovers; 22 h. 20: Crenge mécanique; ven. 0 h. 25: A l'Est d'Eden. — II.: 14 h. 10: A bant de souffis; 16 h. 10 + ven 0 h. 30: Essy Rider; 17 h. 50: Lenny; 20 h. et sam. 0 h. 21: Marethou Man; 22 h. 10: Love. LES FILMS LES PLUS CHERS DU MONDE, Eldarado, 10- (208-18-76): Barbareils (\*\*) (sam.); les Nou-

MONDE, Eldorado, 10 (208-18-78):
Barbareile (\*\*) (sam.); les Noufragés de l'espace (v.o.) (dim.).
CHARLIE CHAPLIN (v.o.). Studio
Logos, 5 (354-26-42): le Dictateur
(sam.); le Rid (dim.).
STUDIO 28, 18 (688-36-87) (v.o.);
SCUM (sam.).
RETOUR AU WESTERN (v.o.),
Clympic, 14 (52-67-42): The
Shooting ou la Mort tragique de
Leian Drem (sam.); Quarante
tueurs (dim.).
MARX BROTHERS (v.o.). Nickel

MARX BROTHERS (v.o.), Nickel Ecoles, 5e (325-72-07) : Un jour our courses (sam.); Chercheurs d'or (dim.). LE MELO RETROUVR (. a.), Olympic, 14° (542-67-42); le Village du plaistr (sam.); Remember my Namo (dim.).

LUIS RUNUEL, Olympic, 14 (542-67-42) : Los Olvidados (sam.) ; l'Ange exterminatour (dim.). COMEDIES TTALENNES (v.o.), La Clef, 5" (337-90-90) : Mediamed, Messieure, bonsotr (agn.) : les Nouveaux Monstres (dim.). L'AGE D'OR DU CINEMA FRAN-CAIS, Studio 43, 9° (770-63-40) : les Enfants du paradis (sam. et dim.).

MELOS ET GRANDS DRAMES (v.o.), Denfert, 14\* (354-00-11) : Vlolenes et Passion (szm.); Reflets dans un ceil d'ur (dim.). OZU (v.o.), Saint-Ambroise, 11º (700-89-16) : le Goût du sake; Voyage

à Tokyo. CINEMA ALLEMAND (v.o.), Selit-Ambrolse, 11° (700-89-16); l'Om-bre des anges; l'Honneur pardu de Katarius Blum; Vou de ··ille. ROBERT ALTMAN (v.o.), Studio de l'Etolia, 17º (380-19-93) : Quintet (sam.) : Nashville (dim.).

Le mensuel qui vous donne sur l'information des documents que your ne trouverez pas nilleurs. Dans le namero de mai

LA DIFFUSION DES QUOTIDIENS FRANÇAIS

L'évolution globale et titre par titre depuis 1960.

L'AVENIR DES QUOTYDIENS RÉGIONAUX

L'inventaire de

leurs bandicaps et de leurs atouts LE JOURNALISME VIVIER DE LA POLITIQUE

typiquement québécois PATRICK MARIESCAUX

rédacteur en chef de = 50 millions ET FRANCOIS LAMY directeur de - Que Choisir? -

les revues de consommateurs DANNEL MORGANNE commente la situation des Editions Montsouris

font le point sur

PRESSE ACTUALITÉ

est introuvable en kiosque. Exclusivement vendu par abonnement. ENVOYEZ 13 F (timbre ou chéque) d Presse Actualité, 5, rue Bayard, 75393 Poris Cedex 08 en spécifiant numéro de moi. L'aboanement d'occueil : 90 F.

and an all all the second

#### A voir

#### LES COULEURS DE DIANE

Du château d'Anet, il ne reste plus grand-chose, un portail, une chapelle, ou plutôt : la chapelle chapelle, ou plutôt : la chapelle et le portail de ce chef-d'œuvre de Philibert Delurme, alors surintendant des châteaux royaux jusqu'à sa disgrâce en 1559. Un chef-d'œuvre de l'architecture frunçaise où, pour la première fois, l'on vit superposàs les ordres dorique, iunien et corinthien, transition entre la Renaissance et l'époque clàssique.

Des amours de Diane de Pol-

Pepoque classique.

Des amours de Diane de Poitiers, pour qui Anet fut construit,
et du roi Henri II, qui le construisit pour elle, il reste an moius
des initiales enlacées: D à l'endroit, E. D à l'envers. Le curieux
phessé-croisé des initiales de chassé-croisé des initiales de Diane est blen évocateur de son Diane est blen évocateur de son caractère : e Belle à voir, honnète à hanter », selon François I°, eénormément rapace » pour Michelet, e mécène à l'exceptionnelle grandeur », pense Augustin Thierry. Elle sut en tout cas ce qu'était la puissance et comment s'en servir, pour soi sans doute pour d'autres aussi ; poètes, pointres, sculpteurs qui en préserveront ('Image : nue. Il aurait failu des dons de médium pour se glisser entre cette dium pour se glisser entre cette temme et ce château. Pierre Philippe, lo réalisateur, a trouvé

un moyen plus sûr encore peut-etre : la poésie. — F.E. \* Dimanche 11 mai, A 2, 21 h. 35.

#### roue tourne

Il ast très blan, Jean-Claude Pascal, d'una sincérité, d'une simplicité uniques en leur gente. Dans . V3. La nouveau vendredi =, il nova e contre avao besuccup de droierie que, contrairement é ce qu'on dit, ce n'est pee lui qui boude le cinème, c'est l'inverso. Voltà bieniòl douze ano que plus personne ne lui téléphone pour lui proposer un rôle à l'écran. On a prétandu que c'étell parce qu'il a'adonnait au tour de chent. Beeu prétoxto. Co n'e pas ampéehé Reggiant de faire un come back fulgurant.

On Ta vu aussi, Renniani, au cours de cette émission, et tranchente el touchante, our les stars à écilpses. Lui nous o recenté des histoires. Il e prêtendu n'evoir jameis connu le grand trou nois où cuibutent parfois dos nomo pourtant bian accrochéo eu firmament dos étoiles. Manque do pot, on a retrouvé une visite interview an notr et blanc, ou couro de laquelle Il exorimeit cans lausse honte son déserrol devant cel angoissant silonce des maloons de produc-

Michalina Presia, Ilaza, balla, Inchangeo, n'e pas triché, elle, à ce petit leu d'une vérité pas facile à vivre ni à avouer A ca propos, on fa revue avec Daniel Gelin dans un extrah des Saintes chéries, son dornier grand succès à la télé. A l'époque, on trouvait ce complètemont débile, et le on a été surpris par la qualité et le neturel d'une petite scène de ménage formidablement bien jouée comparée é ce qu'on voit

Le plus émouvant, ça a été

la ravissante Pascale Path, toute triste, toute remuée de devoir arpenter, poor les besoins de le caméra, après une si longue absance, les studios do Boulogne-Billancourt. On en avait le cœur serré. Le pluo marrant, ce sem les airs de matador d'un Eddie Conetantine, qui leit un malheur en Allemagne. Il chame, il joue sous le direction de réalisateurs connus. Il reçoit même - vieux rêve enlin réalisé - des offres d'Hollywood, On Petrête dans le rue pour lui

demander des autographes, et.

quand, il se revolt en Lemmy Caution. Il se trouve sengationnel.

La roue tourne... On est tout

en haut, et du soir au lend on se retrouve dans le bas. Pourquoi ? Les mottis invoqués par les uns ou les autres -question de chance, de volonté, faux pas, désir de no plus être catelogué dans tel ou tel emploi. primauté accordés à la vie privée - ne convaincront qu'auxmêmes. En réalité, ca ne s'explique pes. Peu importe ao fond. le résultet est là, dur é digérer. Un comédien na peut vendre que ce qu'il a : lui-mêma, S'il ne trouve plus preneur, c'est une eneinte à son moi le plus prolond. Il est lout entier concerné, contesté, dévalué. Se raison d'être, c'est de plaire, d'être almé. Ca n'est tamais tres agréeble de voir quelqu'un à qui l'on tlent yous négliger, yous quitter Quend c'est le public, ou du moins l'idée que s'en lont leo gens de le profession, alors là, c'est dramatique.

CLAUDE SARRAUTE.

#### Samedi 10 mai

#### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

- 18 h 35 Magazine auto-moto. 18 h 55 Les inconnus de 19 h 45.
- 18 h 10 Six minutes pour vous délandre. 19 h 20 Emissions régionales.
- 19 h 45 Mei Julin 40 : Journal d'un printemps
- tragique. L'attaque allomande commence à l'aube. 20 h Journal.
- 20 h 30 Numéro un des numéros un. 21 h 30 Série : Columbo.
- e Des sourires et des ormes s, résilisation de L. Penn. avec P. Paik, J. Nolan, C. Revill.
- 23 h 10 Télé loot 1. Pinale coupe angleise. 0 h 10 Journal.

#### DEUXIÈME CHAINE : A 2

- 18 h 50 Jau : Des chiffres et des lettres. 19 h 20 Emissions régionales. 19 h 45 Top club. 20 h . . Journal.
- 20 h 35 Feuhleten : La fin du marquisat d'Aurel. D'après le romas de H. de Le Madeleize, résitation G. Lessertisseur. Avec C. Axela, F. Bonnai, G. Louret...

21 h 45 Yariétés : Les Rulling Stones. 22 h 50 Document : Les solitaires de l'Atlan-

lique.

Ils étaunt cinq, B y o vingt ans, au départ de la première traversée de l'Allantique en solitaire, de Plymouth, en Angleterre, à Benoport, ouz Etais-Unit. En 1980, pour le sinème édition de cette course, ils seront plus de cent. Francis Chichester a gagné en 1980, Etic Tabarly en 1964 el 1976, Alain Colas en 1972, La Transat reste l'épreuve-reine.

h 40 leurnel

#### TROISIÈME CHAINE : FR 3

18 h 36 Pour les Jeunes. Un regard s'arrête ; images du souvenir ; Enfants d'Angieterre ; un système scolaire exemplaire. 19 h 10 Journal.

- 19 h 20 Emissions régionales.
- 19 h 55 Dassin avime.
- Elatoire de France : an siècie des Limières. 20 h Les jeux. 20 h 30 Le roman du samedi : « le Tisane des

saments ».

D'après J. Bousquet, adaptation M.-P. Briss-lance et J.-C. Moriu, résilisation J.-C. Morin. Avec P. Léotard, A.- L. Meury, H. Berre, A. Baint-Mor, P. Bartin, Sto.

Dimanche 11 mai

sont utilisés au service d'abjecilfs politiques contraires aux
nôtres, explottés à d'fins commerciales ou artificiellement entretenus dfin de nous diviser.
Nous nous trouvons ainsi confinés
dans uu droit de réponse limité
aux seules questions qu'on nous
pose, par les moyens qu'on nous
consent et sans capacité de
riposte aux attaques convergentes du pouvoir et d'ailleurs
dont nous somnes l'objet, e

La direction du P.S. précise,
sur un carton joint à la lettre Le roman d'une vie paralysée, celle du poète Joe Bousquet, devenu malgré (vi, dans le confinement de sa chambre, la rigure de l'écrivatu moderne, selon Paulhan.

#### 22 h 20 Ciné-regards FRANCE-CULTURE

11 h. 38, Le Festival du livre, à Mice.
19 h. 38. Entretien avec... J. Raphaël-Leygues.
28 h., a le Chapean de paille d'Italie a. d'E. Labiohe, avec D. Ajoret. M. Anizi. J. Amos, atc.
21 h. 29, Musique enregistrée.
21 h. 55, Ad ilb, avec M. de Breteuit.
22 h. 5, La ingue du samedi.

#### FRANCE-MUSIQUE

17 h. 15. Ouverture : Le matin des musicions (les petits mattres du dix-neuvième siècle français ; la musique d'orgue du dix-neuvième stècle).

neuvieno sidelo).

26 h. 6, Soirès Ifrique : e Manon Lescaut », drama lyrique da Puetini, par l'Orchestra national de France et Cheurs de Radio-France, avec N. Shada, L. Marinescu, H. Theyard, G. Friedmazu.... dir. N. Bous-volente

volonts.

23 h. S. Oovers is unit t Comment l'entender-vous ? (Schubert); 1 h., Festival de Lille 1978.

#### 17 h 40 Majox : Passe-passe. 16 h 15 Dessine-mol un mouton. PREMIÈRE CHAINE : TF 1

- 9 h 15 A Bible puvorte. 9 h 30 La source de vie.
- 10 h Présence protestante. 10 h 30 Le jour du Seigneur.
- Calébres en l'égliss de Rossy-en-Bris (Beineet-Marne). Prédicateur : Père Claude Bobstt.
- 12 h La séquence du spectateur. 12 h 30 TF1 - TF1.
- 13 h Journal. 13 h 30 C'est pas sérioux. 14 h 15 Les rendez-vous du dimanche.
- De Michel Drucker. 18 h 30 Sports première.
- Rugby (demi finals du championnat de France, secondo mi-temps en direct); Golf (open à Saint-Cloud). 17 h 15 Séris : Le mondo mervelleur de Disney. Les asplons volent hapt

  18 h Voriétés : Découverles francophones.
  Chantons français (dami-finale).
- 19 h 25 Les animaux du monde.
- 13 h 25 Les mimaux du monde.

  Au pays des singes dorés.
  20 h Journal.
  20 h 35 Cinéms : « le l'éléphone rose ».

  Plim trançais d'E. Molinaro (1975), avec M. Darc P. Mondy, P. Prevox, M. Lonadais, D. Ceccaidl. G. Hérold (rediffusion).

  Les représentants d'une firme oméricaine jont oppel à une prostituée de luxe pour rendre agrésite le sejour à Parts d'un tradus-sriei de province, dons ils veulent rendres l'usine. L'industriel de vien i sincérement amoureux.

  Un veudeville qui le veut moderne, el où abonde les mois d'auteur. Bien ficele, mais pas toujours de très bon poût.

  22 b Théâtre municipel contemporain.

  Le jeu de Sainte-Agnés, de M. Constant, avec les solistes de l'ensemble àra Nova, O. Verdlor, trombone ot cor tibétain, S. Gualda, percusiona, P. Urban, guitare, J. Maréchal, orgus. Sous la direction de M. Constant.

  Une jarce sacrés inspirée d'un menusorit du Monte des libitiones d'un serue surpre
- M. Constant.
  Une larce sacrée inspirée d'un manuscrit du Moyen Age, l'huitoire d'une jeune vierge condamnée pour sorcellerie.

  23 h 10 Journal.

- 13 h 20 Série : Colorado.
- Le crimo.
- les jeunes.
- 15 h 45 Des animanx et des hommes. 18 h 35 Série : Un juge, un file.

- Mort en stock.

#### 10 h Emissions pédagogiques.

Monsieur Satie (restisation J. Valère). 19 h Journal.

#### DEUXIÈME CHAINE : A2

- 12 h 45 ll àtait un musicien.
- 14 h 53 Jeu : Des chiffres et des lettres pour

- 19 h Stade 2. Journal.
- 20 h 35 Feuilleton : La laupe. D. J. Irving, d'après te tivre de J. Le Cairé. Avec A. Guioness, A. Knox, L Bannen...
- 21 h 35 Document de création : Ua homme
- un chitosu.

  Anet (proposé par P. Call, réal. P. Philippe).

  Dans la céldre chiteau construit par Philippe libert Delorme et decoré par Jean Goujon,
  à la recherche de Diane de Poisiers. 22 h 5 14 petit théâtre.
- «Le Rond», de J.-C. Dansud. 22 h 35 Chefs-d'assyro en péril.
- Les châtes ux d'Anvergne. 22 h 55 Journal.

#### TROISIÈME CHAINE : FR 3

- 10 h Emissions de l'ICEI destinées aux travalleurs immigrés.
- 10 h 30 Mossique. Images du Maroc.
  - 16 h 40 Préiode à l'après-midl. Récital P. Entremont : Sonats en la mineur de Mosart; Pavane pour une infante défunte et Gaspard de la nuit de M. Ravel.
- 17 h 40 Jeu : Tous contre trois. Besauron et Ornans.
- 18 h 40 L'avanture : Le grand voyage. 10 h 40 Spécial DOM-TOM. Poum, la vie dans le Nord calédonien; Lauréal de l'ortisanat en Guadeloupe.
- 20 h Dessin animé : Mister Magoo.
- 20 h 30 Villes au trèsor : Nancy.
  Le place Stantalas apec ses grilles d'or das-sinées par Jean Lamour: mais encore les palais du duc de Cormine, mais encore les musées de Nancy : eslut des Beaux-Aris et l'autre, cousant à Emile Gallé. Promonade artistique 21 h 25 Journal.
- 21 h 40 L'imflé de FR 3 : Don Quichotte, Par J.-M. Boyer et A. Taleb. 22 h 40 Cinêma de minuit : « Faubourg Mont-
- marite e.

  Pilm tracyais de R. Bernard (1931), avec
  G. Moriay, L. Noro, C. Vanel, P. Bertin,
  P. Carton, Florelle, A. Duboso, N. Picard, P. Carton Florelle, A. Dusosc, A. Picard, E. Lebland. Les deux l'illes d'un voyageur de commerce vivent seules dans un modesto loyement du jauboury Montmartre. L'une tourne ma l'autor réussit à resise honnête, malgre lo
- Drams populiste d'après un roman Ellenri crams populate d'après un roman Elenti Duvernois. Monds de fauboury à la frantière d'une petite bouryeoure sombrant dans la pauvreté et les bas-fonds, Les dous fanes (fantoire et émotion) de Gaby Morley, qui domine la distribution.

#### FRANCE-CULTURE

- h. 7, La fenêtra ouverte. h. 15, Horizon, magazine religieux. h. 48, Chasseurs de sod : Don Helder Comara. h., Orthodoxis et christianisme arlental.
- 8 h. 3a. Protestantisme.
  9 h. 18, Econte Israël.
  9 h. 18, Divers aspects de la pensée contemporaine; la Libre Pensée française.
- 10 h., Messo du Mai musical, à la cathédrale de Bordseux.

  11 b., Regards sur la mosique : « l'Eulèvement au sérail », de Morart (deuxième partia).
- 12 h. 5, Allegro. 12 h. 45, 50-6its du disque. 14 h. Sous: Hongkon; (an partence sur la Cathay Pacific Air Line).
- Cathay Pacific Air Line).

  14 h. 5, c Une Illie à brâler », de V. Théophilide, d'après is . Jeanne d'Arc », de J. Delthell, avec V. Théophilides et M. Usan.

  15 h. 28, Musique enregistrée.

  16 h. 5, Cinquième Festival d'Evian : Concours de quatuors à cordes.

  17 h. 39, Ecneoptre asse... F. Flohic, G. Lotelle et A. et P. Eousnet.
- 18 h. 36, Ma con troppo.

  19 h. 16, Le cinéma des tinéastes.

  28 h., Albatros : Posas russe.

  28 h. 48, Atelier de création radiophonique.

  23 h., Musique de chambre : Sia pièces de Paderewaki, par E. Chojnacka, piano ; e Quatuor pour saxophones », de J.-M. Demase, par le Quatuor Deffayet.

#### FRANCE-MUSIQUE

- 7 h. 3, Musiques pittoresques et légères. 7 h. 40, Les classiques favoris : Eatchaturian, Mozart. Rossini, Bosthoven. 9 h. 2, Les chants de l'âme : l'Eglise améri-
- eaune. 9 h. 39, Cantate BWV 85 (Bach). 18 h. 15, Les classiques favoris : Mosart. 11 b., Les petites orallies : Schütz, Haydn, musi-qua balinaise.

- que baltuaise.

  12 h., Le concert de midi : « Symphonie nº 3 ou is mineur Ecossaise », de Meddelscohn, par l'Orchestre national de France, dir. H. Soudant.

  13 h. 5, Tous en scène : Fred Astaire.

  13 h. 39, Jeones solistes : E. Berchot, plano, et A.-M. Roobard-Bellosoo, violoncelis.

  14 h. 15, Les après-midi de l'orchestre : Histoire de la direction d'orchestre, da Berlios à Boulez

  16 h. 15, La tribune des critiques de disques : « Den Carlos », de Verdi.

  18 h. Jazz tivant : De Boue revivals.
- e Don Carlos », de Verdi.

  19 h., Jant vivant : De bope revivals.

  28 h. S. Le concert de dimenché, présentation.

  28 h. 30, Echanges internationaux : e Quatre poèmes symphoniques d'après Arnold Bôcklin », de Règr ; e Capriccio pour plano et orchestre », de Stravinski ; e Symphonia no 104 en ré majeur », de Haydn, par l'Orchestre de la radio de Hanovre, dir.

  28 h. S. Vine, syrec M. Beroff, piano.
- 22 h. 30, Une semains do musique vivante : Anthologie des concerts de France-Musique. 23 h. 30, Ouvert la nuit : Jean Langisis ; 6 h. 5, Rites et traditions populaires.

 La succession de M. Jacques Fauvet au Monde. — MM. Claude Julien et Alaiu Jacob sont arrivés en tête du premier tour exploratoire prévu par la procédure adoptée le 15 avril pour désigner le candidat de la rédaction du Monde à la succession de M. Jac-ques Fauvet. Le second tour explo-ratoire aura lieu le 20 mai, entre ces deux candidats, avant l'as-semblée générale de la Société des rédacteurs prévue pour le 31 mai.

### LETTRES

#### MORT DE L'ÉCRIVAIN JOSEPH BREITBACH

L'écrivain franco-autrichien Joseph Breitbach est mort, le 3 mai, à Munich, à l'âge de soixante-dix-sept ans.

Soixante-dix-sept ans.

[Né de parente tyrollen et lorrain, Breitbech c'était fixé en Frauce en 1928. Il avait été on ces familiers de la N.R.F., de Gide, Rogar Martin du Gard et Julien Green. Il a Serit notamment : le Liftier amoureux, Clément, Rapport sur Bruno (cédit à Jean Schlumbergeri, et deux pièces, le Jubilaire et Derrière le ridanu, montées à Paris en 1960 et 1975.

Avec Dominique Auclères et Raymond Aron, il a auvré à la réconcillation franco-allemande eu lendemain de la seconde guerre mondiale.]

#### LE DERNIER LIVRE DE PIERRE VIANSSON-PONTÉ

La référence du dernier livre de Pierre Viansson-Ponté, dont Mau-rice Schumann a rendu compte dans le Monde du 7 mai, a malen-contreusement disparu au bas de l'article. Précisons donc que les Jours évanouis, le troisième tome de ses chroniques qui vient de paraltre, est publié comme les deux premiers aux Editions Stock (392 pages, environ 65 francs).

### TRIBUNES ET DÉBATS

### DIMANCHE 11 MAI

— M. René Monory, ministre — M. Jacques Barrot, ministre de l'éconumie, est l'invité du de la santé et de la Sécurité sociale, participe à l'a Interview-èvénament » de R.T.L., à 13 h 15. à 19 heures.

douleurs baume algipan rhumatismales la chaleur bienfaisante

Réunis pour la première fois au Conseil de l'Europe

#### Vingt et un ministres responsables de l'immigration préconisent une action « urgente et concertée »

A l'heure où, à Paris, un grand nambre d'organisations pré-paraient la • marche nationale • des immigrés — prevue ce samedi 10 mai, à 14 heures, place de la République, — les ministres responsables des problèmes migratoires dans les vingt et un Etats membres du Conseil de l'Europe ont teuu une confé-rence, à Strasbourg, du 6 au 8 mai. Ils ont approuvé une série de recommandations — parfois en contradictiun avec la poli tique mise en œuvre par leurs gonvernements — en vue d'une actiun • urgente et concertée • à l'égard des travailleurs etrangers.

De notre envoyé spécial

pris, pour la France, M. Stoléru estiment qu'elles - devraient prévoi un droit de recours effectif -, qu

n'existe à pau près nulle part, pa

plus an France qu'en R.F.A., en Bel

gique, en Suisse ou en Grande-Bre

Que peut-on attendre d'une telle

déclaration d'intention, epprouvée

par M. Stoleru ou par... la chaf du

département fédéral de la justice police du gouvarnement helvétique '

N'est-il pas uo peu tard pour s'inter-

roger sur le sort des chômeurs étran-

gers et des enfants da migrants

elors que le plupart des Etats occidenteux onl verrouillé leurs fron-bères depula 1974 ? Comme le

reconnaissail un déléqué ouest-

sllemand, les interventions du Fonds

de réétablissement ne sont qu'- une

du Consell de l'Europe aur le statut

simples recommandations. Mais • un

premier pas e vient d'être fait, a déclaré Mme Andersson, et l'Italie

a proposé d'accusillir une deuxième

conférence des ministres de l'immi

gration. Malgré les réticences de la

France et de le R.F.A., cette Initia-

tive e élé acceptée par les partici-

.(1) Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, France, R.F.A., Gréce, Mande, Islande, Italie, Liochieustein, Luxemboorg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suède,

(2) Notamment le Bureau inter-

JEAN BENOIT.

juridique du travailleur migrant. Le Conseil de l'Europe émel de

Strasbourg. — Quatre millions d'étrangers en France, dont un mil-lion neul cent mille actifa ; plus de onze millions en Europe occidentale, don! six millions six can! mille actifs; ces chilfres onl été rappelés par les ministres des vingl et un Elats membres du Conseil de l'Europe (1) réunis pour la première fols, en présence d'observaleurs de la Finlande, du Saint-Siège el d'orgenisations

Deux thèmes evalent élé retenue pour ces débats à huis clos : l'intégrallon des travallieurs migrants et de leurs lamilles dens les pays d'accuell, et le coopération avec les natione d'origine dans le perspec-tive, précisément, d'un certain nombie de retours - volontaires -, D'enirée de jeu, le Conseil de l'Europe evalt publié un communique dénonçant l'exploitation de millona d'immigrants qui, désavantagés socialement et professionnellement at privés, dans la plupart des pays, de leurs droits civiques et politiques fondamentaux, • sont les citoyens les plus vulnérables, les premiers à subir les conséquences de la réces-

Le communiqué ajoutait que • leur contribution importante au dévelop-pement économique de l'Europe justilie une reconnaissance de leurs droits el aspirations ». Aussi, la plupart des ministres entandaiant-lie re-charcher avec la Suède les moyens d'une action «urgenie et concertée », d'une stralégie commune visant surtout à octroyer eux migrants • un slatut juridique qui leur assure un séjour stable el des conditions de

#### Les libertés fondamentales

A l'issue de la conférence - prèparée depuis deux ans el demi par les divers pays, — lee ministres ont défini une série de priorités, à commencer par la participation des migrents aux décisions aut les concernent: . Ils devraieni, pour cale, jouir des ilbertés fondementeles, lelles que le liberté d'expression, de réunion et d'association » Indiquent les ministres dans leur resolution, qui constitue, a dit Mme Andersson, ministre suédols de l'immigration, le premier document international du genre

Parlant du principe que l'eide eu développement vaut mieux que l'Immigration, les ministres demandent que de nouvelles possibilités d'em-ploi soient créées dans les pays d'émigration, grâce è l'intervention financiérs du Fonds de réétablissement du Conseil de l'Europe, L'élimination dee obstacles au regioupement familial. la protection de la deuxième génération des migrants et la simplification des formalilés de

En ca qui concerne les procédures d'expulsion, les ministres --- y com-

Aux élections des délégués du personnel

#### LA C.G.T. CONFIRME SES PROGRÈS CHEZ TALBOT

Les élections de délégués du personnel out eu lieu le 8 mai, chez Talbot à Poissy (ex-Simca-Chrysler). Comme cela avait été le cas, quelques jours plus tou. pour les elections du comité d'en-treprise (le Monde du 3 mai et du 9 mai), la C.G.T. double pres-que le nombre des voix en sa faveur, an détriment de la C.S.L. (ex-C.F.T.), qui reste cependant

RESULTATS

Premier collège — Inscr., 18 308, vot. 17 754. C.S.L. : 52,58 % des votants (cootre 62,57 % en 1976) et 24 sièges sur 44 (contre 28 sièges sur 53); C.G.T. : 31,71 % (18,25 %) et 15 sièges (10); autonomes : 6,35 % et 15 sièges (41 ; F.O. : 2,95 % (2,3 %) 1 siège (lochangé); C.F.D.T. : 2,34 % (3,28 %), 1 siège (inobsagé).

Tous collèges. — Inscr. 23 214. vot. 2: 341. C.S.L.: 53,91 % (62.85 %). 32 sièges sor 55 (44 sièges sur 63); C.G.T.: 25,38 % (15.47 %). 15 sièges (10); autonomes; 7,03 % (4,57 %). 4 sièges (5); F.G.: 6,15 % (4,57 %). 3 sièges (2); C.P.D.T.: 1,94 % (2,78 %), 1 siège (inchaogé).

#### La nouvelle convention médecins-Sécurité sociale comporterait un respect rigoureux des tarifs composées de médecins sont beau

coop trop laxistes.

L'instauration d'une autodiscipline rigoureuse est l'on des principaux dispositifs de la convention actuellement négociée, a dit M. Derlin. Les mèdecins consells

des caisses y auront un rôle très important.

Inportant.

Le déconventionnement des médecins qui ne respectent pas les tarifs, jusqu'icl soumis à une très lourde procédure, pourrait devenir quasi automatique. La nouvelle convention ne comportera plus (article 18) l'engagement des organismes de sécurité sociale à ne pas creer de « médecine de crisse ». Ou à concurrencer la

caisse », ou à concurrencer la mêdecine libérale.

Autre point important : la convention serait signée pour cinq

ans, mais pourrait être reconsi-dérée an bout de deux ans.

mèdecins, soucieux de se créer une clientèle, sera un gage important pour le respect des couventions.

Il faut, enfin, abserver que, si

plusieurs points sont encore en discussion entre les caisses et la

F.M.F. la nouvelle convention, une fois signée, aura sans doute à surmonter divers obstacles evant de recevoir l'approbation des pou-voirs publics.

(De notre correspondant.)

Lyon. — M. Barre a inaogure vendredi 9 mai le Salon international de la lunetterie, de l'optique oculaire et du matériel poor opticiens (SILMO), qui se tient, jusqu'au 12 mai, à Lyon.

Le premier ministre, après avoir cité en exemple l'industrie de la

tunetterie, e composée d'entre-prises qui ont compris depuis longtemps les secrets de l'éco-nomie de compétition », a évoqué

sociétés, elle n'a jamais rencontré la faveur de l'opinion, ni des as-semblées qui s'en Inspirent ».

Partant de ces constatations, il a récusé l'idée de fatre financer les cotisations sociales par l'impôt: « Je considère que la première chose à faire en France est de stabiliser les cotisations sociales au niveau prépler ont

ciales au niveau qu'elles ont atteint, avant même de caresser l'espoir de les réduire, et que l'avenir de natre économie rend nécessaire une pause des dépenses sociales. C'est ce que je tente de l'ire au milieu de toujes les cir-

faire au milieu de toutes les cri-tiques et de toutes les suren-chères. » — C. R.

A Saint-Brieuc

TROIS MÉDIATEURS

SONT CHARGES DE RECHERCHER

UNE SOLUTION DANS LE CONFLIT

DU JOINT FRANÇAIS

(De notre correspondant.)

ties et de proposer sous goinzaine des moyens de mettre fin au conflit.

Celui-ci s'était durci depuis

lundi, après un autre jugement en référé du même tribunal, qui, à la demande de la direction, avait ordonné la cessation des entraves à la liberté do travail.

Le personnel svalt décidé une grève générale reconductible toutes les vingt-quatre heures, et bloqué l'entrée de l'usine. Ce

jugement du tribunal a. semble-t-il, détendu l'atmosphère. Réuni en assemblée générale vendrodi, le personnel a décidé la reprise du

travail lundi, durant le temps que se tiendra l'expertise.

cotisations sociales.

Les discussions entre les caisses d'assurance-maladie et la F.M.F. (Fédération des médecins de France) vont parvenir à leur terme et elles seront soumises, avant la fin de ce mois, au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés, a déclaré M. Matrice Derlin (F.O.), président de cet organisme, le 9 mai, devant la presse. nisme, le 9 mai, devant la presse.

M. Derlin, comme le fait également M. Bergeron et sa confèdération, affirme qu'il n'est pas
question d'instaurer une « médecire de riches et une médecine
de pauvres », ainsi que l'affirment
la C.S.M.F. (Confèdération des
syndicats médicaux français,
organisation majoritaire qui ne
participe pas aux négociations),
la C.G.T. et le P.C.F.

« C'est le système actuel, avait déjà déclaré la commission exé-cutive F.O., reposant sur le droit permanent à dépassement de tarif (D.P.), que les dirigeants de la C.S.M.F. voudraient maintenir, perennisant ainsi un double sec-teur de soins, tout en continuant à se prévaloir des avantages so-ciaux et fiscaux que leur accorde le conventionnement. »

Le double secteur existait déjà, puisque les assurés étaient remboursés à des taux différents, selon que le médecin n'était pas conventionne (3 P pan r une consultation) ou conventionne (75 % de 40 F, soit 30 F).

L'objectif de M. Derlin est de mettre fin au non-respect des tarifs conventionnels et aux abus de dépassement permanent, car les commissions de contrôle goutte d'eau dans l'océan », el seula Irois pays (l'Espagne, le Portugal et la Suède) ont ratifié la Convention

#### LA MAJORITÉ DES MUTUELLES M. BARRE : il faut stabiliser les REFUSENT D'APPLIQUER LE TICKET MODÉRATEUR D'ORDRE PUBLIC

La Fédération n ationale de la mutualité française (23 millions d'adhérents) fera, les 10 et 11 mai, le point sur les négociations engagées aven le ministère de la santé sur l'assouplissement do décret instituant un tieket modérateur d'ordre public. Pins de la moltié ces organisations mutualistes out déjá fait savoir qu'elles n'appliqueralent pas ce texte.

La Fédération, selon soo président, M. Teulade, refuse la pro-positio du ministre de verser une ristourne aux calsses d'assurance-maladie quafin de participe de cette façon à l'effort demande à tous pour le redressement finan-cier de la Sécurité sociale ».

## nomie de compétition », a évoqué l'évolution de la fiscalité, ales taux de la T.V.A. sont en France les plus élevés des pays d'Europe occidentale, a déclaré à ce propos le premier ministre, et îl conviendrait : les réduire, plutôt que de les augmenler, car il s'agil d'un impôt qui pèse sur les prix et frappe aveuglément les consomateurs, quel que soit le ntoeau de leurs revenus. Quant à l'augmentation de la fiscalité directe su, les personnes physiques et les sociétés, elle u'a jamais rencontré (2) Notaument le Bureau inter-national du travail. l'O.C.D.E., le Conseil et la Commission des Com-munautés européennes, le Comité-intergouvernemental pour les migra-tions européennes, a 1 o a 1 que l'Assemblée parlementaire, le Fonds de réétablissement du Conseil de l'Europe et la Conférence des pou-voirs locaux et régionaux.

AUX ASSISES DU PATRONAT CHRÉTIEN A AVIGNON

#### Si les problèmes économiques sont insolubles c'est parce que les responsables polítiques ne sont pas capables de les traiter

déclare M. François Ceyrac

De notre envoyé spécial

Avignon. — Invité, vendredi 9 mai, « à tilre personnel » aux trelzièmes assises nationales du Centre chrétien des patrons et dirigeants d'entreprise (C.F.P.C.), qui s'achevalt le II mai à Avi-- Invite vendredi qui sacrievat le 11 mai a Avi-gnon. M. François Ceyrac, prési-dent du C.N.P.F., prenant de la hauteur, a exposé sa vision du devenir politique et économique du monde et de la France devant trois cents congressistes très attentifs.

M. Ceyrac a commence par évoquer le risque d'une a conflagraquer le reque à une à conjugra-tion internationale ». Mais, a-t-il dit, a le pire, c'est le mètler des hammes politiques et c'est à eux de l'éviter ». Pour lui, la crise actuelle est la consequence de a la dislocation », à la fin des a la dislocation a, à la fin des années 60 — avant la guerre du Kippour, — d'un a ardre a né du conflit 1940 - 1945. Une disloca-tion due aux évolutions moné-taires et politiques et, depuis dix ans, ce ne sont que a recherches tâtomantes et désordounées d'un nouvel équilibre a. Pour le président du CNPF

nouvel équilibre ».

Pour le président du CNPFtrois problèmes majeurs se posent
à l'aube de ceite décennie. En
premier lieu, la remise en cause
des epprovisionnements de base
des pays développés, « un danger
permanent à travers le comporperminent a travers le compar-tement incertain des possesseurs de matières premières et d'éner-gie ». A ce propos, M. Ceyrac affirme : a Le pétrole est un problème politique. Ce n'est pas pour des raisons économiques que son prix a quadruplé en 1973-1974, ce n'est pas pour des raisons écoce n'est pas pour des ruisons etca-nomiques qu'a éclaté la crise tra-nienne. » Il s'agit là « d'un désor-dre et d'une incapacité politiques, dont l'Europe donne actuellement un asser beaa speciacle ». Bt le patron des patrons d'ajouter «Les problèmes économiques ne sont insolubles que parce que les responsables politiques ne sont pas capables de les traiter.

croissante du nationalisme, poussé fuscurà l'absurde. Troisième problème : le vieil-

En second lieu, l'exaspération

lissement des Idéolagies et l'appa rition d'aspirations nouvelles Revenant sur le terrain etricte ment économique, le président du C.N.P.F. retient deux phéno-mènes : la mondialisation de la concurrence et la révolution

technologique.

Pour lui, c'est dans l'innovation technologique que la France 2 sa meilleure chance, à condition de dépasser les vieux antagonismes nationaux entre l'agriculture et l'industrie d'une part (I), l'in-dustrie et le commerce d'autre

Il faut d'antre part présenter cette innaval lon technlogique non comme une source de dérange-ment des habitudes acquises, mais ment des habitudes acquises, mais comme « one vision oudacieuse de la creation sociale ». Il convient, dans les années 30, d'associer — chacun à leur nivean — tous les collaborateurs à la marche de l'entreprise : de décentraliser les organes de décision ; de développer la formation permanente, et pour les jeunes, les formations allernées, « Les relations sociales sont trop souvent présentées, affirme M. Ceyrac, comme un affrontement entre les présentées, affirme M. Ceyrac, comme un afrontement entre les syndicats et le patronat. Noir et blanc. Bons et méchants. C'est simpliste. Au contraire, une nouvelle vision du monde économique et social a provoqué la réflexion sur l'aménagement du temps de travail. » Le président du C.N.P.F. ajoute : « Il n'y a pas de raison que l'on n'aboutisse pas dans le cadre du rapport Giraudet et que la France ne se modernise pas aussi dans ce modernise pas aussi dans se domaine. Une politique sociale, ce n'est pas seulement l'entassement des avantages acquis. 3 Puls. n'oublant pas son public. Il conclut: c Le philosophe a distribute pas de mismo est de mismo est de mismo. « Le pessimisme est de raison, » l'optimisme est de volonié. » l'ajouterai : les chrétiens sont l'espérance. » — M. C.

(1) Des groupes d'études et de travall ont été mis en place depuis l'au dernier entre la F.N.S.E.A., et le C.N.P.F.

#### ÉNERGIE

### L'évolution du prix du gaz

Les prix du gaz naturel devront être compatibles avec le prix du pétrole brut , soulignait le communiqué final de la réunion de l'OPEP à Taif. Alors que plusieurs pays consommareunon de l'Oper a l'ail. Alors que plasieurs pays consomma-teurs, dont la France, renégocient avec les producteurs (Algérie, Pays-Basi les prix contractuels du gaz, cette déclaration, pour vague qu'elle soit, indique une tendance qui semble irréversible, d'autant que plusieurs pays membres de l'OPEP, dont le Vene-zuela, sontienneot la position de l'Algérie, comme en témoignent les propos que nous a tenus M. Calderon Berti, président en exercice de l'organisation.

D'antre part, le bulletin d'information d'Elf-Aquitaine du muis de mars — imprime il est vrai avant que ne a'engagent ces discussions - eoulignait cetta évolution. Au moment où Gaz de France est engagé dans des négociations difficiles avec la Sonatrach algérienne, ce commentaire a été jugé plus que maladroit an ministère de l'industrie. On tronvers ci-dessous une déclaratian du président d'Elf-Aquitaine, M. Albin Chalandon, qui précise la position de son groupe — important producteur de gaz à Lacq comme en mer du Nord. — B. D.

#### M. Calderon-Berti : le Venezuela appuie la position algérienne

dérée an bout de deux ans.

Enfin, alors qu'un lui reproche de traiter avec une organisation minoritaire, M. Derlin répond qu'en 1971, déjà, la convention n'avait d'abord été signée que par la F.M.F. et que tous les médecins ay étalent finalement ralliés, puisque les praticlens non couventionnés ne représentent qu'environ 15 %. De plus, M. Derlin estime que l'afflux des jeunes médecies soucieux de se crèer une a Jai appuyé la proposition algérienne sur le priz du gaz, nous prècise M. Calderon-Berti, le ministre vènèzuèlien du pétrole, lors de son passage, le 9 mai, pendant quelques heures à Paris, Il est vrai que les priz du gaz sont très faibles comparés à ceux du pétrole. Il est donc importont que les paus membres revolent du pétrole. Il est donc important que les pays membres revolent cela et établissent une véritable politique du gaz. Il n'y a aucune raison pour qu'en terme de pouvoir colorifique il y ait un écart de prix entre les deux sources d'énergie, Il faut certes offiner l'analyse; la situation est différente selon qu'il s'agit de gaz associé au pétrole ou de gaz seul. Mais la position de l'Algérie est très solide, »

est très solide, n
Reconnaissant que les termes
du communique de la conférence
de Talf à ce sujet sont vagues,
le ministre vénéruellen ajoute:
« Une bonne idée doit bien commencer à prendre corps d'une manière ou d'une autre, » M. Calderon-Berti se dit, par allieurs, très satisfait de la réu-nion extraordinaire de l'OPEP.

a clors que beaucoup annoncient une importante confrontalion en-tre les pays membres ». Il estime que la formule d'indexation de prix, qui est « très importante pour les pays industriels, pour les

pays en voie de développement et pour l'économie mondiale », pourrait être appliquée « dès la fin de cette année » si les mem-bres arrivent à convaincre les pays rétieents (Algérie, Iran, Libye) qu'il y va de l'intérêt de tous.

Mais, auparavant, les paya membres devront « se battre pour la réunification des priz». Une formule d'indexation néces-site e un prix-plancher » et donc « une structure unifiée des priz». M. Calderon-Berti croit d'ellleurs à un praguement prophain de la à un mouvement prochain de la part des pays qui ont maintenn les prix les plus bas.

Enfin le ministre vénézuéllen s'est dit a particulièrement heureux » de la décision de principe sur la constitution d'une agence de développement chargée d'aider les pays du tiers-monde qui out des difficultés de balance des paisments du feit de repolitries. out des difficultés de balance des paiements du fait du renchérisse-ment du pétrole et aussi de financer l'exploration de nou-velles sources d'énergie dans les pays les plus pauvres. Cette agence était une proposition de l'Algérie et du Venezuela. Mais le ministre reconnaît qu'aucun fonds ne lui a été affecté. « Cela relève, dit-il, des ministres des finances. »

#### M. Chalandon: les revendications des pays producteurs nous inquiètent

 L'éditorial du bulletin men-suel d'information d'Elf-Aquitaine affirmati récemment que des relè-vements des priz de vente inté-rieurs du gaz devront être accep-tés au nom de la loi du marché. tés au nom de la loi du marché.

— Nous n'intervenons pas daos les contrats d'achet de gaz à l'étranger puisque Gaz de France a le monopole de l'importation. En revanche, natre position de producteur et de distributeur en France nous conduit à demander que le prix du gaz naturel reste en ligne avec les prix internationaux, c'est-à-dire qu'on ne cède pas à la tentation de le plafonner en France lorsque son prix ans-

en France lorsque son prix ang-mente à l'importation. Naus pen-sons en effet que l'attitude inverse — en entretenant dans l'esprit des consommateurs l'illusion que le gaz est par nature un combus-tible bon marché — aboutirait rapidement à des distorslans incompetibles evec des conditions nurmales d'approvisionnement.

normales d'approvisionnement.

— Ce même édilorial soulignait aussi que « les prix de venie du gaz naturel sur le marché international tendent (...) à s'aligner irrésistiblement sur la valeur équivalente du pétrole brul ».

Vous sembiles ainst justifier les revendications actuelles de certains pays producteurs ?

— Pas du tout. Elf-Aquitaine a simplement voulu dire que la situation actuelle, dans l'aquelle le prix du gaz rendo à la consom-

● La Sonatrach a éclaté en quatre sociétés. — La Sonatrach, société nationale pétrollère algèrienne (cent mille employés) a éclaté en quatre sociétés (nos dernières éditions datées 10 mai) : la société mère qui garde ses attributions en matière de recherche, d'exploitation, d'exportation et de transport d'hydrocarbures, et trois nouvelles sociélés constituées en « entreprise socialiste à ceractère économique ». Celles- ci prendront en Saint-Brieuc. — Saisi en référé par les syndicats C.F.D.T. et C.G.T. de l'usine du Joint fran-cais de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nard), où se déroule, depuis dix Nard), où se déroule, depuis dix semaines, un conflit eur les salaires, le tribunal de grande instance de Saint - Brieuc a nommé jeudi trois experts média-teurs. Un syndic, un ancien magistrat et un ancien directeur régional du travail, ont reçu pour mission d'entendre les deux par-ties et de proposer sous goingaine que ». Celles - ci prendront en charge les aecteurs du taffinage et de la distribution, des plasti-ques et cnoutchoucs, et enfin des grands travaux pétrollers.—

La Chine a protesté auprès du Japon, mercredi 7 mai, contre la décision prise par ce dernier d'entreprendre, avec la Corée du Sud, des forages pétroliers sur le plateau continental, en mer de Chine orientale, sur lequel Pékin a réaffirmé sa souveraineté. Dans une déclaration gouvernementale publiée par l'agence Chine nouvelle, Pékin accuse le Japon d'avoir « négligé d'atlacher l'importance qui leur est due aux relations a m I c a l e s sino-japonaises » en parvenant à un accord « avec les autorités sud-coréennes sans consuiter la Chine et dans sans consulter la Chine et dans le dos de la Chine ». La dernière démarche chinoise dans ce sens remonte à 1978. — (A.F.P.)

mation est inférieur à celui de ses équivalents pétrollers le fuel domestique et le fuel lourd B.T.S., pouvait difficilement durer.
Cela ne signifie pas pour autant
que le prix du gaz doit être
identique à ceini du pétrole, thermie pour thermie. Le pétrok mie pour thermie. Le petroie content des produits plus nobles comme l'essence; il est donc normal qu'il soit plus cher. Nous avons employé l'expression « valenr équivalente », pent-être tropelliptique, pour bien marquer cette différence.

» Loin de vouloir les justifier, les revendications de certains pays producteurs nous inquiètent: elles consistent à aligner le prix départ du gaz sur velui des pétroles les plus riches en essence, donc les plus chers. Si on ajoute à cela des frais de transport beaucoup plus élevés, le gaz rendn en France risque d'être aussi cher, sinon plus, que le fuel docher, sinon plus, que le fuel do-mestique. Tous ses usages industriels seraient alors remis en

» La surévaluation est auss dangereuse que la sous-évalua-

#### LE JAPON **AURAIT ACCEPTÉ DE PAYER** 35 DOLLARS LE BARIL -LE PÉTROLE IRANIEN

Dans le conflit qui l'opposait à

l'Iran sur les prix du pétrole, le. Japon aurait battu en retraite et serait prêt à accepter de payer 35 dollars par baril le brut francen. L'Iran vend 26,5 millions de tonnes de brut par an au Japon, assurant ainsi 13 % des approvisionnements pétroliers japonais. Au début d'avril, la Compagnie nationale iranienne des pétroles avait annonce son intention d'ap-pliquer, à compter du 1 avril, une hausse de 2,50 dollars par baril et de porter ainsi à 35 dol-lars le prix du baril de brut. Les douze compagnies pétrollè-

res douze compagnies pétrolit-res japonalses auraient, dans un premier temps, accepté ces nou-velles conditions. Mais, à la mi-avril, le gouvernement japonais a enjoint aux compagnies de ne pas payer ce prix et de retarder les palements, le temps de négocier un tarif plus hes aves l'Tran. un tarif plus bes avec l'Iran. Depuis le 20 avril, les livraisons de brut iranien sont effectivement suspendues et les deux parties négocient.

Citant des sources pétrollères l'agence Associated Press indique le 9 mai que le gouvernement japonais aurait revu sa position et envisagerait finalement d'accorder sux douze compagnies pt-trollères l'autorisation de payer le brut iranien à 35 dollars le baril Des profits. pour

CONJC

INDUSTRIE

40.55

285

---

52.5%

23 gr

73.54

Tables :

Factoria Syant d Emma Fatti o

MARKET NO. ALL

Tank

de de la company

Breiter Bays d

IES BURING - 707 NE RECEVRONT PAS NE HOUVEAUX DEVELOENDS PRANCO AMÉRICA NS

100 pm 100

amilia - pr

Ministration Ministration Ministration Ministration

Children in the F.

Selon to the selection of the selection

n • 400 -- -

est in the

g 20 (C ) (C)

E bas. A The state of the s The second secon

Tonefore Book Care de Ctd (2 Factor)
a burner op
burner op
burner de
burner de
burner de Talemolation of the command of the c

SOCIÉTÉ MATIONALE D'EX ET DE DISTRIBUTION D 20. the Jawaher-Lei-Nebra-Alimentation en eau potabl à partir du Canal des Ea

Transport et mise en œuvro de as an appel desired in the management of the state of the



Le problème est que cette

progression des profits n'a, pour

l'haure, guère d'affets sur le

situation des travailleurs, qui

volent leurs revenus stagner el

le marché de l'emplot continuer

à se dégrader. De là à ca qu'ils

« NORWAY » :

INCIDENTS LÉGERS

disent les armateurs

Porti avec retard de Sou-

thampton, le paquebot Nor-way (ex-France) fatsati route normalement le 10 mai vers New-York avec environ 850

passagers à son bord. On es souvient que, à cause de la présence de sable dans les tuyauteries de certaines ca-

bines, l'armateur norvegien, M. Kloster, avait du renoncer

à embarquer des passagers — une centoine — à Southamp-ton. Selon un communiqué de

la société de courtiers Barry Rogliano Salles, à Paris, « le départ de Southampton a été

départ de Southampton a été retardé de quelques beures seulement pour permettre de procèder avant la traversée à certaines vérifications, en particulier sur le circuit d'eau de tollette de certaines cabines qui, maintenant, fonctionnent normalement.

c Compte tenn de ces in-convénients, dix passagers en tout ont préfère débarquer à Southampton. Une centaine de passagers, qui avaient em-barqué dès l'origine pour le seul parcours Norvège-Sonth-ametre ent égrepant débar-

ampton, ont également débar-que comme prévu dans ce port. Les ouvriers qui sont à

bord continuent à effectuer les finitions prévues et leur

travail progresse normale-

On o toutefois appris, i

10 mai, que les mille six cents passagers qui devaient em-

passagers qui devaient em-barquer a New-York, le 16 mai, pour le trajet New-York-Miami, ne pourront effectuer cette croisière. Ils seront rembourses, a Nous avons encore besoin de quel-que temps, et il est néces-saire de quitter New-York sans passagers », o indique le capitaine Torbjorn Hauge, qui se trouve à bord du Norway.

[Il fact rappeler que la pre-mière tôle do « France » avait été

poece le 7 octobre 1957 sux Chantiers de Saint-Nazzire, Le

Chantiers de Saint-Nazzire, Le «Norway» anjonrôbul a Vingt-trois ans. D'octobre 1974 à août 1978, le «France», en ootre, est resto désarmé ao fond do port do Havre et malgré les équipes d'entretien à bord, pinsieurs organes vitaux du navire ont été parsieurs mendant més de clima.

paralysés pendant près de cinq ans. Le « Norway » a ensuite été « métamorphosé » aux chan-

tiers allemands de Bremerhaven.

en trente-deux sempines, un délai extrêmement serré. — F. gr.]

CIRCULATION

#### RGIE

## wolntion du prix du 10

the fire gaz naturel devrons ette compatible a soulignait le communique finale fire le Fair. Alors que plusieurs pays comp de l'Alle de la position de l'Algeria comme de la presidente le position de l'Algeria comme de la production de l'Algeria comme de la position de l'Algeria comme en tendance qui semble inche plantique pays membres de l'OPEP dont la position de l'Algeria comme en tendance qui semble inche passione de l'Algeria comme en tendance que nome a tenus M. Calderon Bern presidente l'Algeria comme en tendance que nome a tenus M. Calderon Bern presidente.

fargrahadin d'information d'Ell'Aguit ingrine il est vrai avani que ne s'enpe confignati cette évolution. Au momen d'o confignati cette évolution de momen d'o confignations des négociations des cles aut le commentaire à cie invente. Address de Commentaire à cie 177 aus que par le la la la la commentaire à cie 177 aus que par la la commentaire. On trouvers et la commentaire de la la commentaire. M. Albin Contanton de la commentaire de la co

#### Calderon-Berti : le Venezuela appar la position algérienne

The special to proposition and the proposition of California Statement of the proposition invited by the property of the A SECRETARIA DE LA COMPANION DEL COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TRANSPORT

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH M. Chalandon : les revendications des pays producteurs nous inquielen

MANAGER CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP

And the state of the

BALL MIT

Carrier & William .

1 Marie 1985 - 1986 , 273 3

The second second second

THE RESERVE AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN T

The state of the s

Section of the second

\$8.90 CAS

ME WAT SILVE

The state of the s

Resident Committee of the Committee of t

The second secon

The second secon

The state of the s

10 10 14 hanna

#### Des profits, pour quoi faire?

Les entreprises françaises ee porteni bien. L'augmeniation de ieurs bénéfices, en 1979, en témolone. Blen sûr, les experts ne manquent pas de latre remarquer que, dens certaine cas. le riveau des profits reste inférieur à ce qu'il était en 1973, l'année record. Il n'en demeure pas moins que le redressement amorcé en 1978 se trouve, autourd'hul, lergement confirmé. Voilà au moine un parl qua M. Barre eura gagné, lui qui souhaltail rendre aux sociétés françaises leur compétitivité. Il est vral qu'il leur en a donné las moyena, en libérant les prix. en - recommandant - une politique aalariele plua rigoureuse, en facilitant les restructurations.

moribondes. L'opinion l'e sans

doute compria, qui, per exemple,

n'e guère protesté lorsque. l'étà

en vienneni à conclore que la redressement des firmes s'est lait essentialisment sur leur doe. at que l'amélloration des bénéfices dee eoclétés est inversameni proportionnalie à cella du son qui leur est réservé, il n'y e qu'un pas. Le patropat e eniment explinité les causes de la dégradation de la competitivité des entreprises, et les raisons pour lesqualles il fallalt y remédier. Il lul faut, aujourd'hul, trouver des Ce redressement financier est réconses convaincantes et vérifiebles è la question qu'on na une bonne chose. On ne gagne peut menquer de lui possr ; pas le guerre économique avec Des profits, mals pour quoi des entreprises exeangues ou

dernier, eaules les cotisations emplois d'après-demain = risque des saleriés furent melorées d'apparaitre un peu courte.. pour assainir les comptes de la

#### INDUSTRIE **AFFAIRES**

#### LES BOEING - 707 **NE RECEVRONT PAS** DE TALBOT EST COMPROMIS DE NOUVEAUX RÉACTEURS FRANCO-AMÉRICAINS

Faute d'avoir recueilli le nombre suffisant (vingt-cinq apparells) qui puisse ini permettre da lancer sur des bases économiques rentables le programme de cremotorisation » de ses 707 inter-continentaux civils, Boeing a abandonné son projet d'installer des réacteurs franco-américains CFM-56 sur des Boeing - 707 en service (nos dernières éditions datées 10 mai). L'avion ntilisé pour les essais, un Boeing-707 de série, sera réaménagé et il deviendra le dernier exemplaire de ce modèle à être acquis par une

Selon un porte-parole de Boeing. l'intérêt des compagnies aérien-nes pour ce programme de cremo-torisation » de leurs 707 s'est révélé insuffisant pour justifier le lancement commercial de l'opération. An début du projet, Boeing avait estimé que le marché pouvait se situer antour de deux cents avions, soit de l'ordre d'un millier de réacteurs à construire aux Etats-Unis, et SNECMA, en France. Les efforts de commer-cialisation n'ayant rien donné, ils ont été suspendus par Boeing et ont ete sispentius par boeing et le 707 équipé de quatre réacteurs CFM-56, qui aveit accumulé cent soixante-cloq heures de vol d'es-sal, ne sera pas soumis à l'homo-logation de l'agence fédérale chargée de la réglementation aérienne.

Toutefois, Boeing a obtenu, au début de l'année, un contrat préliminaire de l'armée de l'air américaine pour la « remotorisation » de ses avions KC-135 qui sont la version militaire du Boeing-707 destinée au ravitaillement en vol d'avions de combat on de transport.

C'est la raison pour laquelle le 707 d'essai est actnellement en tournée de démonstration sur plusieurs bases des Etats-Unis. L'armée de l'air américaine décidera vraisembiablement en octopre prochain ei elle exécute ou si elle suspend son projet de moderniser ses avions-citernes. Le marché potentiel de l'armée de l'air américaine est de l'ordre

#### LE REDRESSEMENT DE LA FILIALE BRITANNIQUE

laire? - an sachent que la for-

mule du chancellar Schmidt, - les

prolits d'aulourd'hul aont les

Investissements de demain, el tes

Le programme de redressement de Talbot-U.K., filiale britannique du groupe français P.S.A.-Pen-geot-Citroën, est compromis, selon geot-Citroën, est compromis, selon la direction, per un conflit social, qui a éclaté dans son usine de Lindwood, en Ecosse. Ce conflit, qui concerne vingt-aix salariés, a déjà entrainé la mise an chômage technique de deux mille travailleurs (sur un effectif total

travailleurs (sur un effectif total de six mille), et pourrait provo-quer un arrêt total de la produc-tion de l'usine.

Talbot-U.K., qui a enregistré une perte de 40 millions de livres en 1979 (400 millions de francs environ) espéralt équilibrer ses comptes cette année. Cet objectif sera sans donte difficile à attein-dre du fait de la grave, si elle se dre, du fait de la greve, si elle se poursuit, mais aussi des sanctions commerciales envisagées par les pays de la C.E.E. à l'égard de l'Iran. Ce pays est en effet le premier client étrenger de Talbot-U.K., qui doit lui livrer en 1980 des pièces détachées et des mo-teurs pour plus de 150 millions de livres (1500 millions de francs).

• Fujitsu et T.R.W. créent une filiale commune. — Fujitsu, premier constructeur japon als d'ordinateurs, et le groupe américain T.R.W. viennent de créer une société viennent de créer une société commune aux Etats-Unis. Cette firme b. lisée T.R.W.-rujitsu distribuera sur le marché américain des minis et moyens ordinateurs ainsi que des matériels périphériques fabriqués par la firme japonaise. Cette dernière, qui détiendra 51 % de cette fil·ale commune avec T.R.W., espère vendre ainsi, en 1984, 200 millions de dollars de matériels aux Etats-Unis.

• Le groupe des Moisons Bruno
Petit vient de devenir l'actionnaire principal de Maisons et
Chalet idéal (M.C.I.): cette opération s'est faite grâce à la Midland Bank France, qui avait
racheté 80 % du capital de M.C.I.
avant d'en rétrocèder l'essentiel à
Bruno Petit. Les Maisons Bruno
Petit ont au cour. de ces der-Bruno Petit. Les Maisons Bruno Petit ont au cour. de ces der-nières années acquis le contrôle majoritaire de Babeau et de la Société des constructions andré Beau, et plus récemment racheté la S.A. les Pavillons modernes de Sologne et la marque les Mai-sons Balency. Ces diverses opé-retions portent le groupe dans le de l'air américaine est de l'ordre de sept cents avions, ce qui peut représenter, pour les constructeurs franco-amèricains du réacteur, une commanda éventuelle de l'ordre de trois mille cinq de l'ordre de trois mille cinq familiale et les Maisons Phênix

> SOCIÉTÉ NATIONALE D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION DES EAUX

- (Publicité) -

Alimentation en eau potable du SAHEL à partir du Canal des Eaux du Nord

> Transport et mise en œuvre de conduites (LOT B 3)

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux lance un appei d'offres international pour le traosport et la miss an Œkvre de canalisations et la construction d'ouvrages. Le lot B 3 est divisé co 3 sous-lots indépendants:

Sous-lot B 31: Pose de 27 000 m de cooduites eo bétoo précontraint de diamètre 1 250 et 1 400 mm.

Sous-lot B 32: Pose de 25 500 m de cooduites eo Fonte Duetlie ou en béton à âme eo tôle de diamètre 1 250 mm.

Sous-lot B 33: Construction d'un brise charge.

Cet appel d'offres s'inscrit dane le cadre d'un projet floancé par la Fonds Seoudien de Développement.

Cat appel d'offres s'inscrit dans le cadre d'un projet noute par le Fonds Seoudico de Développement.

Les sotreprises qualifiées qui désirent participer à cet appel d'offres peuvent se procurer le dossier anprès de la SONEDE (Sec-Marchès) contre palement de la somme de DEUX CENTS DINARS (200 D.). en numéraire ou chèque harré.

Les offres devront parvanir à la SONEDE, sous plis recommandés avec accusé de réception ou être remises contre reçu au plus tard le 4 JUILLET 1989 à 10 HEURES.

L'ouverture des plis sura lieu le même jour à 11 HEURES.

### Les armateurs français commandent cinq navires minéraliers à des chantiers japonais et brésiliens

(Suite de la première page.)

Cet engagement patronal est toutefois subordonné à une négociation engagée avec les syndicats d'officiers et de marins dans la perspective d'aboutir à la constiperspective d'aboutur à la consti-tution d'un équipage moins nom-hreux que celui qui est habituel-lement à bord de ce genre de cargos, comme le font dèjà d'un-tres armateurs européens ou japonais.

Puisqu'il s'agit de navires construits au Japon, qui seront livrés entre février et septembre 1982, les services du mioistère des transports s'emploient à obtenir auprès des ministères du hudret et du commerce avisient budget et du commerce extérieur les licences d'importation néces-

Dans le créneau des navives de taille plus modeste, d'autres ar-mateurs français vienneot, eux mateurs irançais vienneot, eux aussi, de faire un pas en avant. Il s'agit de la société dénommée Union navale, qui est liée par des contrats d'approvisionnement svec l'ATIC (Association technique de l'importation charbonnière). Cette association joult en France, on le sait, du monopole de l'acbat de tous les charbons étrangers. L'Union navale a, il y a quelques jours, mis un point final avec des chantiers brési-liens et une société financière de ce paye à une négociation por-tant sur la commande de deux navires charbonniers de 40 000 tonnes chacum. Ces bateaux seront livrés, le premier fin 1980, le second (affecté à une filiale de l'Union navale) début 1982.

#### Deux fois plus cher que les Polonais

L'ensemble de ces décisions, ilhistrant le dynamisme de cer-tains armateurs français qui, de ce falt, pour certains genres de transport, n'ont rien à envier aux plus grands noms de Grèce,

La reconstruction

du marché Saint-Germain

- M. CHIRAC

ANNONCE LE DEBUT

DES: AMÉNAGEMENTS

SOUTERRAINS

M. Jacques Chirac, maire de Paris, a visité le 9 mai le sixième

arrondissement et en particulier

affirme sa volonté de profiter de la recons-

truction de ce marche pour y réaliser en partie les équipements publics qui font défout à l'orron-

publics qui jont dejout à forton-dissement ». C'est là la thèse soutenue par M. Pierre Bas, député R.P.R. Parlant de la revendication cobtraire des associations de dé-

fense qui souhaitent une recons-truction du marché de l'arrondis-

sement à l'identique, le maire a déclaré : « Nous sommes sensibles aux objections formulées quand elles sont de bonne foi mais dans cette affoire nous trancherons ovec l'accord des

étus. 3

Ancun projet définitif n'est encore arrêté, a encore expliqué M. Chirac, mais la réalisation des premiers équipements en sous-sol

devrait commencer en juin pour être terminés en 1983. Une pis-cine, un gymnase, des parkings et des resserres pour les commer-cants doivent ainsi être construits

marché (le Monde dn 11 octobre

M. Chirac a aussi visité l'ancien

URBANISME

de Hongkong on d'Oslo, condui-sent toutefois à poser une série de questions.

Pourquoi les chantiers français. Pourquoi les channers français, dont les carnets de commandes ne sont pourtant pas pleins à craquer, c'est le moins qu'on puisse dire, n'ont-lis pas soumissionné pour ce genre de commandes?

On répond, dans les milieux spécialisés, que ces navires minéraliers, charbonniers ou transporteurs de céréales, assez simples à concirulre n'intéressent nes les à construire, n'intéressent pas les a construire, in incressent pas ses chantiers nationaux, qui preferent se spécialiser dans les navires à forte valeur ajoutée (metha-niers et propaniers, porte-coute-neurs, navires chimiques, paque-bois). Il fant remonter à 1971 pour voir la dernier minéralier lancé par un chantier français.

lancé par un chantier français.

Il y a deux ans, à propos d'une offre lancé e par l'armement Louis Dreyius, les entreprises françaises, visiblement non compétitives eur ce crânean commercial, proposalent un prix deux fois plus élevé que les chantiers polonais i C'est pourquoi le gouvernement vient de demander à la chambre syndicale de la construction navale d'étudier, techniquement et financièrement. construction il avaite d'etituler, techniquement et financièrement, une série de cinq navires minéra-liers - charbonniers - céréaliers, qui utiliseraient, éventuellement, le charbon au lieu du fuel comme

Vu du côté des armateurs, il est certain que le transport du charbon est un secteur d'avenir. Cent quarante millions de tonnes ont été transportées sur les océans ont été transportées sur les océans en 1979. D'ici à 1985, la consom-mation s'accroitra au rythme de 15 à 20 % par an (le Monde dn 24 janvier). Pour ne prendre que l'exempla de la France, 29,7 mil-lions de tonnes ont été importées en 1979, dont 21 millions de ton-nes par mer. Pour 1980, les chif-fres sergient respectivement de fres seraient respectivement de 33 millions et de 23 millions de

moyen de propulsion... comme au début du siècle.

tonnes. . Mais les investissements que

réalisent les Français ne sont pas sculement destinés à « ouvrir » l'accroissement des importations sur le marché national II est bien sur le marché national. Il est bien évident que les grands groupes com ma CETRAGPA comptent faire flotter le pavillon français sur les trafics « tiers », entre l'Australie et le Japon ou l'Afrique du Sud et Rotterdam, ou les Etats-Unis et l'Italie par exemple, ce qui — soit dit en passant, — se traduit par des gains nets de devises pour la balance des paiements.

Cette « fringale » charbon-nière (2) a d'ailleurs des effets très sensibles sur les prix du transport : si le taux de fret du charbon entre Baltimore (côte est des Etats-Unis) et Le Havre était en janvier dernier de 13 dollars en janver deriner de 13 ookars par tonne, il est aujourd'hui de 17. Normal 'dans ces conditions que les armateurs se frottent les mains et investissent.

mains et investissent.

Du coup, tous les grands ports d'importation nonrissent de vastes projets pour être capables de recevoir des navires de plus en plus gros, de plus en plus nombreux et des cargaisons de plus en plus importantes. Les Etats-Unis à Hampton-Roads, Baltimore, Mobile, La Nouvelle-Orléans, le Canada à Vanconver, l'Afrique du Sud à Richard's-Bay, l'Australie avec le port de Hay-Point accessible aux navires de 150 000 tonnes, qui intéresse beaucoup des Japonais, la Chine (dont les investissements, là ausal, sont les investissements, là aussi, sont financés par des prêts japonais), la Polog ne, enfin, accroissent considérablement leurs capacités d'exportation à long terme. C'est la preuve que la renaissance de cet or noir-là pe sera pas un feu de paille, ni pour les producteurs ni pour les transporteurs.

FRANÇOIS GROSRICHARD.

(2) Le charbon à coke pour la sidérurgie, mais surtout le charbon vapeur ntilisé dans les centrales électriques.

#### LES RÉSULTATS DE SWISSAIR

#### Les Suisses redoutent la concurrence du futur train à grande vitesse

Swissair a réalisé, en 1979, un benefice net de 50,4 millions de francs suisses (126 millions de francs francais) au lieu de 49,4 millions l'année précédente. La com-pagnie, dont le trafic n'a progresse que de 1 % d'un exercice à l'autre, continne de miser sur la qualité du

Pas question pour Swissair de ccurir après n'importe quel ellent. « Si nous nous lancions dans le transport de masse, nous ne fe-rions honneur ni à la réputation de la Suisse ni à notre philoso-phie commerciale », confirme M. André Clemmer, directour général pour la France de la compagnie suisse. « Nous n'avons pas l'intention de créer une troipas tintentan de creer die troi-sième classe, ajoute-t-il. Nous ovons la recette moyenne par passager la plus élevée de tous nos concurrents.

Swissair a transporte, l'an der-nier, 725 000 passagers entre la Suisse et la France, dont 580 000 entre la Suisse et Paris. Elle des-sert Marseille et Nice; ses responsables souhaiteraient ouvrir d'autres escales en province : Bordeaux et Toulouse à court terme, Nantes et la Corse à plus longue échéance.

En juillet, la compagnie pren-dra livraison du premier des quinze DC-9-81 (135 sièges) dont elle a passé commande, « l'avion cants doivent ainsi être construits sous le marché actuel. Ces travaux, toujours selon M. Chirac, peuvent être faits sans gêner un futur projet d'amènagement en surface, qui devra recevoir l'accord du ministre de l'environnement et du cadre de vie, M. Michel d'Ornano, qui a ouvert une instance de classement du site du marché (le Monde du 11 octobre le plus silencieux et le plus éco-nome du monde avec l'Airbus », affirment ses dirigeants, qui comptent le mettre en ligne sur Paris à l'automne 1980. Quant aux dix Airbus A-310, ils commence-

ront d'être exploités à partir de 1983. « Des études approjondies sont en cours pous déterminer s'il sera piloté par deux ou trois hommes, dit M. Clemmer. Une décision seru prise avant la fin de cette onnée, en toute séré-nité, sur la seule base de consi-

directions objectives. 3

La mise en service du train à grande vitesse (T.G.V.) entre Paris et Lyon en octobre 1983 coîncidera avec l'entrée en ligne des premiers Airbus A-310, ce qui pose aux responsables de Bwissair des aux responsables de Bwissair des « problèmes purticulièrement cigus ». Des études ont, en effet, montré qu'entre Paris et Genève la compagnie suisse pourrait perdre, dans un premier temps, 40 % de son trafic.

Ses responsables affichent néanmoins un certain optimisme, ne prévoyant qu'un raientissement de l'expansion. A leur avis, ele T.G.V. devouit prendre doon-

a le T.G.V. devrait prendre davan-tage de clients à la route qu'à l'avion ». An reste, pour lutter contre cette concurrence ferro-viaire qui mettra la capitale à trois heures vingt de la cité de Calvin (cinquante minntes en DC 9), ils envisagent d'accèlèrer les procédures au sol, notamment par la mise au point de systèmes d'enregistrement automatique. « Compte tenu des aléas du transport aérien », les dirigeants de la compagnie suisse jugent « absolument nécessaire » une politique de diversification des activités, notamment dans le secactivités, notamment dans le sec-teur touristique. Swissair se pro-pose de créer une chaîne d'hôtels de toute première classe, soit par le rachat d'établissements exis-tants, la prise de participations ou la signature de contrats d'ex-pioitation. — J.-J. B.

#### « LA FUTURE LIGNE **ERMONT - INVALIDES** DEVRA ÊTRE ENTERRÉE SUR TOUT SON PARCOURS >>

déclare M. Le Theule

- La realisation de la liaison ferroviaire Ermont-Invalides ne doit pas être retardée mais doit être modifiée dans sa consistance . a déclaré, vendredi 9 mai, M. Joël Le Theule, ministre des transports, en inaugu-rant la prolongation de la ligne de métro nº 13 bis audelà de la porte de Clichy jusqu'à la station Gabriel-Péri, à Asnières-Gennevilliers (« le Monde » du 9 mai).

Donnant sinsi satisfaction à Donnant ainsi satistaction a tous ceux, élus et riverains, qui critiquaient le passage de cette voie ferrée à l'air libre dans certains quartiers de Paris et de la banlleue, le ministre des transports a précisé: « Il serait scandilleue de couvrir le roie ferrée qui daleux de couvrir la voie ferrée au milieu de boulevards résidentiels et d'imaginer je ne sais quot dans le quartier des Epinettes. Un pasle quartier des spinettes. On pas-sage en souierrain n'est même pas exclu pour cette section. s Sans macher ses mots, M. Le Theule a rendn les techniciens responsables du retard (les cré-dits sont débloqués depuis seize mois) en les accasant de ne pas avoir « informé complètement les élus ».

élus ». Le président du consell régional, Le président du conseil régional, M. Michel Giraud, sénateur R.P.R., a, quant à lui, souhaité que le VIII<sup>o</sup> Plan confirme la priorité donnée aux transports en commun. Il pense que si un nouvel équilibre tarifaire est indispensable, il faut aussi améliorer les services rendus aux utilisateurs et, par example, étudier la possibilité d'onvrir eratuitement les sibilité d'ouvrir gratuitement les

parkings de dissuasion aux titu-laires de la carte orange.

Pour critiquer la suppression de certaines lignes d'autobus après la prolongation du métro et les augmentations de Paris, les élus socialistes et communistes ont refusé de participer à cette inauguration officielle. Le syndicat C.G.T. de la R.A.T.P. pour sa part avait organisé une manifestation pour protester contre le a démanièlement de la Régie ». La fédération socialiste des Hants-de-Seine se plaint, dans un nants-de-Seine se plaint, dans in communiqué, que seuls des re-présentante du parti communiste aient pu prendre la parole à la fin de cette manifestation.

the state of the s

## AVIS D'APPEL DE CANDIDATURES

LIGNE Nº 2 : BOUGAINVILLE - DROMEL PHASES I et II : JOLIETTE - NOAILLES et NOAILLES - CASTELLANE

MÉTRO DE MARSEILLE

La Société du Métro da Marseille tancs un appel d'offres restraint au com et pour le compta da la Vilte de Marseille. Objet : Assurances an cours de chantler. Obtention de la meilleure tarification pour :

Le garantis des dommages pouvant survanir aux ouvrages en cours de construction;

- La garantis des dommages pouvent être causés à autrul du feit de la réalisation des travaux. Cet svis s'adresse aux Sociétés et Compagnies d'Assurances à l'exclusion de tout intermédiairs (courtiers et agents). A titre indicatif :

Détai da la prestation : 39 mois;
 Début prestation : 1 octobre 1980.

Les coodidats devroot fournir les renseignaments prévus à l'article 751 du Code des Marches publics, 18 et 2º alinéus. Les candidatures erront envoyées en B.A.R. sous doubte pli à la S.M.M., 44, avecue Alexandre-Dumas, 13008 MARSEILLE. Tél.: 27-08-92 avant to 15 mai 1980, ... 1° beures. L'enveloppa portera la meotion : » CANDIDATURES ASSU-RANCES LIGJE Nº 2 ».

Renseignements auprès de Mile COURTOIS à l'adresse ci-dessus. Date de l'envot de l'avis d'eppel de cardidatures à la publi-cation chargés de l'insertion le 24 avril 1950.

### M. Chrac à aussi visite l'ancien rélectoire des Cordellers, altué derrière l'Ecole de médeuine. Ce bâtiment de la fin du quinzième siècle doit être restaure avec l'aide ENVIRONNEMENT

#### E.D.F. VIDANGE : VIZILLE SANS EAU Les huit mille habitants de

de Vicilie, dans l'Isère, sont privés d'eau depuis le 7 mai en raison d'one balsse sondaine des nappes sooterraines dans laquelle ils puiscut Certe baisse est doc elte-même au colmalage de la Romanehe Ger les bones échappees du barrage de Chamb go E.D.F. est en train de corer. Des centaines de topoes de bougs malodorantes ont auphysie tes truites sur 60 kllomètres. E.D.F. soconce upe la temise en ean du barrage se fera avant

ie 19 mai.

#### SPEICHIM

L'activité de l'exercice 1979 s'est traduite par un chiffre d'affaires de 531 millions de francs, contre 423 millions de francs en 1978.

Dans sa seance du 21 avril, le consell d'administration a arrêté les comptes de l'exercice 1879, qui font apparaitre une marge brute d'euto-financement dépassant 11 millions da francs et un bénéfice après amortissements, provisions et impôt sur les sociétés, de 3106 753,49 F, contre 5 379 435 F l'année précédents.

A l'assemblée générale, qui se tiendra le 26 juin 1980, le conseil proposera la distribution d'un dividende de 16 F, identique à celui de l'an dernier, qui, augmenté de l'impôt payé en Trésor, correspondra à un revenu global de 24 F par action. Après la distribution de ce dividende, qui absorbera 3 024 000 F, le report à nouveau se situera à 7 552 000 F.

Au 1° janvier 1980, le carnet de commandes dépassait 1,3 milliard de francs, restant à facturer,

République Democratique de Somalie.

**APPEL D'OFFRES** 

Avis d'invitation pour la préqualification des firmes ou aroupes de firmes qui souhaitent participer ou concours pour fournir des services de conseils concernant la construction du barrage et de la

ntrale électrique de Boardheare, sur le fluve Juba, dons lo

Le gouvernement de la République Démocratique de Somolie.

ministère du Plan, a l'intention de désigner un consultant pour :

- La mise ou point définitive des plans du projet, - La préparation des documents d'appets d'offres, - La préparation des dessins paur la construction et,

Le barrage de Boardheere sera un barrage du type « poids » d'environ 495 m de long et 77 m de hout. Les consultants seront

Les Sociétés de Conseil expérimentées et spéciolisées souhaitont se préqualifier peuvent obtenir (gratuitement) un document qui

leur donnera des Informations générales et des instructions leur permettant de soumettre leur demande de préqualification. Ce document est distribué par l'Ambassade de la République Démo-

crotique de Somolie, 66, avenue Franklin-Roosevelt, 1050 Bruxelles. Les dossiers complets de candidature doivent être adressés à ladite ambassade de foçon à y parvenir le 17 juin avant 17 heures.

- La supervision des travaux de construction.

désignés à la suite d'un conçours entre firmes préqualifiées.

#### INSTITUT MÉRIEUX

Le conseil d'administration de l'Institut Mérieux a'est réuni le 29 avril dernier.

Il a arrêté les comptes de l'exercice 1979, qui se traduisent, pour un chiffre d'affaires de 582 001 044 F. en accroissement de 22 % sur 1978, par un bénéfice eprès impôts da 44 493 480 F (ap rès provision pour dépréciation des titres des fillales de 170 000 F) contre 3 983 169 F en 1978 (après provision pour dépréciation des titres de 34 339 000 F).

Le chiffre d'affaires consolidé e'est élevé à 845 274 000 F, en accroissement de 22 % sur 1978, et le bénéfice consolidé net revenent à l'institut Mérisux s'élève à 62 551 000 F contre 24 480 000 F.

Le conseil, usant de l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire du 21 juin 1978, a décidé d'augmenter le capital social de 45 000 000 de francs per incorporation de réserves et attribution gratuite d'actions, à raison d'une action nouvelle pour neuf anelennes.

Les 100 000 actions nouvelles seront créées jouissance du 1 janvier 1979

et donneront droit an dividende de l'exercice 1979.

La date de début de l'opération matérielle de remise des titres sera annoncée nitérieurement.

Compte tenu des bons résultats de l'exercice, le conseil proposers à l'assemblée générale, qui se réunira à Lyon le 2 juin. la distributioo d'un dividende de 12 F (+ 0 F d'evoir fiscal) par action (encienne et nouveile), contre 10 F (+ 5 F d'avoir fiscali en 1979. Cette distribution ebsorbera 12 000 000 de francs contre 9 000 000 de francs en 1979.

#### FROMAGERIES PAUL-RENARD

#### CIT - ALCATEL

Le chiffre d'affaires hore taxes du premier trimestre 1980 s'est élevé à 744 millions de frencs, Du fait de l'epport de son activité téléphonie privés fait par la compagnie à sa rilitale Telic avec effet du 1 v Janvier 1980, ce montent n'est pas directement comparable à celui du premier trimestre 1979 (747 MF).

Pour l'ensemble constitué par CIT-Aicatel et ses filiales, le chiffre d'affaires hors taxes consolidé réalisé un premier trimestre 1980 s'élève à 1581 millions de francs contre 1383 millions de francs en 1979, en eugmentation de + 14.3 %.

### LA SEMAINE FINANCIÈRE

#### LE MARCHÉ DES CHANGES

#### Effritement du dollar

Après avoir subi le contrecoup de la baisse des taux d'intérêt la plus rapide qu'on ait jamais vue (voir ci-dessus), le DOLLAR s'est légèrement raffermi en fin de semaine dans un marché heurté. Initialement, il commença par flechir sensiblement, trois gran-des banques des Etats-Unis ra-menant lundi leur taux de base de 18 1/2 % à 18 % et même 17 1/2 %. Mercredi, le fléchisse-Le conseil d'administration entrèté les comptes définitifs de l'exercice 1979 qui compreunent, cette année, l'intégration de la filiale de Monchelet - In II. A structure comparable, le bénéfice net s'est élevé à 1.34 millions de frances, con t re 3.01 millions de frances, con t re 3.01 millions de france, cont 6,45 millions de france, dont 6,45 millions de frances. Ce résultat s'entend après déduction de le dotation aux amortissements de 9,52 millions de frances dont 0,67 millions de frances dont 0,67 millions de frances de prix de 6,52 million de frances (0,50).

La marge brute d'autofinancement, en baisse de 12,3 %, a été de 11.08 millians de france. Ces résultats tiennent compta des charges de restructuration consécutives à l'installation à l'usinc de La Chase Manhattan bank abaissait le sien à 17 %, tandis que jeudi, la réserve fédérale supprimait la surtaxe de 3 % sur son taux d'escompte. Du coup, le DOLLAR plongeait à moins de 1.79 deutschemark à France orten et de 1978.

The deutschemark à France à Paris. A Tokyo, il tombait en deux jours de 230 yens. Il se trouvait ramené ainsi plus de trois mois en arrière. Vendredi, parce qu'un timide raffermissement s'était fait sentir sur les taux d'intèrêt en eurodollars, la monnale américaine regagnait un peu de terrain, les opérateurs se demandant si on n'avait pas touché un seuil de résistance au niveau duquel les banques centrales étaient susceptibles d'intervenir. A leurs yeux, tout le problème est de savoir si la récession qui se creuse aux Etats-Unis sera susceptible de faire reculer l'inflation et de réduire le déficit de la balance commerciale américaine. Privé du stimulant constitué par la folle hausse des taux d'intèrêt, le DOLLAR se trouve à nouveau réduit à ses propres forces, avec, comme toile de fond, la hausse des prix intèrieurs, l'incertitude ment s'accentuait sur la nouvelle que la Chase Manhattan bank

enchères mensuelle du Fonds monétaire international, l'adjudication a porté sur 444 000 onces de 31.1 grammes eu prix moyen de 504.90 dollars. Les demandes portaient sur 1822 000 onces contre 802 800 onces en avril der-Ailleurs, le FRANC français de-Ailleurs, le FRANC français de-meure en tête du système moné-taire européen. Le DEUTSCHE-MARK s'est toutefois nettement raffermi, atteignant 2,3450 F à Paris, pour flèchir un peu par la suite. Sur le marché de l'or, le cours de l'once a consolidé le palier de 500 dollars après notre accès de faiblesse de la semaine précédente, poussant même une pointe à 517 dollars, pour revenir à 508 dollars à la veille du week-end. Lors de la quarante-cin-quième et dernière vente aux roier. Aucune nouvelle série de ventes émanant du Fonds monétaire n'est prévue dans l'immédiat. Ce qui était une des deux sources traditionnelles d'approvisionnement du marché de l'or, avec celle du Tracor américaire, se du Trèsor américain, se trouve ainsi tarle. Cela ne devrait pas toutefois influer sur un marché très calme actuellement. — F. R.

#### Cours moyens de cloture comparés d'une semaine à l'autre

| PLACE      | Littre             | \$ 0.5.                   | Franc<br>français    | Franc                | Mark                 | frage<br>beige     | .Florts            | Liro<br>California |
|------------|--------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lendres    | =                  | 2,2760<br>2,2600          | 9,5876<br>0,5711     | 3,8031<br>3,8103     | 4,1036<br>4,1098     | 66,1178<br>65,9694 |                    | 1934,60<br>1923,82 |
| Rew-York.  | 2,2760<br>2,2600   | =                         | 23,7388<br>23,6127   | 59,8444<br>59,3119   | 55,4631<br>54,9903   | 3,4423<br>3,4258   | 50,2386<br>49,7512 | 0,1176<br>0,1176   |
| Paris      | 9,5876<br>9,5711   | 4,2125<br>4,2358          | =                    | 252,09<br>251,18     | 233,63<br>232,88     | 14,500B<br>14,5083 | 211,63<br>#10,69   | 4,9358<br>4,9756   |
| Zurich     | 3,8031<br>3,8103   | 167,10<br>168,60          | 39,6676<br>39,8110   | 1                    | 92,6789<br>92,7137   | 5,7521<br>5,7759   | 83,9487<br>83,8805 | 1,9650<br>1,9800   |
| Franciert. | 4,1036<br>4,1098   | 180,38<br>181,85          | 42,8011<br>42,9397   | 107,8994<br>107,8588 | =                    | 6,2965<br>6,2298   | 90,5802<br>98,4726 | 2,121<br>2,136     |
| 3reze/les  | 66,1178<br>65_9694 | 29,0560<br>29,1900        | 6,8961<br>6,8925     | 17,3847<br>17,3131   | 16,1120<br>16,9516   | =                  | 14,5943<br>14,5223 | 3,4170<br>3,4296   |
| Amsterdam  | 4,5303<br>4,5126   | 199, <b>0</b> 5<br>201,00 | 47,2522<br>47,4616   | 119,1262<br>119,2170 | 110,2993<br>110,5306 | 6,8519<br>6,8859   | 11                 | 2,3417<br>2,361    |
| Kilaa      | 1934,60<br>1923,82 | 850,00<br>851,25          | 201,7804<br>201,8635 | 508,6774<br>504,8932 | 471,4364<br>468,1055 | 29,2598<br>29,1623 | 427,02<br>423,50   | =                  |

#### LE MARCHÉ DE L'ARGENT

#### Chute des taux aux Etats-Unis

On n'avait jamals vu cela l Avec un nouveau repil de près de 2 1/2 % cette semaine, la chute 2 1/2 % cette semaine, la chute des taux d'intérêt sur le marché de l'eurodollar a atteint près de 9 % en un mois : d'un peu moins de 20 % à 11 % environ, le seuil de 10 % ayant même été frôlé mercredi. Quant aux banques américaines, leur taux de base diminue presque tous les deux jours : on en est à 17 % contre 20 % il y a peu de temps. Elles n'offrent plus que 16 1/2 % en rémunération de leurs dépôts au lieu des 15 à 17 % précédemment. Autre exemple significatif, le plus Autre exemple significatif, le plus monétaire connaît un renverse-important établissement des ment de tendance spectaculaire : Etats - Unis spécialisé dans le crédit hypothécaire a ramené ses taux de 17 1/2 % à 12 3/4 %. Certes, les Américains ne font jamais rien comme les autres.

le DOLLAR se trouve à nouveau réduit à ses propres forces, avec, comme toile de fond, la hausse des prix intérieurs, l'incertitude politique, le renchérissement du

c'est bien connu mais l'ampleur de la désescalade est propre à

donner le vertige. Le plus remarquable est que cette desescalade s'effectue à l'initiative des autorités monétaires elles-mêmes, qui commencent à démanteler en hâte le disposi-tif contraignant imposé au sys-tème bançaire amèricain il y a cinq semaines à pelne. Ainsi, mer-credi, la Réserve fédérale a sup-prime la majoration de 3 % sur le taux d'escompte offiele insti-tuée le 14 mars dernier au préjudice des banques commerciales qui faisaient appel audit escompte deux semaines de suite plus de quatre fois par trimestre. Cela revenait à instituer une sorte de « super-enfer » an niveau de 18 %

METAUX. - Nourclie baisse des

cours du cuivre au Melal Exchange de Londres. La diminulion de la

consommation de métal pourrait

être supérieure aux prévisions en fanction du raientissement plus ou

moins sensible de l'expansion écono

nique dans plusieurs pays indus-

Le repli des cours du plomb se

poursuit à Londres. Plusieurs pro-ducteurs américains ont à nouveau réduil le prix de leur mélal ramené

à 36 cents (— 4 cents) par tivre. Si les achais pour comple soviéti-que se réduient dans de sensibles

proportions, il faut s'aftendre à un

gonflement des stocks mondiauz plus impartant que prévu.

Sensible recul des cours de l'étain tant à Londres qu'à Penang. L'excé-

dent mondial de production est évalue à 7000 tonnes, mais il sera

plus cleré si Es Elals-Unis liqui-dent une partie du métal exceden-taire des slocks stratégiques. Prin-

erpal pays consommateur. les

Etats-Unis sont parifsans d'un ac-cord de stabilisation des prix. Ils

penchent pluidt pour la constitution d'un stock régulateur que pour un système de contrôle des exporta-

(13% de taux d'escompte plus 3%), appliqué aux trois cents plus grandes banques américaines, celles dont les dépôts dépassent 500 millions de dollars, qui pourrait préluder à d'autres assouplissements, est due, d'abord, au falt que le super-enfer se trouvait vide, les banques n'ayant plus besoin de recourir à l'escompte comme auparayant, en raison de la contraction brutale de la demande de crédit. D'autre part, à la grande surprise du FED, l'évolution de la masse monétaire connaît un renversement de tendance spectaculaire : hausse, les suivralent à la baisse. non sculement sa croissance est tombée en dessous des normes admises, mais encore une dimi-

nution de 0.6 % vient même d'ap-paraître, ce qui ne s'était pas produit depuis longtemps. La médecine administrée aurait-elle été trop brutale, au point de déclencher une recession « carabinée » ? Ou,

les mesures prises l'ont-elles les mesures prises l'ont-elles été alors que la récession était déjà amorcée, se bornant à accélérer le processus ? Ainsi, le reflux de l'utilisation des cartes de credit avait commencé avant les restrictions imposées le 4 mars der-nier. On le sait bien : c'est lorsque la vague atteint son point le plus élevé qu'elle s'apprête à s'écrouler...

En tout cas, la rapidité du ren-versement de la tendance aux Etats-Unis abasourdit littéralement les analystes de Wall Street

MATIÈRES PREMIÈRES

Sensible hausse du sucre

suivi les taux américains

#### FRANÇOIS RENARD. MARCHÉ LIBRE DE L'OR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cents<br>2 · 5                                                                                                                  | Cour.<br>10/0                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Or fin Chile on Darra;  — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hile on Darra; — (hil | 72900<br>72988<br>681<br>399 80<br>532<br>505<br>499<br>070 16<br>782<br>440<br>2838 45<br>1376<br>820<br>3860<br>601 60<br>545 | 72408<br>72495<br>871<br>398<br>530<br>0 3<br>476<br>654<br>751<br>440<br>2720<br>1328<br>895<br>3 46<br>69<br>528<br>348 |

# H MANDU

produits nouveaux, d'idées et de possibilités nouvelles?

Dans ce cas, rendez-vous à la India Industrial Fair à Rotterdam. Du 19 au 23 mai vous trouverez au Centre d'Exposition Ahoy la plus importante presentation jamais organisee du potentiel d'exportations techniques de l'Inde. Plus de 200 participants seront presents pour demonstrer l'assortiment et la qualité de leurs produits. Vous y recontrerez la

nouvelle génération: les industriels indiens jeunes et entreprenants, prêts à négocier avec le reste du monde. Ils ont à vous offrir des produits parfaitement conformes aux exigences des marches européens. A des prix très, très compétitifs et pouvant être nettement inférieurs à ceux

que vous payez actuellement...pour une qualifé égale. Ils peuvent aussi devenir pour vous des partenaires ideaux au sein de joint-ventures dans les pays actuellement en développement. Et ils

peuvent faire office de sous-traitants adéquats. il s'agit la assurement d'une foire que vous ne devez à aucun prix manquer. Car, après lout, si vos concurrents doivent s'y rendre, pourquo! pas vous?

#### Pour rencontrer les fabricants et voir leurs produits.

A cette foire vous rencontrerez des participants ainsi que leurs produits, dans les secteurs suivants: machines industrielles, transport et circulation, machines-outils (accessoires et matériel coupant compris), outils manuels et petits outils, engineering electrique, systèmes

#### INDIA INDUSTRIAL FAIR





Venez à Rotterdam: vous y rencontrez la nouvelle génération d'industriels indiens!

électroniques et de communication, fontes et pièces forgées pour l'industrie, produits en fer, en acier el en mélaux non ferreux, produits chimiques et apparentes, bureaux de conseils en matière de projets et de technique, ainsi que dans le domaine de la sous-traitance et des joint-

taires, prière de s'adresser a: Indian Mission to EEC. Trade Centre, 148 Chaussee de Charleroi,

AHOY CENTRE ROTTERDAM May 19-23, 1980.

Coupon à retourner pour recevoir des cartes d'entrée gratuites. Veuillez me faire parvenir . . . . . carte(s) d'entrée. Nom Société, Acresse Pays Renyoyer le coupon à: TDA/CBI, Boîte Postale 30009,

3001 DA Rotterdam, Pays-Bas.

Téléphone (10) 13 07 87. Télex 27151 obibz.

#### Renseignements complémentaires: La India Industrial Fair est organisée par le Departement de Developpement Commercial

Poul tous renseignements complèmen-1060 Bruxelles, Belgique. Télephone: (02) 538-7747/538-8894. Télex: 64614 ind com.

> VALEURS LES PLUS ACTIVEMENT TRAITEES A TERME

52 460 0G0 43 331 100 C.N.E. 3 \$ .... 12 325 Empr. 4 1/2 \$ 73 21 600 ELF-Aquitaine 21 350

DENREES. - Flambée des prix du sucre sur l'ensemble des places commerciales en hausse de 10 % qu' dépassent désormets leurs metileurs niveaux de lévrier 1975. Depuis le commencement de l'année, les cours du sucre se sont valorisés de 70 d 85 %. La récolte mondiale 1979-1980 afteindra 85,4 millions de fonnes à la précédente, estime le département d'Efat américain à departement a L. a. american a l'agriculture. Une diminulion sen-sible de la production est présue en U.R.S.S., d Cuba, au Brésil, et en inde. L'U.R.S.S., pour faire la souinde. L'U.R.S.S., pour faire la sou-dure, arec des livruisons cubaines soit 17,000 tonnes de plus que lors insuffisentes, se tournera vers le de la précédente estimation.

marché mondiel. Déjè. l'Inde vient d'acquérir 200 000 tonnes de sucre pour faire face à ses besoins et quantilé équivalente. Les stocks mondiaux évalués en début de cam-pagns d 21 millions de tonnes tom-beraten: à fm coût à 16 millions de l'onnes environ, niveau à petue supérieur au estoci: de sécurité. Les cours du eaceo ont peu verié sur les dissérente marchés. Pour-tant, le surplus mondial de sèves de la saison 1979-1980 est évalué par rec

LE VOLUME DES TRANSACTIONS (en francs) 8 mal 65 284 649 141 329 828 172 125 368 148 960 423 126 822 026 Compl 138 060 830 118 994 90S 172 973 1SS 132 428 734 136 203 463 Actions 62 470 168 61 845 621 73 963 651 68 259 840 50 781 377 Total .... 265 815 647 320 170 352 419 062 174 347 648 797 313 806 866

INDICES QUOTIDIENS IINSEE base 100, 28 décembre 1979! Franc. ... 103.6 104,6 105,1 105.7 100,9 Etrang. 10L8 101,8 101,6 COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE

(base 100, 26 décembre 1979) Tendance 102,9 | 103,9 | 104,4 101,4 (base 100. 29 décembre 1961) 104,8 105,7 106,8 107,4 107,2 ind. gén...

(I) Non communiqués par l'INSEE.

LA MODERNISATION APRES LA MORALISATION With the control of the street in Page 11 and the same 

## \$112 TO 1

regions. The second second second second

State New York

m omiendo a tra. T ZDF en tra em en ac

matter of the latest of the la

Consider, enter the second of to Particular and the Particular 為大工工工工 新 記.祖 5. CFAD. Ties Bernetter : 117-2 Dalling M abligent de la C minimum a fora Specificate de P. Lie. College and (Michigan) is a material manufacture Succession of Comments of Comm Peinal 16 Property Brand-Are Fundament ित क्षेत्र रिकार केल g respir des france : 2. de 19.00 2. de 19.00 2. de 19.00 2. de 19.00 la Corne det d. in Carra det de la manufactura de la primara de la prima dindr as

 $R_{stringer}$ - 2-5 جاوام سن E ... : 220 5 larde de Same des colations income a same des colations income le same des colations income le same des montres de same de la colation The edges! e-The po is distinguished to the property of the control of \_থিলা বিহা⊃

· \*\*

- 1 June 194 . --

10 / Nº e\* '%

THE PARTY OF

14.30.1 M. 12.00.1 M. 18.1.30.47

i kida Mari

्रम् (सर्वे न ११) स्रोतिकारी

\$ 1.71. 35

And the second s

. . .

en station

T KI TATA

Pakin Si 4 Pi 8 C Su 5 Pakin S 7 Pakin S

Didygner Chim, et R Coments Pi Dumes Ent. J. Let Gib. L'Ent fait Titte, i Lafatze Publisher of Ex de (ramus 1 - 10.2 dividende Tigler d Le divi Pour 1979 a C4 P

. Interie

Bull to Tierro-Ale hom A C.E. M. CIT-Alcale C.G.E. Canaget C.S.F. G-a cek Fa Legrand

manaiser de permission de l'information de l'information

tition de renseigne-

Legrand
Lyons dea
Machines m
Matra
Marita
Marita
Maritar
P.M. Labina
Rad wiethn
Rad wiethn
Rad wiethn
Rad wiethn
Lindman-El
Tinnman-El
Lind
Lindman S. emen.

Par (cs 3) Bottomma(ze

### LA REVUE DES VALEURS

### sent du dollar

CHÉ DES CHANGES

| STATE OF THE PARTY AND ADDRESS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -11 <b>C</b> 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRANC franças de-<br>Distributor La Distributor La Distributor La Distributor La Distributor en la mancia de la constanta de la | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| hat all had attach die torrane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| THE MAN CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | energy and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Control of the contro  | ACCO MILE TO THE SECOND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TRAME PROCES de-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| a and take du synthesis 3:3"f -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TA DEPTECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s  | 2 C C 2 2 81 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Carried San Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mary Secretaries 17420 F. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contract land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C. 14G. Prop. RD. Sample Ball in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Control of the contro |
| det la maretie de l'or le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VERTER TO THE RESERVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| de fence a consoudé e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| And Marines Aprels Porting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| de 100 dollars après noire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONTRACTOR OF BUILDING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Series Dominant Inches The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | STORE TO SEE THE SERVICE OF THE SERV |
| A LIT deliers, Death level.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cer quantitative design of the control of the contr |
| definer & to verify an week-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 347.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| And the quarente-time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | De a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A formier vente aux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the latest and the late  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   |   | de de | ture co                 | onparés<br>क्या ८ | d'une | seman        |
|---|---|-------|-------------------------|-------------------|-------|--------------|
|   |   |       | Practice<br>Street on a | frace<br>Touses   | W1-7  | FIGURE STATE |
| 0 |   | 1,200 | 9,3812                  |                   | 1:    | 6110         |
|   | 7 | -     | 23.13%                  | 23,9144           |       | 7 4623       |

| _                    | -     | -                 |                   | ,                  |       |                  |
|----------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|------------------|
|                      |       | 2,200<br>2,200    | 9,3875            | 3.9111<br>3.9107   | 1     | 6 1173°          |
|                      |       | -                 | 23.13%<br>23.13%  | 29,9144<br>29,2115 | 31. 9 | 1 4429<br>1 4034 |
|                      | 1,571 | 1.3154            |                   | 122,17<br>251,15   | 11:   | 1.45             |
| Francisco<br>Georgia | Low   | HOLEN             | 35.51.52.         | <u>.</u>           |       | 1 103            |
|                      | -     | 4.4               | 1,17              | 107 244            |       | (2.3             |
|                      |       |                   | 1 10 10           | . 17 ha            | :     | -                |
|                      | 4.54  | 210.55<br>201 101 | i dichini<br>Peri | 112                |       | 3.               |
|                      | -     | 111.15            | 301.00            | 111.               |       |                  |

### ARCHE DE L'ARGENT

Manager Charles

### dux dux Etats-Uni

| THE PERSON OF TH | ·                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Market and the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| The Contract of the Contract o |                             |
| The state of the s |                             |
| the state of the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| Marie Park Str. Sand Str. Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 =                         |
| Ed O Mr. at land and a Mint. Company of the P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| The second by the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| To a second seco |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| AND AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PER | 1                           |
| The second secon |                             |
| The state of the s | 7.5                         |
| THE RESERVE NAME OF THE PARTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Marie Management of the Control of t | 77 4NCC 1 B                 |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TANA CHE LIBRED             |
| THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | A                           |
| specially displayed and displayed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                          |
| And the second s | :                           |
| A STATE OF THE STA |                             |
| ALC: NO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| The second of th |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| A STATE OF THE STA |                             |
| The same of the sa |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t 🚆 a la a la la faction de |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |

The state of the s

### MATERES PREMIÈRES

| Sucre |
|-------|
|       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ment pour     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| The second secon | rations bot   |
| The state of the s | que la régi   |
| And the second s | nue en 197    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ees offres    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | surenchères   |
| "我们是我们的一个人,我们就是我们的一个人,我们就是我们的一个人,我们就是我们的一个人,我们就是我们的一个人,我们就是我们的一个人,我们就是我们的一个人,我们                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | quatre rep    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | notamment     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | le contrôle   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | France, le ;  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | contre-offre  |
| Burnellan - Burnellan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sant à des    |
| The state of the s | prix, de eé   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cela a pern   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | est vrai. e'y |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | un peu piu    |
| The state of the s | dans le don   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | le marché.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | groupe déte   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cure a perm   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | User Ces      |
| Commence of the second  | dens la mo    |
| LE VOLUME DES PAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | chés. La C    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | poursuivi sa  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ration de     |
| The second secon | niveau do 1   |
| The state of the s | dique, les r  |
| <b>一种,一种,一种,一种</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ment dimin    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | contenu, ne   |
| and the state of t | à jour et de  |
| The same of the sa | de sa diffus  |
| 10 to 100 | tent à fair   |
| 最高的,更是100mm,可以更少重要。产品45 mm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (annonce so   |
| and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oune perte    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pour le pro   |
| THE PARTY OF THE P | première foi  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | instice d'un  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pulation des  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gations tou   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | controls du   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | marché et e   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ner l'exploit |

#### Valeurs à revenu fixe

| 04 | indexées |  |
|----|----------|--|

Deux emprunts sont attendus la semaine prochaine. L'un sera lancé par le Crédit hôtelier pour un montant de 1 350 millions de

|                      | 9 mai   | Diff.                                          |
|----------------------|---------|------------------------------------------------|
| 4 1 75 1007          |         |                                                |
| 4 1/2 1973           | .1 996  | 3,90                                           |
| 7 % 1973             | -0 449  | + 28                                           |
| 10,30 % 1975         | . 57,80 | + 0.65                                         |
| 10 % 1976            | . 88.50 | + 0,36                                         |
| P.M.E. 10,0 % 1976 . | . 88.15 | + 0,40                                         |
| P.M.B. 11 % 1077     | . 88.30 | + 0,65<br>+ 0,36<br>+ 0,40<br>+ 0,20<br>- 0,20 |
|                      |         | T 0.20                                         |
|                      |         | - 0.24                                         |
| 10 % 1978            | . 86,10 | + 9,20                                         |
| 0,80 % 1970          | . 85,50 | + 9,20<br>+ 0,45<br>+ 0,05<br>+ 0,25           |
| 9,45 % 1978          | . 83,05 | + 0.05                                         |
| 8,80 % 1978          |         | + 0.25                                         |
| 9 % 1979             | 80.70   | + 0,20                                         |
| 10 % 1979            |         | Inchance                                       |
| 10,80 % 1979         |         | + e.38                                         |
|                      |         | + 0,50                                         |
|                      |         | + 0,50                                         |
| CNE. 3%              | .4 157  | <b>—</b> 8                                     |
| A 1 1450 0           |         |                                                |

## francs à 14,50 %, l'autre, plus modeste, par la Banque parisienne de crédit, qui se propose de col-lecter 120 millions de francs à

#### Banones, assurances,

sociétés d'investissement La Bonque Ottomane versera pour 1979 un dividende inchangé de 3,10 livres par action, le revenn des parts de fondateur restant lui aussi fixé à 334,36 livres. La Sogenal majore de 10 %

|                    | 8 mai  | Diff.                                                 |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| Bail Equipement .  |        | + 0,80<br>+ 3,48<br>- 2,20                            |
| B.C.T              | 104,98 | + 3,48                                                |
| Banq. Rothschile . |        | - 2.20                                                |
| Cetelem            | 168,68 | - 3,50                                                |
| Chargeurs Réunis . |        | 3,49                                                  |
| Cie Bancaire       |        | - 3,50<br>- 3,40<br>+ 10,80<br>+ 4                    |
| C.C.F              |        | T 17                                                  |
| C.F.I              |        | + 17<br>+ 6,20                                        |
| Crédit eu Nord     |        | - 1,40                                                |
| Eurafrance         |        | T 170                                                 |
| Financ. Paris      |        | + 140<br>+ 3<br>+ 9<br>+ 20<br>+ 14<br>+ 14<br>+ 2,50 |
| La Héniu           |        | 1 9                                                   |
| Locafrance         |        | _ ž                                                   |
| Locineus           |        | + 20                                                  |
| Midi               | . 590  | - 4                                                   |
| Prétabali          | . 453  | + 14                                                  |
| Pricel             | . 221  | + 2,50                                                |
| Schneider          |        |                                                       |
| Soez               | . 280  | + 6,50                                                |
| U.C.B              | . 166  | + 6,10                                                |

son dividende global pour 1979 (16,50 F) et va émettre à 230 F une action nouvelle de 200 F pour quatre anciennes. La banque Scalbert distribuera pour 1979, un dividende global de 10,13 F contre 9 F.

#### LA MODERNISATION

APRÈS LA MORALISATION «Il faut moderniser la Bourse do Pario si l'on vent que le renouvean indéniable du marché financier, enregistré en 1978 et 1979, et que le monvement, tout aussi indéniable, c'élargissement de l'actionnariat constituent en phénomène durable », a affirmé M. Jean Donnedien de Vabres, président de la Commission des opérations de Bourse (CDE), en présentant le Couzième rapport ennuel de cet organisme.

mes de modernisation entrepris à l'étranger, il importe que la place de Paris ue soit pas en état d'infériorité. À cet égard, il semble que les travaux ée la Com milation, présidée par M. Pérouse, directeur général de la Caisse des éépôts et chargée précisément de la modernisation des méthodes de cotation, des changes et de conservation ces culièrement avancé. Un prejet On los portant our les ceux derniers choix, notamment la a signyamisation a ces valours, indispensable pour alléger le coût très lourd des opérations sur titre et de leur traitement, soit sur le point C'aborder la phase législative. De même, la réforme des cotations pourrait être très prochainement engagée, en commençant par la création ce ce fameur marché (comptant et terme), étudié copuls si longtemps. En attendant, la CRB a super-

visé avec vigilance et constauce la mise en place ces nouvelles procédures définies antérieure-ment pour e moraliser » les opé-rations boursières. C'est alns! que la réglementation interve-nue en 1978 avec l'institution concurrentes et ces a été appliquée à prises, à l'occasion de la bataille pour de la société Parisjeu des offres et des es successives obéls-s règles précises ée élai et d'information. mis aux actionnaires, ques difficultés, il s clair, spécialement maine cos achata sur effectués par le enseur. Cette procéprogrès importants pralisation des mar-DB, par ailleurs, a a politique d'amélio-Pinformation perioné. An niveau de son noins, de sa mise de la synchronisation sion, des progrès resre. L'affaire Vinipriz importante) est là ouver. Entiu, pour la pis, is COB 8 saisi is ne affaire de manint en assurant l marché et en faisant sanction-ner l'exploitation de renseignements priviléglés.

### L'Union de Banques à Paris a dégage en 1979 un bénéfice net hors plus-values, de 14.02 mil-lions de francs contre 12,17 milllons et versera un dividende g'obal de 7,50 F contre 6 F. Le dividende global de l'Electro Banque, pour 1979, est fixé à 18 F (contre 16,50 F).

Pechelbronn ennonce, pour 1979, un bénéfice net de 30,97 millions de francs contre 24,67 millions et un dividende global de 11,25 F contre 10,20 F.

#### Alimentation

L'exercice 1980 se présente de façon satisfaisante pour Lesieur, estime son vice-président, dont le pronostic reste toutefois prudent en raison des incertitudes.

|                           | 0 mal  | Diff.                |
|---------------------------|--------|----------------------|
| Beshin-Say                | 184    | + 14,50              |
| B.S.NGDanone              | . 949  | + 32                 |
| Carrefeor                 |        | + 32<br>+ 27<br>+ 28 |
| Gén. Recicentale          | 302    | + 13                 |
| Goyenne et Gase.          |        | - 11.58<br>+ 11      |
| Moët-Henuessy             |        | + 26                 |
| Mumm                      | 459    | + 19<br>Inchangé     |
| Pernod-Ricard             |        | — 15.74              |
| Perrier                   | 245,20 | + 9,80<br>+ 1,56     |
| St-Lools-Boochon          |        | + 1,56               |
| Sanpiquet                 | 275    | + 16                 |
| Venve Cilquot<br>Viniprix |        | + 5                  |
| Nestlė                    |        | <b>— 30</b>          |

Le groupe poursuivra au cours des années à venir sa politique d'acquisition à l'intérieur des frontières. Dès que les autorisations auront été obtenues. Lesieur portera sa participation dans la firme espagnole Salgado de 50 % à 75 %.

#### Filatures, textiles, magasins

Sur 6,67 millions de francs de bénéfice net pour 1979 (contre 6,49 millions). les Trois Quartiers verseront un dividende global de 75 F inchangé. Les Petits-Fils de Léonard Donei verseroni, pour 1979, un dividende global de 21 F contre

14 F.

La Compagnie parisienne de chauffage urbein a réalisé, en 1979, un bénéfice net de 9,3 millions de francs (+ 13,7 %). Ses actionnaires encaisseront un dividende global de 9 F contre 705 F

Le bénéfice net consolidé de Le bénéfice net consolidé de Darty, pour 1979-1980, s'établit à 67,07 millions de 1 rancs (+ 23,9 %). Le dividende globa; passe de 18,75 F à 24 F.

Au Printemps vient d'acquérir 40 % du capital de la SOMATS. filiale de distribution d'Armand Thièry Sigrand.
En termes comparables, le béné-

| En termes comparables, le béné-  |       |              |  |
|----------------------------------|-------|--------------|--|
|                                  | 9 mat | Dir.         |  |
| Agaebe-Willot                    |       | = 3          |  |
| C.F.A.O                          | 361   | — ï          |  |
| Dollfus-Mieg                     | 65,60 | ‡ 18<br>0,10 |  |
| Galeries Lafayette<br>La Redoute | 456   | +7           |  |
| Lainière Roubaix .<br>Prénatal   | 26,88 | + 11         |  |
| Roudlère                         | 250   | + 12.90      |  |
| S.C.O.A                          | 41    | + 1,20       |  |

1979, s'établit à 21,15 millions de francs contre 24,18 millions. Le dividende global s'élève à 10,50 F contre 9 F. Contre 9 r.

Peris-France passe son dividende pour 1979, après avoir enregistré une perte consolidée de
13,91 milions de francs.

fice net consolidé du B.H.V. pour

Bâtiment et travaux publics M. Francis Bouygues, président-directeur général du groupe Bouygues, table pour 1980 sur un chiffre d'affaires de 7 mil-liards de francs (+ 25 %) et sur un bénéfice net supérieur au président (105 millions de francs) précédent (105 milliuns de francs). Le bénéfice net de Sainrapt et Brice pour 1979 (24,04 millions

| -                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Auxil. e'Entrep. Booygues Chim. et Roulière Ciments Français Dunies Ent. J. Lefebvre Gén. e'Entrep. Gds Trav. Marsellie Lafarge Maisons Phénix Pollet et Chausson | . 129<br>. 137,10<br>. 647<br>. 273<br>. 186,10<br>. 431<br>. 252<br>. 595 | DIII.<br>+ 28<br>+ 28<br>+ 3.39<br>+ 22<br>+ 4.10<br>+ 14.29<br>+ 14.29<br>+ 2.59 |
| de francs) a augn<br>(+ 10.3 %) que<br>dividende global<br>majoré de 20 %<br>Le dividende gi                                                                      | est ne                                                                     | anmoin                                                                            |

#### pour 1979, est majoré de 18,51 % à 24 F. Matériel électrique, services

Interrompu depuis cinq ans, le

|                  | 9 mai  | Dul-                                                   |
|------------------|--------|--------------------------------------------------------|
|                  |        |                                                        |
| Alsthom-Atlant.  |        | + z                                                    |
| C.E.M            | 45,10  | + 45                                                   |
| CIT-Alcatel      | 375    | T 13                                                   |
| C.G.E            |        | + 2<br>+ 1<br>+ 45<br>+ 13<br>+ 11,3<br>+ 24<br>+ 20,8 |
| Crouzet          | 485    | T 24                                                   |
| C.S.F            |        | 70.8                                                   |
| Gén. ees Banz    |        | + 10                                                   |
| Lyona. Oos Kanz  | 225    | I 20                                                   |
| Machines Bull    | 63     | + 20                                                   |
| Matra            | 9 200  | +140                                                   |
| Mot. Leroy-Some  | 695    | + 44                                                   |
| Monlides         | 78,70  | ₩ 0,5                                                  |
| P.M. Labinal     |        | + 12<br>- 0                                            |
| Radiotechnique . |        | <u>-</u> 0                                             |
| APR              | 210    | + 19,50<br>+ 7                                         |
| Signaux          | 630    | + 7                                                    |
| Téléméc-Blactr.  | 837    | + 36                                                   |
| Thomson-Brandt   | 219,10 | J. 15.10                                               |
| I.B.M            |        | + 1,51                                                 |
| LT.T.            |        | + 3                                                    |
| Schlomberger     | 446,30 | + 1,51<br>+ 3<br>- 4,60                                |
| Siemens          | 615    | + 10                                                   |
| Diement          |        |                                                        |

### **BOURSE DE PARIS**

SEMAINE DU 5 AU 9 MAI

### La hausse prend du corps

MORCEE la semaine dernière dans le désœuvrement le A plus complet, la hausse des actions françaises e'est sansiblement accélérée cette semaine, provoquant une remontée moyenne des indices d'environ 3 %, l'ensemble des eecteurs bénéficiant du monvement. Cependant, le véritable fait marquant des séances sous revue a été l'accélération progressive du rythme quotidien des échanges. Tombé autour de 200 millions de francs à la veille du week-end dernier, le volume global des transactions (actions, obligations françaises et étrangères) à augmenté à chaque efance pour atteindre près de 400 millions de francs en fin de semaine. On est certes encore très loin des 700 à 800 mil-lions de francs de titres échangés quotidiennement il y a quelques semaines, mais « la machine a été remise en marche », disait-on autour de la corbeille.

Les professionnels s'en félicitent d'autant plus que la première séance de la semaine augurait plutôt mal des suivantes. Pas d'affaires et des indices stables, tel înt en effet le bilan de lundi. Mardi, brusquement, sous la houlette de quelques investisseurs institutionnels (Caisse des dépôts en tête) l'indicateur instantané, en hausse de 0,9 % des l'ouverture de la séance, gagnait finalement 1,5 %. Le moovement était amorcé, les « sniveurs » n'allaient plus tarder. Le leudemain, une nouvelle bausse d'environ 1 % était enregistrée, mais, surtout, le volume des échanges augmenta de 100 millions de francs d'un coup l Jeudi, dans un marché encore relativement animé, les différents indices s'adjugèrent 0,6 %. La seule balsse de la semaine se produisit à la veille du week-end. Encore fut-elle très limitée (- 0,3 % environ) et largement due à quelques opérateure prudents soucieux de prendre sans attendre les quelques bénéfices amassés les trois jours précédents...

Fondamentalement, en effet, le climat était à l'optimisme vendredi au palais Brongniart. Un optimisme prudent, mesuré certee — - après tout, tout ne va pas pour le mieux aujourd'hui dans ce monde - - mais fondé sur des données réelles. La baisse des taux d'intérêt aux Etats-Unis, même si elle traduit l'amorce d'une récession et recèle des dangers d'une nouvelle accélération de l'inflation, est considérée comme un facteur positif. Les cycles inflationnistes ne sont d'ailleurs — dans un premier temps tout au moins — jamais négatifs pour les marchés de valeurs mobilières. Dès lors que les profits des entreprises, et les dividendes distribnés, augmenteot plus vite que la hausse des prix, l' « action peut même constituer un excellent refuge pour l'argent »,

vous dit-on à la Bourse. Ce fut le cas en 1979, puisque la masse des dividendes distribués cette année augmentera de 22 %, pour attendre environ 10 milliards de francs. Qu'en sera-t-il l'an prochain? Nul pe le sait, mais chacun espère. « Pourvu qu'un emprunt d'Etat ne vienne pas éponger l'essentiel des liquidités nonvelles ainsi dégagées, le proche avenir du marché est assuré : confiait un professionnel. Oui, mais en parle justement de plus en plus de lancement d'un emprunt de 6 milliards de francs...

### pour 1973-1974). Le bénéfice net pour l'exercice écoule s'élève à 12.7 millions de francs contre 1,18 million.

Le résultat net consolidé pro-visoire de Thomson-Brandt pour 1979 s'élève à 480 millions de francs contre 390 millions. Un chiffre d'allaires consolidé de 35 miliards de francs en 1980 est attendu, ce qui correspondrait à une progression de 14 % à structures comparables.

Sfernice annonce un bééfice net consolide de 17.75 millions de francs contre 13.54 millions et un dividende global de 45 F contre 33 F.

Métallurgie, constructions

#### mécaniques

Son dégagement de la sidérur-Son dégagement de la siderur-gie et l'abandon de diverses créances contractées par diverses sociétés appartenant à ce secteur out coûté à la Compagnie indus-trielle et financière de Pompey 4,33 millions de francs en 1979, après reprise de provision. Le bé-néfice de l'exercice s'établit à 175 millions de france (contra nefice de l'exercice s'etablit e 3,75 millions de francs (contre 3,09 millions) compte tenu des autres pertes et profits. Le résul-tat d'exportation est de 11,92 millions de francs contre 9,76 millions. Le dividende global est fixé à 9,75 F contre 8,85 F.

|                    | 9 mai    | Ditt.                                                                        |
|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1                | =        |                                                                              |
| Alspl              |          | - 0.80                                                                       |
| Av. Dassault-Breg. |          | + 26                                                                         |
| Babcock-Fives      | ., 133   | + Z                                                                          |
| Chiers-Chatillon   |          | - 1,4                                                                        |
| Creusot-Loire      | 64       | - 0,41                                                                       |
| Re Dietrich        | 639      | + 23                                                                         |
| FACOM              |          | + 5                                                                          |
| Ferodo             |          | + 3,20                                                                       |
| Gén. de Pouderia   |          | +                                                                            |
| Marine-Wendel      |          | 1 176                                                                        |
| MétalNormandle     |          | + 30<br>+ 23<br>+ 23<br>+ 32<br>+ 32<br>+ 32<br>+ 17<br>+ 15<br>+ 15<br>+ 55 |
| Penhoët            |          | 4 15                                                                         |
| Pendoet            |          | 1 500                                                                        |
| Peogeot-Citroëu    | 245 50   | 1 6 2                                                                        |
| Pocisin            |          | + 0,3                                                                        |
| Pompey             |          | + 9,1                                                                        |
| Sacuor             |          |                                                                              |
| Sagetta            | 790      | + 10                                                                         |
| Sacines            |          | + 0,1<br>+ 10<br>- 5,7                                                       |
| Saunier-Dural      | 126      | + 13,50<br>- 0,0                                                             |
| Usingr             | 13       | - 0,0                                                                        |
| Vallourer          |          | 0,79                                                                         |
|                    |          | - demail                                                                     |
| Pour la prem       | tere Imu | aepai                                                                        |
| trente-anatre an   | T. C FOR | II > Ref                                                                     |

|   | Vallourec 78,10                   |
|---|-----------------------------------|
| e | Pour la première fuis der         |
| S | irente-quatre ans, « Ford > s     |
| _ | déficitaire en 1980. La perte p   |
|   | visionnelle est chiffrée à 1,8 tr |
|   | liard de dellars pour les activ   |
|   | aux Etats-Unis. Elle ne sera      |
|   | converte par les profits tirés    |
|   | l'étranger évalues à guère plus   |
| 9 | Tottemper comment a Branch Branch |
| 9 | 1 milliard de dollars.            |
|   |                                   |

General Motors a réduit de 48 % son dividende trimestriel, ramené ainsi de 1,15 dollar à

De Dietrich annonce pour 1979 un bénéfice de 26,67 millions de francs (comtre 18,28 millions) et un dividende global de 41,70 F contre 36,75 F.

#### Produits chimiques

Après aveir presque décuplé son bénéfice net en 1979, passe en un an de 24 à 230 millions de florins, le groupe ebimique en 1979, revenant de 99,36 à 29,22 uteriandais A.K.Z.O. s'enregistré millions de france. actionnaires encaisseront un revenu global de 15 F (contre 8,75 F pour le premier trimestre une

novelle amélioration de sa renta-hilité. à telle enseigne que ses dirigeants tablent pour l'exercice entier sur des résultats très satisfaisants. Comme prévu, la dis-tribution est reprise sur la base d'un dividende de 2.46 florius coutre 4 florius pour 1974.

L' « Institut Mérieux » va distribuer une action pour neuf, eréce jonissance du 1ª jan-

|                    | a titler | D42.    |
|--------------------|----------|---------|
|                    | _        | _       |
| C.MIndustries      | . 379    | + 53,50 |
| Institut Mérieux   | . 629    | + 69    |
| Laboratoire Bellon | . 411    | + 10    |
| Nobel-Boxel        |          | + 2     |
| Pirrefitte-Auby    |          | 1 3.60  |
| Rhoce-Pouleue      | . 134.50 | + 2.50  |
| Roussel-Uclaf      |          | 2.50    |
| BAS.F.             |          | 5,80    |
| Bayer              |          | 1 5     |
| Hoechat            |          | 1 0     |
| 1.C.J              |          | + 0,55  |
| Norsk-Hydro        |          | + 5,39  |
|                    |          |         |
|                    |          |         |

vier 1979. Le dividende global pour 1979 est fixó à 18 F contre 15 F sur un bénéfice après im-pôts de 44,49 millions de francs, contre 25,86 millions.

Le bénéfice net consolidé de la SANOFI pour 1979 s'établit à 144 millions de francs contre 90 mil-lions. Le dividende global est fixé à 13,50 F, ce qui correspond à des augmentations de 28,5 % et de 12,5 % par rapport aux sommés versées aux anciens actionnaires de Parcor et de Labaz.

#### Pétroles

Calculé selon la méthode « FIFO », le bénéfice net conso-lide de la « Compagnie française des pétroles a s'élève pour 1979 à 2451 millions de francs, ce qui correspond à plus d'un quintu-piement en l'espace d'un an, pour un chiffre d'affaires acera de 31 % à 73,58 milliards de

Coparez versera pour 1979 un dividende global sensiblement mujoré (27,75 F contre 20,25 F).

|                     | 0 mai  | D       |
|---------------------|--------|---------|
| TIE 1 14-1          | 1 755  | ٠, -    |
| Elf-Aquitaine       | 1 363  | +       |
| Enso                |        | _       |
| Franç. des Pétroles |        | +       |
| Pétroles BP         | 105,5  | +       |
| Primagaz            |        | +       |
| Raffinage           |        | 1+++++1 |
| Sogerap             |        |         |
| Extoo               |        | I       |
| EXIOU               | 600,00 | Τ,      |
| Petrofina           |        | _       |
|                     | 322    | +       |

s'élève à 11,11 millions de francs, contre 5,22 millions de francs.

Le capital sera augmenté par élévation du nominal des actions et incorporation d'une somme de 7,5 millions de francs prélevée sur l'écart de réévalustion. Ce capi-tal sera alors divisé en soixante mille actions nouvelles de 100 F nominal par échange de deux actions coutre une ancienne.

Les actionnaires des Pompes

### Bourses étrangères

#### **NEW-YORK**

Le marché new-yorkais de valeurs

mobilières s'est montré nettement plus hésitant cette semaine, et l'indice Dow Jones a terminé en repli de 5,11 points à 305,80.

Le période sous revue avait pour-tant bien commencé. Devant la césescalade des taux d'intérêt (voir le emarché de l'argent») et l'abolitton du double taux de l'escompte instantant de degoie de la rescample instantanté le 14 mars pour la Réserve fédérale, le Big Board a d'abord blen réagl. A partir de jeudi, des veotes béuéficiaires ont cepan-dant pesé sur les cours, les craintes concernant un ralentissement seu-sible de l'activité économique repre-nant le dessus. Le « Business Coun-cil », influeot gru u p « d'hommes C'affaires, a indiqué notamment que selon eux e la récession actuelle est l'une des plus eévères de l'après-guerre ». La crise de l'iodustrie auto-

|                   | Cours<br>2 mai | Cours<br>0 mai |
|-------------------|----------------|----------------|
| Alcos             | 54 7/8         | 53 1/2         |
| A.T.T             | . 53 1/4       | 52 5/8         |
| Boeing            | . 33 7/8       | 32 1/2         |
| Chase Man. Bank . | . 38 3/8       | 41 1/4         |
| Du P. de Nemoue   | s 38 5/F       | 36 3/4         |
| Eastman Kodak     | 51 1/2         | 50             |
| BEX00             | 60 1/2         | 50 5/8         |
| Ford              |                | 23 1/8         |
| General Electric  |                | 46 7/8         |
| Geogral Poods     | 27             | 28 1/4         |
| General Motors    | 45 1/4         | 41 5/8         |
| Goodyear          | . 11 7/8       | 12             |
| LB.M              |                | 52 3/8         |
| I.T.T             |                | 26 3/4         |
| Kenuecott         |                | 24 3/4         |
| Mobil Dil         | 71             | 65             |
| Pfizer            | 38             | 38 7/8         |
| Seblomberger      | 106 5/8        | 104 1/4        |
| Teraco            |                | 34             |
| U.A.L. inc        |                | 15 7/8         |
| Uniou Carbide     |                | 39 1/2         |
| U.S. Steel        | 185/8          | 17 3/4         |
| Westingbouse      | 22 1/8         | 22 3/4         |
| Xerox Corp        |                | 49 7/8         |

FRANCFORT

Bayer Commerzbank

A.E.G. 75
B.A.S.F. 141.18
Baser 117,70
Commerzbank 161.59
Hoechst 115,90
Maunerman 117,70
Slemons 268
Volkswagen 185,78

COLUMN 2 MAI

Plus hésitant mobile n'augure d'affleurs rien de

> D'un rendred! à l'autre, on a échangé 186,41 millions d'actions contre 150,3 millions la semaine

#### LONDRES

Baisse Le marché britannique a reviré à la baisse cette semaine à Lonorea, Contrairement à ce que is City contrinement à co que is Oligies attendat, les taux élutéret us sont pas à la veille d'être baissés, « taut qu'une attituée plus réaliste ne se manifesters pas dans les révendications salariales », s indiqué le chanceller de l'Echiquier. La demande de crédite bancaires reste également trop forte pour y songer. L'indice e Financial Times > Cos valeura industrialles s'est établi à

|                   | Cours      | Cours      |
|-------------------|------------|------------|
|                   | 2 mai      | 8 mai      |
| Bowater           | 180        | 174        |
| Brit. Petroleum   | 334        | 326        |
| Charter           | 147        | 144        |
| Courtaolds        | 69         | 67         |
| Re Beers          | 8,70       | 8,33       |
| Free State Geduie |            | 48 3/4     |
| Gt Univ. Otores   | 410<br>376 | 392<br>376 |
| Imp. Chemical     | 350        | 318        |
| Vickers           | 124        | 118        |
| War Loan          | 31 5/8     | 32 1/4     |
| (*) En dollars.   |            |            |

#### TOKYO

Repli Après un mois de hausse pa ininterrompue, une beisse relativa-ment sensible, conduite, par les valeurs pétrollères, a été anregistrés cette semaine au Kabuto-cho.

L'indice Nikkel Dow Jones du 9 mai s'est établi à 8208,38 (contre 6 882,65 le 2 est revenu Cacon .... Fuji Bauk Hooda Mot Matsushita Mitsubishi

|                    | 9 à 468,7.<br>Соцтв                      | Cours                                           |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                    |                                          | . 9 mal                                         |
| Electric<br>Beavy. | 642<br>415<br>603<br>707<br>101<br>1 950 | 651<br>416<br>576<br>710<br>103<br>2 010<br>835 |

#### Bayer fait des économies en prévision de l'avenir

Le groupe allemand Bayer, nº 3 de l'industrie chimique d'ontre-Rhin, annonce pour 1979 un bénéfice net mondial de 435 millions de DM, en baisse de 6.9 % sur son précédent résultat.

Ils tous les grands chimistes mondiaux, il est ainsi le soul, maigré une conjonet ure très portense, à avoir va ses profits regresser, alors one tous ses concurrents out enregistré des bénéfices en très forte progression, la moindre n'étant pas inférieure à 30 %. Que s'est-il donc passé ? Les affaires n'auralent-elles pas été

aussi bonnes pour Bayer que pour les autres : La conjoncture et de la rente, Bayer a aussi pieluement prolité de la conjoncture et de la hausse ees prix, à telle enseigne que ses dirigeants out saisi l'occasion pour procéder à des amortissements seccilérés (en Iran, an Nicaragna et pour la filiale américaine Miles) et, en plus, pour mettre un peu d'argent de côté (80 millions de DM mis en résure facultative) en prévision peut-être oc temps plus difficiles. Cetta politique d'économies volontaires s'est d'autant plus fait seutir que, de surcroit, le groupe a dû éponger les pertes subles par plusieurs de ses filiales : Bayer éo Brasil (30 millions de DM), Metzeler (110 millions de DM) et Agra-Gevast (116,9 millions de DM), dont il vient de prendre le contrôle à 60 % avec l'accord de l'office alle-mand des cartels, avec la ferme intention de porter cette participa-Tont s'explique donc. La preuve que la situation de la firme

Tout s'explique done. La preuve que la stussion de la litude de Levignuem est loin. Péhro mauvaise i ses actionnaires encaisserent un dividende majoré, porté ée 6 à 7 flM et les résultats éégagés par la maisou mère pour le premier trimestre sont de nouveau en très forte augmentatiou avec un bénéfice avant impôt de 270 millions de DM actru de 31,0 % pour un chiffre en progression de 18.5 % à 1.51 milliards de DM. Quant aux ventes de Bayer dans le monde, elles out progressé de 23.4 % au cours de la même période pour atteindre 7,56 milliards ée DM.

Pour mieux maîtriser le développement des affaires internatio-nales, les dirigeants en groupe out décidé de procéder à des modi-fications de săruetures, l'un des objectifs étant, semble-t-il, de faire reprendre en main par des nationaux les rènes des filiales étrangères. Ainsi ebez Bayer-France, M. Jarques Martin, qui, ayant atteint le limite O'age, vient de prenore sa retraite, a été remplacé à la présidence par son adjoint M. Gunter Dehike (52 aus), ancien patron de Bayer-Tokyo. Rans un avenir proche on un pen plus Goigné, les autres chimistes allemands pourraient se railier à cette politique. — A. R.

funèbres générales recevont pour Mines, caoutchouc, outre-1979 un dividende global de 37,50 F coutre 33 F. Le bénéfice net consolidé de Publicis (part du groupe) pour 1979 s'élève à 38,75 millions de

| 9 mal                                 | nice.                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 212                                   | + 3,40<br>+ 23<br>+ 8<br>+ 36<br>+ 20<br>+ 59<br>+ 13<br>+ 0<br>+ 4<br>+ 7<br>+ 4<br>+ 14,50<br>- 0,45                      |
| 537                                   | + 23                                                                                                                        |
|                                       | ± 36                                                                                                                        |
|                                       | ¥ 20                                                                                                                        |
| 330                                   | + 59                                                                                                                        |
| 910                                   | + 13                                                                                                                        |
|                                       | + •                                                                                                                         |
| 159                                   | T :                                                                                                                         |
|                                       | I i                                                                                                                         |
| 155,50                                | + 14,50                                                                                                                     |
| 33,60                                 | - 0,45                                                                                                                      |
|                                       | + 11,50                                                                                                                     |
|                                       | + 3,30                                                                                                                      |
|                                       | + 11,50<br>+ 3,30<br>- 0,49<br>+ 17<br>- 2                                                                                  |
| 156                                   | + 17                                                                                                                        |
| ֡֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜ | 212<br>212<br>237<br>162<br>162<br>506<br>368<br>880<br>910<br>148<br>152<br>675<br>155,50<br>33,60<br>111<br>139,60<br>662 |

dividende global passe de 16 F à 22,50 F. La Compagnie française des

ferrailles se propose de distribuer 1 action gratuite pour 7. une action gratuite pour sept. Le résultat net consolidé de « Saint - Gobain » pour 1979 s'élève à 656 millions de francs contre 413 millions. Les cessions d'actifs sont comprises dans ces chiffres pour 385 millions et

258 millions respectivement.

| mer<br>Sajic Alcan ann<br>un bénéfice net d | once po            | our 1979<br>millions                           |
|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
|                                             | mai                | Diff.                                          |
| Imetal Kléber Michalin Penarroya            | 58.7e<br>877<br>80 | + 22<br>+ 3,50                                 |
| Cbarter INCD R.T.Z. Union Minière Z.C.1     | 83,10<br>34<br>103 | - 0,65<br>- 6,60<br>+ 0,50<br>- 8,10<br>+ 0,05 |

de francs contre 4,01 millions. Le dividende global passe de 19,50 F à 21 F.

#### Mines d'or, diamants

|                                                                                                                                         | mai                                                                                    | Diff.          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Amgold Amglo-American Suffelsfontein De Beers Tree State Goldfields Agmooy (1) President Brand Andfontein Aint-Helena Union Corporation | 332<br>51,30<br>145,54<br>37<br>227<br>43,10<br>79,80<br>167,30<br>261<br>151<br>52,50 |                |
| West Driefontein Western Deep Western Holding (1) Compte tenn                                                                           | 313,90<br>158<br>284<br>dtd 00                                                         | + 3<br>- 11,50 |
| 7,60 F.                                                                                                                                 | 4                                                                                      |                |

## Le Monde

#### UN JOUR DANS LE MONDE

#### **ÉTRANGER**

2. AMÉRIQUES CUBA: M. Fidel Castro affirm que les Etats-Unis • préparent un acte de guorre contre l'île .. 2 - 3. AFRIQUE

- Au sommet de Nice, M. Giscard d'Estoing laace un oppel en faveur de la poix au Tchad. 3. PROCHE-ORIENT

IRAN : le parti républicain isla-mique de vrait l'emparter très largement au deuxième tour électians lègislatives. 4. EUROPE 4. DIPLOMATIE

«L'Indochine d'une gaerre à l'aatre • (VI), por Philippe Pans.

#### **POLITIOUE**

6. Vers one rencontre des clubs de la majanté. 6. HISTOIRE

all y a quarante ans, la dè-faite... » (111), par Henri Mickel.

#### SOCIÉTÉ

7. La controverse sur le secret ban cuire apròs l'incolpation des donaniers françois en Suisse.

8. EDUCATION : des manifestants se beurtent à la police pour la défense des étodiants étrangers. LIBRES OPINIONS : • Ce que veut l'UNCAL ., par Laurent Brisson.

> **INFORMATIONS** « SERVICES »

10. Les urgences du dimonche

#### LE MONDE

DE L'ECONOMIE 11, « La Yougoslavie résiste mieux à la crise que ses voisins de l'Ouest et de l'Est », par Françoise Le-Vers une nouvelle politique de

'informatique. 12. Avec des fleurs, les employès japanois sont déplacès comme des

13. « Les paysons malgaches se plai-

gneat de lo bureaucratie », por Patricia Calmant. 16. Les notes de lecture d'Alfred

CULTURE 17. VARIETES : Paca lhonez à Babino.

#### **ÉCONOMIE**

20. SOCIAL: les assises da patronat chrètien à Avignan. ENERGIE : l'évolution

22. LA SEMAINE FINANCIERE 23. LA REVUE DES VALEURS

RADIO-TELEVISION (19) Carnat (10); Journal officiel (10); Météarulogie (10); Mots crolees (10) : Programmes spec-

#### Le sauvetage de Chrysler

#### LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN AJOURNE A NOUVEAU SA DÉCISION

Requie veudredt 9 mai à Wash ingiaa, la commission gonvernemen-tale chargée de décider si le groupe Chrysier — qui connaît de très gra-res difficultés — peot bénéficier de l'aide fédérale, en l'occurrence nue garaotie d'empruot de 1,5 milliard de dullars, s'est, pour la troisième fois, séparée sans prendre de décl-sion. Le secrétaire américain au Trèsor, qui préside la cemmission, a anhonce que celle-cl se réquirait de douveau le 10 mai, et que le gonvernement, pour donoer son a feu vert », attendalt de connaître le résultat des oègoriations que le groupe automobile a engage avec la gouvernement cadadien pour l'ob-tention d'on prêt de 200 aillions de doller.

Les plaintes de M. Michel Ponintouski. — Au nom de M. Michel Poniatowski, le bătounier Claude Lussan a assigne M. Philippe Tesson, directeur du Quotidien de Paris, et M. Dominique Jamet, auteur d'un article paru le 11 avril dans ce journal, cons la titra d'Il-homme aux leur des sous le titre « L'bomme aux lourds secrets », mettant en cause l'ancien ministre de l'intérieur au sujet du rôle qu'il a juné dans l'enquête consacrée à l'assassinat de Jean de Broglie. Il a egalement assigne M. Georges Fillioud, depute (P.S.) de la Drôme, direc-teur du bulletin Riposte, pour deux articles sur le même sujet publiés respectivement les 11 et 17 avril. Dans les deux cas. M. Poniatowski réclame 500 000 F de dommages et intérets. Ces pro-ces seront plaides le 4 juin à la première chambre civile du tri-bunal de Paris, presidée par Mme Simone Rozès.

#### APRÈS L'ÉLECTION CANTONALE DE VINCENNES-FONTENAY-NORD

#### Le P.C. produit un document sur l'eorganisation de l'illégalité »

L'électiou cantonale de Vincennes - Fontenay-Nurd continue de provoquer une vive polémique entre l'U.D.F. et le parti communiste. Au second tour de scrutin, dimanche 27 avril, le dépouillement avait été marqué, dans des bureaux de vote de Fontenay-sous-Bols. par divers incidents, dont les deur partis se rejettent la responsabilité. Transmis à la gendarmene, les procès - verbaux étaient soumis an tribunal administratif de Paris, qui proclamait, le 30 avril, l'élection du candidat de la majorité. M. Marc Favas IC.N.I.P.) contre Mme Nicole Garand (P.C.I, dont l'invalidation était à l'origine du scrutin.

Pour le part: communiste, la fraude a été organisée sous la

Pour le part: communiste, la fraude a été organisée sous la responsabilité du préfet du Val-de-Marne, dont il réclame la

de-Marne, dont il reciame la démission.

M. Guy Poussy, secrétaire fédéral du Val-de-Marne du P.C. a rendu public, au cours d'une conférence de presse, vendredi 9 mai, un texte qui serait la transcription d'une conversation entre les forces de l'urdre enregistre par un radio-amateur

gistrée par un radio-amateur

#### LA C.G.T. A DONNÉ DES CONSIGNES DE GRÈVE DE VINGT-QUATRE HEURES

#### La C.F.D.T. s'y associe dans vingt-six départements

La multiplication des appels à la multiplication des appels a la grève le 13 mai fait prévoir que cette journée d'action touchera la plupart des activités. La défense de la Sécurité sociale et, en particulier, le refus du a ticket modérateur d'ordre public » restent généralement l'objectif des syndicats. Mais c'est avec succès que la CGT a développé succès que la C.G.T. a développe le thème selon lequel « c'est sur l'ampleur de l'action du 13 mai que le gouvernement et le patro-nat évalueront jusqu'où il serait dancerur d'allers

nat évalueront jusqu'où il serait dangeroux d'aller s.
Formule qu'a encore reprise
M. Séguy, le 5 mai, à Anuecy,
non sans attaquer une nouvelle
fois la C.F.D.T. accusée de résignation à la fatalité de la crise
et de collaboration de classes « Il n'est pas question pour nous, s'est écrié le leader cégétiste, de se résigner à cette dégringolade de la CFDT. D'ailleurs, nombre de ses militants qui ont impulse l'évolution unitaire dans leur cen-trale n'occeptent pas un retour à quinze ons en orrière. Le recen-troge n'est pas au bout de ses di/ficultés et de ses déboires. » Cependant, le bilau des ordres de grève, dressé ce samed 10 mai par la C.G.T., fait apparaître que les cédétistes se sont associés à

les cedetistes se sont associés à elle dans vingt-six départements pour décider des arrêts de vingt-quatre heures, consigne que, de son côté, la C.G.T. a lancée dans la quasi-totalité du pays.

Dans de très nombreux cas, des manifestations communes sont prèvues. Mais c'est surtout dans les grandes eutreprises en nartiles grandes eutreprises, en parti-culler dans la chimie et la métal-lurgie, que l'unité s'exprimera le

plus.

Elle gagne en divers eudroits

Force ouvrière, la FEN et même
la C.G.C. et la C.F.T.C. Cependant, les consignes de F.O. même si elles sont parfois unitaires en certains points comme dans les P.T.T. un les finances, resteut le parties souvent « parallèles ». C'est le cas à E.G.F., dans les banques, à la Sècurité sociale, etc.

#### M. BERGERON: non au ticket modérateur

M. Bergeron a, devant la presse, le 9 mai, rappelè que ses mili-tants iraient manifester auprès des préfets leur opposition au « ticket modérateur a. Pour Force ouvrière, c'est une question de principe sur laquelle il n'est pas possible de cèder.

#### En Grèce

#### LE MINISTRE DE LA DÉFENSE CONSERVE SON POSTE DANS LE NOUVEAU GOUVERNEMENT

Athènes (AFP.). — Le ministre grec de la défense, M. Evanghelos Averoff, a décidé de conserver son poste dans le gouvernement de M. Georges Rallis qui succèdera à celui de M. Caramanlis, élu président de la République cette semaine, aprend-on de source officielle, ce samedi 10 mai. M. Constantin Missotakis mi-M. Constantin Micsotakis, mi-nistre de la coordination dans le cabinet de M. Caramanlis, devient ministre des affaires étrangères. Le ministre chargé des relations avec la Communauté européenne sera M. Glorgis Kontogeorgis. jusqu'à présent ministre sans portefeuille, charge de ces rela-tions.

FGHI ABCD

## anonyme sur cassette, dans la nuit du 27 au 28 avril. La fédé-ration départementale du P.C. auralt trouvé ce document dans sa boîte aux lettres.

sa boite aux lettres.

Pour M. Poussy, ce document
contribue à éclairer l'engagement du préfet dans l'organisotion de l'illégolité ».

Que dit ce document? Peu de
chose en vérité. Il indique qu'il
a été fait appel à les policiers
en civil

a ete lait appel a les policiers
en civil :

« Je me propose d'implanter
oux obords du bureau de vots
situé rue de Vièvre une équipe
en civil pour les informations,
mois pas de tenue. Etcs-vous
d'occord ovec moi?

— Je suis d'accurd. Pas de pro-

vocation, que vous vous tenuez prêts à intervenir, mois pas de provocation. Des gens en informotion outour du burcou... »
Un peu plus loin : « Nous avons actuellement une quaran-

cains de personnes qui occupent le groupe Perret. » Cè qui fait dire à Mme Nicole Garand, la candidate du parti communiste : a Certoins services « spéciaux » de la police trainaient en soirée dens les bu-

L'autre élément d'information concerne les résultais : « Je me troure actuellement ovenue de Borge, ou bureau centralisoteur à Vincennes. Des procès - perbour qui viennent d'être déposés, ovec additions qui pressent faite le conditions qui pressent faite le conditions qui pressent faite le conditions qui pressent faite. La journée d'action du 13 mai additions qui sont faites, la con-didate Nicole Garond seroit élue avec 23 voix d'avance. Un pro-blème se pase, puisque le prési-dent de ce bureou centralisateur est un élu vincennois. Il se pro-pose de ne pas publier les résul-tats et de nous requêrir pour

foire évacuer la solle. Or je n'oi pas de téléphone à ma disposi-tion pour me mettre en rapport opec le représentant du préfet. Pourriez-tous l'informer de ceci et, le cas échéont, lui demander des introduces ? des instructions? »

Cette cassette constitue sim-plement un document de plus puisque, effectivement, les résulpuisque, effectivement, les résultats globaux font apparaitre que Mme Garand distance M. Favas (majorité) de vingt-trois voix. Mais ces résultats comportent des ratures, et ce sont ces ratures qui ont conduit à la proclamation, mercredi 30 avril, trois jours après la consultation, de l'élection de M. Favas par le tribunal administratif de Paris.

D'autre part. Mme Garand a

D'autre part, Mme Garaud a déploré que ce même tribunal administratif ait prit sa décislou saus l'entendre et que ni elle, ni ses amis, ni son avocat, u'aient vu de documents depuis le dimanche 27 avril.

Ce que M. Poussy appelle le coup de force » de Pontenay vise a coup de force » de Pontenay vise, selou lui, directement M. Marchals, « candidat potentiel » du part! communiste à la prochaine èlection présidentielle. Il s'agit, a-t-il dit, d'une répétition en vue de mettre sur pled une stratégie globale pour les èlections de 1981.

La C.G.T. s'est jointe au P.C. pour appeler à manifester, lundi 12 mai, à la préfecture de Crèteil (oû doit se réunir le conseil général), pour appuyer la demande de démission du préfet. Les maires communistes du département ont annoncé leur jutention de fermer les mairies l'aprèsmidi

-20% SUR LE SPORTSWEAR

vestes, blousons, pantalons, chemises, polos, pulls

signalés par cette étiquette

Samaritaine

HOMMES

FRANCIS GOUGE.

#### DEUX SONDAGES

#### «FIGARO-MAGAZINE»-SOFRES: MM. Giscard d'Estaing et Barre perdent des points.

Derdent des points.

Le Figaro-Magazine daté du 10 mai publie le « baromètre » mensuel réalisé par la SOFRES. L'enquête a été éffectuée du 23 au 29 avril auprès d'un échautillon de mille personnes représeutatif de l'ensemble de la population âgée de dix-huit ans et plus. 51 % des personnes interrogées fout « tout à foit confiance » ou « plutôt confiance » à M. Giscard d'Estaing, contre 56 % lors de l'enquête du mois d'avril 48 % ne lui fout « plutôt pas confiance » ou « pas pas confiance n ou a pas confiance du tout » (contre 41 % en avril).

en avrill.

32 % des persuoues interrogées fout « tout à fait confiance » on « plutôt confiance » à M. Raymond Barre (35 % le mois précédeut), 62 % ne lui font « plutôt pas confiance » uu « pas confionce du tout » (60 % en excelle

avril).

La cote des personnalités politiques de l'opposition fait apparaire une baisse pour M. Michel Rocard, qui passe de 51 % d'opinions favorables en avril à 50 %.

M. Frauçois Mitterrand gagne trois points : 32 % contre 29 % le mois précèdent. M. Georges Marchals eu gagne un : 21 % contre 20 %.

Dans la majorité. M. Jacque Chirac gagne deux points et passe de 32 % à 34 %. M. Barre en perd deux : 31 % contre 33 %.

Le naméro da « Monde» date 10 mai 1980 a été tiré à 567 131 exemplaires.

Jusqu'au 17 mai

Blouson Lee Cooper,

58% polyester, 42% coton

2191: 168 f.

751. 60 f.

Jean "Lee Cooper"

108 f.

5 proches, 100% coton

MAGASIN 2 - 2" ETAGE

Chemisette,

#### « EXPRESS »-LOUIS HARRIS : um bon président qui ne fait pas assez de réformes.

Une large majorité de Francais estiment que, depuis son 
élection en 1974. M. Giscard 
d'Estaing a été un bon président. 
Selou un sondage réalisé par 
l'institut Louis-Harris, publié par 
l'Express du 10 mai et réalisé 
entre le 8 et le 15 avril auprès 
d'un échantillonnage de mille 
personnes représentatif de la 
population française âgée de dixbuit ans et plus, 65 % des Francais sont de cet avis (9 % pensent 
que M. Giscard d'Estaing a été 
un « assez bon président » et 56 % 
un « assez bon président » et 56 % 
un « assez bon président » et 56 % 
un « assez bon président de 
la République n'a pas fait adopter 
assez de réformes au cours des 
six dernières années. Massive à 
gauche. l'insatisfaction, note 
l'Express, l'emporte aussi, de ce 
point de vue, dans la majorité. 
Le sondage indique que 36 % des 
varennes interprocés sur la cour

l'Express, l'emporte aussi, de ce point de vue, dans la majorité. Le sondage indique que 38 % des personnes interrogées sur la ou les réformes qui ont le plus mar-que depuis 1974 u'en citent an-cune, 7 % disent qu'aucune ré-forme u'a été réalisée et 9 % ne citent que des échesses.

citeut que des échecs.
Une large majorité reconnaît
le caractère positif de l'effort eu
faveur des personnes agées (78 %), faveur des personnes âges (78 %), de la simplification de la procédure de divorce (67 %) et de la libéralisation de l'avortement (64 %). Les réactions sont plus militgées en ce qui concerne l'absissement de la majorité à dix-huit ans (50 % d'opinions positives contre 45 % de négatives) et l'aide aux chômeurs (45 % contre 43 %).

Dans deux domaines seulement la condition de la femme, la qualité de la vie et l'environne-

qualité de la vie et l'environne-ment — la politique menée depuis six ans est ressentie comme un succes tandis que les personnes interrogées considérent massive-ment comme des échecs les lottes contre la hausse des prix et le châmage.

#### LA SITUATION SOCIALE DES CADRES VA ÊTRE RECONSIDERÉE

Dans l'interview qu'il a accordée à l'Express (le Monde du 10 mai), M. Giscard d'Estaing déclarait notamment :

a Je considère que les plajonds qui ont été mis à un certain nombre de prestations, d'ovantages sociaux en matière de logement ou de prévoyance so-ciale sont probablement, à l'heure actuelle, par rapport à la situa-tion réelle des cadres, des pla-fonds qui excluent trop de monde. Nous devrions les reconsidérer.

Un décret publié au Journal officiel du 9 mars 1930 limite, par l'instauration de plafonds de ressources, l'accès des cadres an bénéfice des prêts complèmentaires accordes sur le 1 % préleve sur les salaires versés par les entreprises. Sont exclues de ces entreprises. Sont exclues de ces prêts les familles qui gagnent plus de 120 % du plafond des ressources fixées pour les prêts à l'accession à la proprièté (10 400 F par mois pour un ménage marié depuis plus de cinq ans et ayant deux enfants, le mari et l'épouse

ayant une activité).

Un plafond de ressources conditionne également le droit à certaines prestations familiales.
C'est, en particulier, le cas du couplement familial, qui intéresse queique 2 300 000 families (celles queique 2300 000 familles (celles qui ont un enfant de moins de trois ans ou trois enfants). Il en est de mème pour les frais de garde des enfants et pour l'allo-cation de rentrée scolaire. Une subordination du même or-dre vise, dans les cures thermales, l'indemnisation des frais d'héber-gement.

#### DÉMISSION DU PRÉSIDENT DE LA COMPAGNIE C.B.S.

M. John D. Backe vient de se démettre de ses fonctions de président et eo directeur général de la compagnie C.B.S. (Columbia Broadcasting System), une des pre-mières firmes mondiales de l'industrio eniturelle (télévision, disque édition). Les raisons de cette démis slom o'ont par 6té révilées. M. Backe, qoi est àgé de quarante-sept aux, avait été mommé président de C. B. S. en 1976 par M. William S. Paley, fondateur de lo compagnie et raist, ionatieur de lo compagnie et président du consell d'administra-tion, qui l'avait apparement cloisi pour successeur, lei aban-demant quelques mois plus tau-son poste de directeur général. M. Backe avait, en quatre aux, redressé la situation de la société, lui rendont en particulier, la prémère place parmi les grandes chal-nes do télévision. Selon le « Finan-cial Times » de ce samedi 10 mal. M. Paley Serait à l'origine du départ

 M. Waldheim à Paris.
 L. Waldheim, secrétaire général de l'ONU, s'entretient le 13 mal avec M. François-Poncet, minis-tre des affaires étrangères, et le 14 avec M. Giscard d'Estaing, qui le recevra à déjeuner. M. Waldheim se rendra du 20 au 23 mai en visite en Grande-Bre-tagne.

## fin

Allez les Blancs!... Les memière fois en finale monde des clubs de faot. 7 était...

METERS AT BUTTON OF A SECOND POST IN

#### VASSILIS ALEX

le 1027 25 % 374 7.1 dente to an experience through 4.07 و جيمو تنهورو erre conte to a feet en Compare many and Compa e. -e. masa ing italian managan b 1.77 20.75 the matter with a transfertotal E. L. 111 - - profe---gie étilitéties 2000 \*\*\*\* General Land Co. 1.100 ELD and Direct 5 :: XZ # ABRITA JEC. BOT BETT ... 13 14 it was mark 😅 ---15 . 5 275 175 7 .... "有"也许感见 in their THE STORY No. TE 6 ....

20 3

. .

3.7.7.3.

7

18° 74' 13

...

-3. Ff. 0

ರೇ ನೌನ

70.70%

10000

A 6.55

ድ:⊿ድ /

4 3 30

2017 26

2.00

11.

\*\* 13ta

ಾತ ಮೇ 

ين روام

8 7000

e a\_r

22.5 PM. i'embe

m's do

140 April

*ಡೆಕ್*ಗ:೨೩೪

C :: e

4 05

— C

5 AA

- P5 Same ma

100.00

5-444 A

uni :

N

.. J. A = A

22.5

in more of the con-Into Jone Holl Form E ume Less a succession en acts base than . Mitte excepte Tolling 1981. e remarks in transpo Reference Little and To the Control Mai mi 3 D. H. Simple Armer

America Caro Instituto net. 4 76 76 2 the try to the more than a second n pages (des English and des ing is present e ma tecretorial arts de veter de veter

neal pour mo. ce men ione Ca feet passer for Supe pins The Aa passion. à moi...

H a continue Temperature on the

bureau, un minuspule amu sans tirotre, est de pe denn eroin d'un long couloir étroit. enter blanches references to comment our ce coulour Parfola coment sur ce coulour Pariola
legathe que ce coulour Pariola
de Estataires du Pariola
se dou vont blende des Prince
seus du Sportina des Prince
seus des Princes des Princes des Princes
seus des Princes des de couloir, qui dibacche a sennt acclames par imthe mile special ear. Le dement avant de disparatre

Alon Dorenten in the be porte s'ouvre. C'est encere the duty per part. A--Ser cette extraordi temotion que je vais ressenton à l'heure dans dix
det et quarante minuter. the deux équipes vor:
the sur le terrain. Je me
de s'il a déjà été amozthe traiteral de fon su

e c'est en l'honneur du que jai mis aujon:



#### DEUX SONDAGES

MO MAGAZINE »-SOFRES: « EXPRESS »-LOUIS IIII All Plantage of Barre bon président qui ne

ignore-Magazine date da public in a barometre similar par la SOFTES in a sia effectuée da la legil supera d'un estrat-mentile personnes repor-AN ME JAMES ME MANAGE OF LA DOOLLE ENER ME MANAGE THE INTERMINISTRATION OF THE METAL AND THE STATE OF THE METAL AND THE STATE OF THE METAL AND THE METAL

Aprilla des personnes de l'arrer : cu sindé en les feut con arrer : cu sindé en les con arrer : con ar Transparent and personnel and appropriate the property of the personnel and appropriate the pers

Plant is makening to Justice

La minutes de « Montre » 17. 5.7 [: mampagantes.

s, polos, pulis



Lunqu'au 17 mai

## Le magot immobilier des compagnies d'assurances PAGE IV

Veaux-éprouvettes en série page xvi

Écoles du Moyen Age PAGE XVII

SUPPLEMENT AU NUMERO 10974, NE PEUT ETRE VENDU SEPAREMENT



## La finale

Allez les Blancs!... Les Français, pour la première fois, en finale de la Coupe du monde des clubs de foot... Vassilis Alexakis y était...

Le coup d'envoi sera donné à 20 heures, dans onze heures, plus exactement dans dix heures et cinquante minutes. est 9 beures 10. J'ai mis à l'heure ma montre ce matin, aux informa-tions. Elles ont èté presque entièrement consa-crées à la finale. Ce n'est pas certain que Dorémieo puisse jouer. Son entorse au genou lui fait encore un peu mal, mais il s'est entraîné cormalement hier. Avec Joze et Rivelli au centre du terrain, Lesouël et Dorèmieu en attaque, on va faire un mal-heur. A mon avis, il fandra marquer trois buts pour gagner. Nos

A finale aura lieu ce soir.

brillant, mais il fait parfois de

arrières, excepté Todorovic,

ne m'inspirent pas grande confiance. Marquez peut être

Je me leve. C'est Charpentier,

le patron. « Je trie le courrier, dis-je.

 J'aimerais que vous portiez un paquet chez Schlumberger. Vous le prendrez dans le bureau de ma secrétaire... Quand vous serez de retour, venez me voir, j'oi un outre petit travail pour

Il a continuellement un petit travail pour moi, ce salaud. Mais je m'en fous. Ca fera passer le temps plus vite.

#### Ma passion, à moi...

Mon bureau, un minuscoie bureau sans tiroirs, est logé dans le recoin d'un long couloir étroit, éclairé au néon. Une vingtaine de portes blanches numérotées ment sur ce couloir. Parfois l'imagine que ce sont les portes des vestiaires du Parc des Princes, d'où vont bientôt surgir les joueurs dn Sporting, maillots blancs, colottes blanches. Les voilà! Ils font de petits saots sur place pour s'échauffer, plai-santent, rient. Ils sont très détendus, comme on l'a dit aux informations ce matin. Ils se dirigent maintenant vers l'extrémité du couloir, qui débouche sur l'immense pelouse du Parc. où ils seront acclamés par cinquante mille spectateurs. Le dernier joueur, avant de disparaître; se tourne vers moi :

« Alors, Dorémieu, tu viens? ».

· Une porte s'ouvre. C'est encore le patron.

« Vous n'ètes pas parti, Arnoud? a, me dit-il.

Le football ne le passionne guère. Il me l'a dit une fois, où il m'avait surpris en train de ilre l'Equipe. Je le plains un peu de ne pas partager cette extraordinaire émotion que je vais ressentir tout à l'heure - dans dix heures et quarante minotes. lorsque les deux équipes voot apparaître sur le terrain. Je me demande s'il a déjà été amoureux. Il me traiterait de fon s'il savait que c'est en l'honneur du Sporting que j'ai mis aujour-

eraturan ingenerati

d'hui une chemise blanche et un pantalon blanc, Cette journée historique - c'est la première fois qu'une equipe française est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde des clubs — n'est pour iui q o u n e journée comme une autre. Sait-il au moins que la finale a lieu aujourd'hui? Il est difficile de l'ignorer. A la radio, à la télévi-sion, on ne parle que de cela depnis que le Sporting a obtenu sa qualification en battant les Rangers par 3 buts à 0 (dont deux buts de Dorémieu). Depuis un mols, toutes les antres nouvelles - aggravation do chômage, hausse des prix, manifes-tations antinudéaires — soot reléguées au second plan.

Je fixe le paquet sur ma moto, pois je fonce, je me faufile entre les voitures en zigzaguant, comme Dorémien va se faufiler, ce soir, dans la défense du Dynamo de Leningrad. Je chante : « Allez les Blancs, allez les Blancs, allez. Le ciel est bleu. Il a plu pas

mal hier après-midi, est-ce que la pelouse du Parc a en le temps de sécher? Je fais un crochet par le parc des Buttes-Chaumont, je pose ma moto contre un arbre, je caresse le gazon. Ça va, il est sec

Il parait que les billets se vendent à prix d'or au marché noir. Pour avoir le mien, j'ai dû faire la queue toute la nuit devant les bureaux de l'Union nationale des clubs. Des milliers de gens ont fait la queue toute la nuit. Ils ont dormi sur le trottoir, enroules dans des convertures, des sacs de couchage. Même s'il avait plu, je crois que personne ne serait parti. Quand je suis arrivé à mon tour devant le guichet, i'étals tellement éma que mes mains tremblaient. J'ai eu envie d'embrasser le petit vieux qui m'a donné mon billet.

« On va gagner, à votre onis?, lui ai-je dit.

- Ce n'est pas à moi qu'il faut demander ca. Je ne connais rien ou football! »

Il a eu un petit rire antipathi-

a Ah! bon? Vous ne vous intéressez pas au footboll?

- Pas du tout monsieur. Je fais mon boulot, un point c'est tout. Allons, pressons, ou suivant! »

8j. 1650 F

8 j. 1790 F

8 j. 1630 F

Maroc\*

N'en rêvez plus...

8 j. 2100 F

Indonésie, Amèrique, Baléares, Yougoslavie, Corse,

Kenya, Pérou-Bolivie, Norvège, Thailande, Ceylan

Vols vacances, charters, vols à tarifs réduits vers

Importantes réductions en Msi, Juin, Septembre et Octobre.

Tél. 261.50.02

Europe, Proche-Orient, Asle, Amériques

PAYSCOPE INTERNATIONAL

6 rue de la Paix 75002 Paris



Peut-être son travail l'ennuie-t-il autant que moi le mien ? Ce n'est pas plus passionnant de vendre des billets que de porter des paquets oo de faire des photocopies. Il doit blen avoir lui aussi une passion qui le console de ses misères, il doit

Partez!

22 jours 11.900 F

Mexiqua 22 j. 6050 F Chine

bien rêver à quelque chose, non? Mon nnique passion, à mol, je l'ai dit, c'est le foot. Grace aux victoires du Sporting en Coupe do monde des cinbs, cette année a passé vite, presque agréablement. Je n'ai jamais travaillé avec antant d'entrain que le jour

où j'ai eu mon billet pour la finale.

> fre dans le métro, direction porte de Saint-Cloud. La rame est bondée de supporters du Sporting, vêtus de blanc, tenant des drapeaux blancs grands comme des draps. Certains portent un casquette blanche, d'autres une plume blanche dans les

A 18 heures pile, je m'engouf-

ZORAN ORLIC

C'est extraordinaire : la foule fatiguée, résignée, silencieuse du metro s'est brusquement transformée en une assemblée hilare, explosive, pétaradante, qui chante, qui espère. Tout le monde

e Qui c'est qui va gagner, mademoiselle ? x

Elle n'est pas habillée en blanc, elle. Peut-être na va-t-elle pas au Parc? En tout cas, elle connaît la réponse :

« Les Blancs ! »

Aussitôt, on entonne tous en

chœur : « Allez les Blancs, allez les Blancs, allez... » Les trompettes en carton, les sifflets, les crécelles font un bruit assourdissant. Une vieille dame, très bien habillée, n'a pas l'air contente dn tout, elle dit que c'est interdit de fumer dans le métro, sans réussir à se faire entendre. Elle attrape par le bras un type qui fume un gros cigare, il ne comprend pas ce qu'elle veut, il l'enlace tendre-« Ah ! les p'tites femmes, les p'tites semmes de Poris... » On dirait que la foule a brusquement retrouvé sa jeunesse.

DIMANCHE 11 MAI 1980

Un jeune garçon dit :

Tu es sûr que tu as les bil-lets, papa ? Mais tu as changé de veste ! Vérifie ! »

Son père regarde dans son portefeuille, oui, les billets sont bien là. Jai envie de regarder dans mon porte-feuille aussi, mais non, c'est idiot, j'ai tant de fois sorti, palpe mon billet, que j'ai fini par le déchirer légèrement. Il n'est peut-être plus valable? Je deviendrais fou si on m'interdisait l'entrée du Parc.

Tout va très bien se passer et on va gagner. sufficait, à condition de n'en encaisser aucun, puisque le match aller, à Leningrad, s'est terminé 0 à 0. Faites mon Dieu que Dorémieu puisse jouer et qu'il marque ce but! Le nez collé sur la vitre de la portière je regarde défiler les stations. Je prie les saints qu'on croise pour la victoire du Sporting : Saint-Augustin... Saint-Philippe-du-Roule\_ Saint-Cloud... On est arrivé ! Tout le monde descend.

#### Un gigantesque lavabo

Les vagues blanches des sup-porters affluent de toutes parts vers le stade, vaissean futuriste ancré dans une mer déchaînée. J'achète un sandwich au mer-guez, un petit drapeau blanc, 20 francs, c'est cher évidemment, mais tant pis ; je franchis le barrage des policiers. En fait le Parc des Princes ressemble plutôt à une friteuse. Je montre mon billet an contrôle en dissi-mulant la déchirure sous mon pouce; ça y est, je suis passé. j'al envie de courir, de taper de tontes mes forces dans un ballon, je monte trois par trois les marches qui conduisent à ma tribune, rang C, place nº 14.

Je m'installe, mon volsin de droite sort de sa poche un flacon de cognac, boit une gorgée. Il a une paire de jumelles sur les

Je regarde un long moment la pelouse. Elle est merveilleusement belle. Deux équipes de jeunes dispotent un match amical pour faire patienter le public. Les tribunes sont dejà pleines, pourtant de nonveaux spectateurs arrivent continuellement, Ils sont tous habillés en blanc, ce qui fait que le stade me fait maintenant penser à un gigantesque lavabo.

Plus que quarante-deux minutes. Mon voisin de droite me dit :

« Il faudra marquer trois buts pour gagner.

C'est bien ce que je pense, dis-je. Est-ce que Dorêmieu

- Je ne sais pas. On va voir, ça tout à l'heure.» Plus que quarante minutes.

(Lire la suite page XXII.)

#### Tortues marines

Des scientifiques dont certains Des scientifiques dont certains étudient les tortues marines, la Société herpétologique de France (S.H.F.) et le World Wild Life (France), tiennent à apporter quelques remarques et compléments à l'article intitulé « Les tortues de Saint-Lea » paru dans le Monde Dimanche du 16 mars. le Monde Dimanche du 16 mars.

La France est très en retard
sur les pays anglo-saxons dens
l'étude des tortues marines alors
qu'elle détient administrativement le plus grand nombre de
sites de poote au monde. Des
recherches sérieuses ont seulement été faites depois quelques
années sur le littoral atlantique
français les étes de l'océan Infrançais, les fies de l'ocean In-dien et la Guyane. (...)

Un cocorico national nous semble maivenu quand il est pousse aux dépens d'une espèce menacée et inscrite sur la liste I de la convention de Washington. Nos connaissances qui sont en-core très incomplètes, particuliè-rement sur l'évolution des popu-lations de l'océan Indien, doivent nous inspirer plus de modestie dans nos propos. Nous voudrions terminer en

Nous voudrions terminer en attirant l'attention sur le fait que. contrairement à ce que l'on croit généralement, la vente sur le marché international d'un produit d'élevage d'une espèce menacée ne favorise pas sa protection mais accélère sa disparition en accroissant la demande qui, finalement, s'exerce aussi sur ses nomilations aguvages. sur ses populations eauvages.

P. PPRFFER, président du W.W.L./France.
J. LESCURE, délégué français ou groupe Tortues marines du W.W.L./Internotional.
J. FRETEY, président de la COMMISSION & Protection de la S.H.F.
J. SERVAN, membre de la S.H.F.

#### L'ethnologue empaillé

L'action se situe en 2020. Reperes chronologiques exemple d'un village du Mont-Lozère :

1922 : arrivée de l'électricité ; 1930 : goudronnage du chemin vicinal 1955 : arrivée du premier trac-

1965 : arrivée du premier ethnologue; 1970: création du parc national

des Cévennes;
1980: fermeture de l'école;
1990: il ne reste plus qu'un
seul exploitant au village;
2000: installation du dernier
habitant à Fiorae;

2010 : restauration de la mairie pour abriter le musée du ving-tième siècle lozérien. Visite guidée (extrait du boni-ment du guide) : e (...) A côté de ces galoches, entre ce tracteur Ford modèle 1980 et cette trayeuse électrique,

vous pouvez admirer un très beau specimen d'ethnologue, empaille et dans un état porfait de conser-vation. A cette époque-là (1980), les ethnologues formaient une population nomade assez importante (plusieurs dizaines pour le seul Mont-Lozère) qui remplaça, en quelque sorte, les colporteurs disparus dans les années 50. D'origine citadine (surtout parisienne), ils ne se connaissaient pas entre eux, mais avaient les mêmes itinéraires. Vêtus, les hommes d'épais velours noir ou marron, les femmes de grosse lome beige ou blanche, ils élaient tous armes d'une arme discrete mais terriblement efficace pour l'époque : le magnélophone, per-mettant d'enregistrer toutes les ombiances sonores, les moindres paroles, tous les silences.

» Ils allaient de ferme en ferme acheter aux agriculteuts des séquences d'activités ou parfois des vies entières au prix de larges sourtres et de quelques paroles de réconfort. Parfois, ils promettaient de revenir, souvent ne le faisaient pas. Certains, en contrepartie, distribuaient un peu d'idéologie, généralement sons

tout sujet de crainte. »

de la société sont découverts.

marché da soavenir oral n'étalt pas encore developpe, à la diffé-rence de celui de l'outil oncien, très coté depuis les années 60. Spéculant sur l'évolution des cours, ils revendirent vingt ans plus tard, irès cher, leur butin. Leur race s'éteignit peu à peu vers les années 1990-2000, pour cause de rupture de slock : il n'y cause de rupture de stock : u ny ovait plus de souvenir orol o acheter, le village oyant été déserté par les habitants installés à Florac et à Mende, d'où ils surveillaient leurs troupeaux.

» On ne soit pas exactement comment les ethnologues se sont reconvertis : certains devinrent archinistes, d'autres directeurs de collections littéraires, d'autre s'autres.

collections littéraires, d'autres enfin directeurs de musées paysans. Ils ont losse une littérature surabondante que l'on n'a pas encore fini de mettre en

micro-films...

» Par ici, Messieurs-Domes, la
visite continue. Admirez ici la
reconstitution d'un eservice pu-» blic rural polyvalent », forme amelioree du bureau de poste, qui n'a pas servi longiemps du folt de la disparition rapide de toute population ou village...» MARTIN DE LA SOUDIERE (Paris)

### Décibels

Les musiques « pop » et e disco » seraleot-elles un ocean de brults confus et inexpressife ? La pulssance des appareils hl-fi est en cause, mais ces chaînes stéréophoniques, considérées comme la nouvelle drogue de notre temps sont-el'es vralment aussi nuisi-bles à l'auditeur que l'on veut bien le dire? (le Monde Dimanche du 2 mars, «A fond la

caisse »). En falt l'usage des moyens de En falt l'usage des moyens de sonorisation se trouve au centre du débat. Que constate-t-on? L'apparition, ces derniers temps, d'instailations de 100 waits dans les voitures, des perturbations auditives chez les disco jokys et les amateurs de musiqae pop. l'audition « à fond la caisse ». On peut se demander tout d'abord si les inquiétudes qui découlent de ces constatations ne découlent de ces constatations ne sont pas exagérées. En matière de hi-fi, la com-

En matière de hi-fi, la complexité des composantes techniques écrass le profane et le plonge dans la plus profonde perplexité : impédance, courbe de niveau, rapport signal bruit; l'on s'engage sur un terrain mouvant qui peut provoquer de nombreuses erreurs. D'après Beatrix de l'Aulnoit, auteur de l'article, la sonorisation du dernier gala de Su pertra mp aurait atteint 24 000 watts. Mais s'agit-il d'une puissance efficace, de crète, ou de tête de crète? Dans le dernier des cas la puissance réelle ne serait que de 6 000 watts. D'autre serait que de 6 000 watts. D'autre part, il ne faut pas oublier que les amplis ne sont jamais utilisés à leur rendement maximum mois seulement aux 8/10 de leurs possibilités. Enfin, la pulssance des amplis de secours (indispensables en cas de défectuosité du matériel en fonctionnement) n'a-t-ellpas été incluse dans la puissance totale énoncée ? Autant de questions qui permettent de douter du bien - fondé technique des inquiétudes exprimées. Alors où est le problème ? Selon

Beatrix de l'Aulnoit, les chaînes haute-fidélité peuvent se trans-former en drogue (« le trip pour 3 000 francs »). avec les symp-tômes qui caractérisent un tel accoutumance, seuil 'de tolérance.

Il faudrait quand même se demander à quol correspond l'audition excessivement bruyante des chaines hi-fi. Les chair haut rendement ne seraient-elles pas percues comme un antidote à l'allénation qui nous est impo-sée par la société ?

Un ouvrier en usine de la région parisienne travaille qua-rante heures par semaine dans une ambiance sonore moyenne de 85 decibels (dB), s'il se rend sur les lieux de son travail en voiture il devra subir 80 dB et en mètro, 90 dB!

» Ces voleurs de souvenirs ne furent jamois démasques, car le Que'le est la meilleure solution? e Sortir en boite a durant

ACTUELLES MILLESIMEES

La sûreté publique

poar la paix et pour la défense commune, parmi celles que l'on a accoutumé de proposer, de traiter et de résoudre dons des

assemblees, où la plus grande voix forme une conclusion

generale. Il est surtout nécessoire à la paix que chocun soit

tellement à couvert de la violence des autres, qu'il puisse

vivre en repos, et sans être en crainte perpétuelle. lorsqu'il ne

fera tort à personne. A la vérité, il est impossible, et on ne

met point aussi en délibération, de protèger les hommes contre

toutes sortes d'injures qu'ils se peuvent faire les uns aux

autres, car on ne sourait empècher qu'ils ne s'entrebattent

quelquejois, et ne s'entretuent. Mois on peut mettre si bon

ordre, qu'il n'y ait pas sujet de craindre que cela arrive. La

surete publique est la fin pour laquelle les hommes se sou-

mettent les uns aux autres, et si on ne la troure, on ne doit

point supposer qu'une personne se soit soumise, ni qu'elle ait

renonce au aroit de se défendre comme bon lui semblera.

On ne doit pas donc s'imaginer que quelqu'un se soit obligé à un autre, ni qu'il ait quitté son droit sur toutes choses,

avant qu'on ait pourou à sa sûreté, et qu'on l'ait délivré de

Contemporain de Descartes, et quelque peu son rival, le philosophe anglais Thomas Hobbes publiait en 1642 à Paris,

en latin, le De Cive, traduit bientôt en français a par un de

ses amis ». Samuel-Joseph Sorblère, sous le titre Eléments

philosophiques du citoyen, traité politique où les fondements

Ces lignes sont en chapitre 6 de la deuxième partie,

JEAN GUICHARD-MEILL

« Voyons [...] quelles sont les choses qui sont nécessaires

COURRIER

ES gens heureux, il y en a Parce que leur vie est équili-brée ou parce qu'elle est passionnée. Il y a des peuples pacifiques. Il y a des entreprises qui marchent bien et des travailleurs dont les condibons de travail sont supportables. Il y a des bommes qui mangent à leur faim, des enfants qui alment l'école, des enselgnants qui aiment enseigner. Il y a des familles unies. Il y a des automobilistes prudents. Il y a des hommes politiques bonnêtes. Il y a des soldats pleins d'humanité. Il y a des milliar-daires sans psychanalyste. Alors, pourquoi insister eur ce qui va mal et ... pandre cette • einistrose • qui est, paraît-il, le mal de l'heure ?

L'événement, la nouvelle sont rarement agréables. Fant-il pour antant les gommer ou les badigeonner de blanc ou de rose ? Faat-il renoncer à informer, à avertir, à dénoncer l'injustice, les malfaçons que sécrète toute société? Et le noir se voit mieux. Dans les périodes rudes et tendaes comme la nôtre, le regard se porte plus facilement vers ce qui renforce l'insecurité nu la morosité, vers l'inhabituel, le tragique. Il iguore, ou il oublie vite, ce qu'on peut écrire du bonheur ordinaire, de la nécessité sans éclat, de l'entraide obstinée, de la bonne volonté

Ainsi, ne voyant que le pire des mondes dans le miroir, accuse t-on celui-ci d'être fausse. Et, bien entendu, de fausser la vision de qui le regarde

L'important, en fait, c'est d'accepter la vérité. Et de savoir e'en servir.

JEAN PLANCHAIS.

NICOLAS SPINGA

quatre heures dans une ambiance de 100, 110 dB, ou subir durant quarante heures une ambiance de 85 dB?

Au bout d'une journée de travail, dans une atmosphère exces-sivement bruyante, comment ne pas comprendre qu'un homme ressente le besoin d'une évasion, évasion en l'occurrence réalisée par l'intermédiaire de chaîne

hi-fl? Du bruit, toujours du bruit l mais une ambiance sonore que l'on choisit selon les affinités personnelles, un bruit que l'on peut transformer en plus grave ou plus aigu. Un bruit qui permet d'échapper au slience devenu insupportable.

Que faire pour état de fait ? Servir contre le pop ou le disco? Décréter de strictes réglementations limitatives ? En fait l'arbre cache par-fois la foret ; vous pouvez couper l'arbre s'il vous dérange, mals la forêt sera toujours là, invisible a vos yeux, encore plus profonde que vous ne l'aviez imaginée. La réponse au « phénomène disco », comme à bien d'autres phénomènes de notre époque, est à recbercher aux racines memes des fondements de notre société. Peut-ètre faudrait-il remettre ceux-ci en question...

L. SCELLES. 2º A, lucte Triboulet (Romons).

#### Tricot

a Mois les conventions inter-disent our hommes de triooter », Roland Barthes (le Monde Di-monche du 16 septembre 1979). C'est un homme qui déroge aux conventions, puisqu'il ose tricoter, qui écrit :

Cela a commence voilà deux ans, lorsque, atteint d'une bonne angine, je me trouvais incapable de laire quoi que ce soit llec-ture, travail, etc.). Je décidal donc d'apprendre à manier les alguilles Le début fut laborleux, je redécoavrals mes dolgts, dont l'existence s'était résumée à tenir une fourchette, un stylo ou bien encore à me curer le nez.

L'extraordinaire était de voir L'extraordinaire était de voir se lever l'ouvrage tun rectangle-écharpe) comme le boulanger voit sa pâte se faire. Et tu as le sentiment de la création à partir de rien : deux baguettes (qui peuvent aussi te servir à manger ton riz), une tresse de laine ; les possibilités de motifs, de formes sont infinies et à ton entière disposition. l'apprentissage t'appartient. Et le toucher... sage t'appartient. Et le toucher. Mais tout n'est pas clair dans ma tête effectivement, il y a interaction, concurrence avec la petite baguette qui est mon distinguo de sexe. D'une part je n'ose pas, il m'est corporellement impossible de prendre mon ouvrage et de le travailler en public (transport en commun, culare cefé un le present des square, café...). Le regard des autres. Et quand dernièrement je faisais les boutlques pour acheter à nouveau de la laine, je me suis entendu répondre : a Il faut que la personne qui Sa présence est nécessaire pour le choix » Evidemment, le maga-sin était rempil de femmes. Interloque, rien n'est sorti. J'al fui rejoindre mon double, retrouver mon tout androgyne la bêtise de ces préjugés était tellement énorme qu'elle m'avait fait taire. Je me promets à la prochaine occasion de gueuler blen fort mon identité, mon faire,

Suis-je à l'avant-garde, pre-mier indice du temps où il sera bon et du dernier snob de tri-coter dans les salons parislens? Mais non, faut pas rêver, il y a le problème de la petite baguette et ses succèdanés... LAURENT GULLOPE (Grenoble.)

#### Je n'y crois plus

Je ne jouis d'aucune connaissance sur cette entité mythifiée que les politiciens nomment la jeunesse, je suis étranger à ces mots soit que je les éprouve soit que je ne les éprouve pas. Mon âge : vingt et un ans. Far chance ou par inconscience, les problèmes sociaux ne me douproblèmes sociaux ne me touchent pas. L'écologie m'insup-porte Que l'Etat et ses commis augmentent un taux, levent une contribution ou favorisent les exploiteurs au détriment des exploités m'importe peu.

Certains de mes amis pensent que je vis hors du réel. La vérité est moins beureuse : je n'y crois plus. Les ouvriers, l'allénation, l'acquis de 1789 puis celui de 1968, les trop grands principes et les trop grands mots, les anclennes notions et celles qui les remplacent, le tiers-monde et les nouvelles vagues religieuses, je n'y crois plus. Non, je n'y crois

Ma mémoire est restée accro-chée aux visages de quelques Français retenus en Argentine, torturés surement; disparus. Qu's falt pour de si lointains in-fortunes la République dont je suls citoyen? Rien; rien de tangible toat au moins. La raison des marcbands, des oublieux, est devenue celle de l'Etat. Je suppose que le président de la Répu-blique n'a pas eu tort de les abandonner et que le sérieux de ses fonctions imposait le sacrifice de quelques vies. Je suppose que mes objections sont folles et que la diplomatie n'a nas à se soula diplomatie n'a pas à se sou-cier d'une fumeuse éthique. Les élections sont proches et chacun se prépare à habiter

l'Elysée au détriment de l'ensemble et pour la seule défense de sa vanité et de ses illusions. M. Giscard d'Estaing sera certainement réélu et sa seconde présidence ne sera guère plus néfaste qu'une autre. Ces combats-

laste qu'une autre. Ces compats-là ne aont pas les miens, ils sentent le moisi.

Moi, je ne pense qu'à ces pri-sonniers d'Argentine dana le double enfermement de la ter-reur et de l'indifférence. Savoir reur et de l'indiffèrence. Savoir les supplices et l'inutilité de tout ce que l'on sait m'excède. Je n'ai pas de mots. je n'ai plus de phrases. Je revois le visage d'une jeune femme, elle est morte un rat introduit dans son sexe.

Nous n'ignorons pas, n'agissons pas ni ne voulons agir. Ils continuent Gu'importe anrès tout ac

pas in he vouldn's agr. Le consi-nuent. Qu'importe après tout az monde la mort de quelques Ar-gentins et d'encore moins de Français mais qu'importe un monde qui s'en moqze? Non, je n'y crois plus.

JEAN-NOEL FEBRIE (Marseille)

#### Allocation-logement

J'espère trouver, par la publi-cation de ma lettre, des victimes comme mi-mème, du décret n° 79-947 da 29 octobre 1979 mo-difiant la législation sur l'allocation-logement aux jeunes tra-vailleurs de moins de vingt-cinq

ans.

Jeune travailleur de moins de vingt-cinq ans locataire d'un logement répondant à certaines conditions de peuplement et de salubrité et consacrant à mon loyer un certain pourcentage de mes ressources (comme dit la loi), j'avais déposé une demande d'allocation - logement en septembre 1979.

d'allocation - logement en septembre 1979.

Après sept mols d'attente. la
calas : d'allocations familiales a
invoqué ce fameux décret pour
me refuser l'allocation-logement.
D'ailleurs, pour que la caisse se
décide à me répondre, j'ai dû
faire intervenir mon député.
La décision de la caisse est
vraiment un comble d'injustice,
car, pour me dire non, elle invoque l'effet rétroactif de ce dècre, qui a été pris après le dépôt
de ma demande. De plus, si l'on
lit bien le décret, il ne s'applique
pas à mon cas, et trolsièmement,
la caisse l'applique mal, Enfin,
J'al calculé que si j'avais en plus
de ressources en 1978, la réponse
de la caisse auralt été positive.
(On appelle cela une loi sociale i)
Je viens de formuler ma « de-

Je viens de formuler ma « de-mande de recours gracieux » (sic) et j'attends la réponse. Je pense que mon cas n'est pas unique, et si je trouve des congénères, on pourra s'unir pour nous dé-fendre mieux. Nous pourrons intervenir en Conseil d'État, qui, dans ce cas, doit être saisi.

#### Plogoff (fin)

Parce que l'école reproduit de génération en génération le systeme de valeurs de l'idéologie do-minante, et parce qu'une petite fille nous en fournit une preave supplémentaire en décrivant les phantasures des adultes, enseimante et bas Bretons qui l'entourent, les correspondants du Monde Dimanche font assaut

d'exégèse. Qui donc a besoin de tant d'energie? La petite fille est heureuse et en harmonie avec son environnement, la grand-mère n'a pas besoln d'un chauf-fage (central ou électrique? Le texte ne comportait aucune precision). Javals pourtant cru comprendre qu'elle n'osait pas l'installer par crainte de devoir déménager, pulsque des poissons et crustacés vont disparaître, et que toute la région va mourir de pollution nucléaire, sulvant dans la tombe le val de Loire, Gravelines et Paluel. Il me semble pourtant que les Bretons aussi consomment de l'électricité, et que pour cette alimentation comprendre qu'elle n'osait pas consomment de l'électricité, et que pour cette alimentation Tignes et Savines sont maintenant au fond de laca artificiels sans qu'ils en aient été émus. Il me semble aussi qu'ils s'accommodent assez bien de la centrale de Brennills mais sa constrale de Brennilis, mais sa construction est anterleure au

fameux plan Messiner.
En cette Annee du patrimoine, il me paraît indispensable d'abriter dans une bibliothèque le manuscrit de ce mémorable devoir nuscrit de ce memorable devoir de français, car il constitue un témoignage irremplaçable des grandes peurs de l'an deux fois mille, et il est à craindre que l'auteur ne soit tenté dans quelques années de renier, voire de détruire, cette œuvre de jeunesse, l'avec d'applement de l'acceptance de l'accept detrinre, cette teure de jeunesse, lorsqa'il aura développé ses facultés d'analyse et de critique. Pour ma part, j'ai découpé l'article paru dans le Monde et je ne manquerai pas de le faire lire et méditer à mes enfants et retits enfants

et méditer à mes enfants et petits-enfants. Quant à ceux qui expriment en actes leur solidarité, qu'ils com-mencent donc par aller vivre dans le gramt radioactif breton, sans électricité, et sans retourner à la bougie (la lampe Carcel fonctionne à l'buils de colra, produit de la biomasse, donc so-laire) et fassent dénoser leur produit de la biomasse, donc so-laire), et fassent déposer leur compteur électrique, alors il ne sera peut-être pas nécessaire de construire une centrale électrique à Plogoff.

#### PIERRE DELARUE

[Nous prions les lecteurs qui nous ont écrit à ce même sujet de nons excuser de ne pas publica leurs nombreuses lettres. M. Jean Truelle, mis eu cause, a accapté courtoisement, pour sa part, de ne pas poursuivre un vaste dé-bat que nons sonhaitons clore aujourd'hui, sans pour autant considérer la lettre el-dessas comme une conclusion.].

#### Couronne

Un lecteur nous communique une note adressée pon r affi-chage dans les services par le rectorat de l'académie de Paris à tous les établissements de son ressort. Il est à présumer qu'une note identique a été adressée à toutes les administrations de la capitale.

note identique à été adressée à toutes les administrations de la capitale.

Il s'agit de l' a attribution, ou titre de l'année 1979, du prix fondé par M. Couronne à.

Le prix Christine-Auguste Couronne, a pprend-on, a été institue par un legs de M. Achille Couronne, « en son vivant chef de bureau au ministère de l'agriculture, décédé à Paris le 2 septembre 1892 ». Le prix a est d'un montant variable pouvant s'élever à 5000 francs ou plus. Etranger à toute idée de charité ou d'assistance, il a exclusivement pour objet de récompenser le mérite personnel de l'épouse, de la mère de famille, qui, au lieu d'attendre tout de la modeste position de son mari, modeste position de son mari, s'est mise résolument au travail ajm de le seconder et y est par-

Paris ou dans une commune de l'ancien département de la Seine, être, mariée depuis six ans au moins. La mari doit avoir un traltement inférieur ou égal à l'indice net 420, remplir « à titre définitif des fonctions de bureau s ou être agent tempo-raire depuis cinq ans sans interruption, dans un bureau, bien entendu.

Sont (on ne sait pourquoi) exclues du concours les femm des employés de la préfecture de police, de l'Assistance publique, du Crédit municipal et, en général, des agents en service actif.

A l'article « obligations », on lit: a En cas d'attribution du prix, déposer une simple cou-ronne sur lo tombe du testateur sise au cimetière du Nord, dit eimelière de Montmartre, vingteinquième dirision, numero cadastral 148. Le montant du caastral 148. Le montant du-prix ne doit, suivant les prescrip-tions du testament, être verse qo'à la suite et sur la justifica-tion de ce têmoignage de reconnoissance. En note, M. Couronne a prècise que e l'ai-tributoire du prix devra, pour en oblenir le present produire oblenit le parement, produite un certificol du conservateur du cimelière du Nord constatant que, conformément à la volonié exprimée par le donoteur, elle o déposé une couronne sur lo tombe dr celui-ci ».

#### Vous et moi

#### Au Luxembourg

De loin, le terrain de boules se signale par un grillage péripherique, petit enclos dans ce vaste enclos qu'est le Jardin du Luxembourg. A côté, les joueurs de cartes dessinent un autre espace Indique, où seules quelques femmes ont accès. Quant au jeu de boules, n'y évoluent que des hommes, en majorité ágés. Ils se laissent chacun facilement épingler par quelque signe distinctif, l'inséparable bouffarde, la grosse bedalne ou la casquette. La parole accompagne toutes

les péripéties. Par elle s'instaurent les rapports de forces qui unissent et opposent les loueurs. Il y a d'abord la parole tactique. qui décide du coup à faire, La plupart du temps, elle est émise par un chef taclte, reconnu, la tête en somme, tête adrolte. écoutée parce qu'elle salt faire ses preuves boule en main. -

Il y a ensulte la parole-commentaire. Celle du joueur qui vient de lâcher sa boule pour un parcours qui inscrit l'accompli, l'irréversible. Celle des autres

joueurs, qui la regardent rouler ou tomber, selon qu'il s'agit d'un pointeur ou d'un tireur. Celle ensin des spectateurs à l'interleur de l'encelnte, joueurs sur la touche dont le discours ponttue almablement chaque coup l'un y allant de son ironle, un autre jugeant en connaisseur.

La parole est souvent codée. Le cochonnet est appele « guignol », metonymie à partir du gulgnol lyonnais, je suppose. La houle qui va trop foin n'est pas dite « forte », mais « vite ». Sa course est perçue par rapport au cocbonnet, point chaud aprement disputé. « Vite », parce qu'elle ne falt que le frôler, qu'elle ne vient pas moarlr dessus

Ce cochonnet, c'est le cœur du jeu. Tout le monde se presse autour, à l'exception de joueur en piste, qui, lui, évolue seul à l'autre extremité. Chaque moment de la partie repose sur cette navette entre alre de lancement et alre d'arrivée. Près du cochonnet se tient le jeu, et pourtant celul-ci se joue là-bas. derrière cette ligne où chacun a assis un style pour lancer sa

boule et, le coup parti, une facon de le prolonger du corps et du regard, de le suivre comme s'il était encore possible de l'infléchir, à distance.

Une fois de plus, un petit nombre de règles fixes permettent d'engendrer une infinité de parties. Elles se ressemblent toutes, mais il n'y en a pas deux d'Ideutiques. Chaque boule s'en vient creuser la différence, infime si elle est embrassée de loin, énorme si elle est vue comme celle qui risque de faire la décision. Un point, c'est tout,

C'est ce pouvoir de décision que chaque boule recèle dans cette main qui la soupèse, l'évalue, ia tient et la retient encore, c'est ce pouvoir qui relance l'attrait de la partie, repoussant du eme coup le démon Monotonie. S'il menace un peu trop, un li-tige par exemple vient à point nommé lui river son clou. Tout l'art consiste à le maintenir à l'ombre, hors de cette surface lumineuse, hantement délimitée, où tous les coups semblent

DANIEL PERCHERON.

حكة ا مذاله

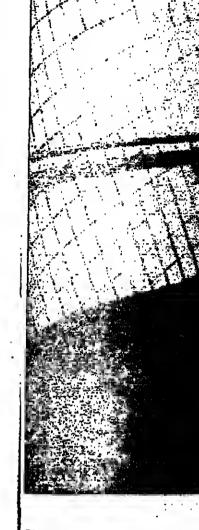

15. 1 At. 1

32.131

ADGE-WALL THE EV-Vin 1622 (0. 1) (1. 1) (1. 1) (2. 1) (44276 (6. 1) (1. 1) (6. 1) ASSESSED TO THE PROPERTY OF TH Castidation

9:325 57134 Daoord is entire Francisco N. 35566 Republications of the second ... A : 22 095 Charles Described Banks , ac > **4** >= ande tout the ment et meme it vieudi, pour FAT Budenir un interna de constant de chaque de chaque de chaque de constant de chaque de (4)3476.00 71870S 77.75 ·CT 35 33 27 2431

5.00

enance is rained at the man-denne des portes et les man-dennes en rin de liene. Gestes 1415 Cease 1414 2 121 270.00 tems pen (augania, maia, a. a. sir, ş nette: 77.25 THE COM E manque d'art, qui le l'es des des des pour le l'es de l'es d J. 423 7 <u>- 211</u>9 7032 103123 ga penter c.e. ..... dra. dra. de un per ione a sur la morte de la company de la comp Danie 672Ca tent centra 512 un De ependant, un on deur grands. cutre te de conducteur de l'occupation de statuteur de l'occupation Sour 3 5-377 p A monter dans is crime et besug 772=2

Au premier étag psychiatrie. 11 MAI 1980

AUJOURD'HUI

LE MONDE DIMANCHE. - III



## L'intellectuel du métro

Vingt-huit ans, ancien étudiant en philosophie et militant d'extrême gauche. Aujourd'hui de la Régle l'ont regarde, nebeconducteur dans les tunnels du métro. Mais sa vie est ailleurs.

RICHARD DARMON quelques minutes, émerveillés par teur de ligne. Il y a même d'anciens syndicalistes à la directous les cadrans lumineux. Un moment de répit, d'échange... tion: ils sont a montés » ! »

> Evidemment, Patrick n'a pas eo la même histoire, n'a pas suivi la meme trajectoire que celles de ses « collègues »... Pils d'un brillant officier de l'armée française - pilote de guerre en Indochine, en Algérie puis en Afrique noire, — il a été élevé dans un milieu « bourgeois », et même « colonialiste ». « A Saigon, se souvient-il, ma mère avait à sa disposition plusieurs boys pour l'aider... A Blida, en Algérie nous regardions depuis les bancs de l'école les avions militaires tournoyer dans le ciel

> > Révolté

au-dessus du djebel.»

Après tous ces voyages, une fois rentré en France - à Provins, - il fait une scolarité sérieuse au lycée, et, dès la ter-minale, se sent attiré par la philosophie : « Un moyen, au départ, pour penser sa propre vie, pour se définir soi-même. Et puis, il y avait cette atmosphère mortelle des samedis et des di-manches en jamille... Je me suis senti de plus en plus révolté dans ce milieu-là!» L'aouée d'après, en 1970, il entre à l'Université. En philosophie, bien sûr. tuloie, du stagiaire à l'inspec-Trois années pendant lesquelles

il sera passionné par les philo-sophes marxistes les plus « seleo-tifiques » : il devient « althussérico », car, dit-il, «ce qui me fascinait, c'étoit ce déterminisme bien huilé et presque mécanique de la lutte de classes. Système d'autant plus attirant qu'il permettait de tout expliquer... et justifier... au nom du proléta-ruat!» Donc, Patrick lit beau-

coup et ne rate pas un cours. Autour de lui, à cette époque, il y avait les facultés en éruption, la Ve République qui, dit-il, a s'essoufflait sous Pompidou s, et, plus loin, la guerre du Vietnam et le Chili d'Allende encore vivant... Toujours « althusserien » en théorie, il juge nécessaire de « s'engager dans le concret » : il entre dans un groupe d'extrême gauche. Très vite, c'est, l'e activisme », le militantisme à outrance, presqu'à plein temps. Il colle des affiches, organise des réunions, assiste de moins en moins aux cours. Au service mili-

taire, où il part « à la va-vite », il fait soixante jours de « trou » : un journal des « comités de soidats » était sorti dans la caserne... Puis c'est le retour à la vie civile : pas d'emploi, un maigre diplôme, le militantisme d'extrême gauche dejà en crise, la défaite de Mitterrand face à Giscard aux présidentielles, « Malgré

mon découragement politique. reconnaît-il, j'avais encore un

vieux tond d'ouvrierisme qui m'a poussé à chercher un travail dans une grosse boîte comme la Regie... »

Toujours membre de la C.G.T., mais avant abandonné tout militantisme politique, il dit maintenant assister moins souvent aux reunions syndicales : « Ici, chacun travaille dans son coin! Les grèves sont moins suivies, surtout depuis la déception de 1978... Malgre les bonnes relations que j'ai avec tout le monde depuis cing ans, je me sens très marginal ici... Il y a toujours un hialus entre mon discours et celui des autres. Par exemple, certains me trouvent un peu bizarre de ne pas encaisser les plaisanteries pornographiques qu'ils font, à longueur de service, sur les femmes qui passent, parce qu'ils rennuient... >

Mais le plus insupportable, pour Patrick, c'est la paranoïa de la sécurité et la présence massive de la police dans le métro : « La plupart des agents de la Régie sont pour. Les syndicats aussi. Tout le monde, même les jeunes, coopère avec les slics pour les contrôles d'immigrés et les rafles souvent injustifiées à la sortie des conceris de rock i » Une fois, avant de prendre son service. Patrick a vu qu'on emmenait un étudiant maghrébin, pourtant en règle. Solidaire autaut que furieux, il est interveno en a'in-

Il dérogeait aux règles tacites de collaboration contre les « éléments troubles ».

Plusieurs fois, il a songé à changer de travail : « Mais pour faire quoi? Si favais un autre boulot, genre fonctionnaire, je ne supporterais pas le ruthme des huit heures assis à un bureau, des cinq jours par semaine et des weeks-ends qui reviennent. » Plus irrégulier, plus marginal et donc « moins lourd à digérer », son emploi do temps de conduc-teur lui laisse plus de disponibilité personnelle. C'est l'essentiel. Il peot vivre... Mais ailleurs ! Grâce à ce qu'il appelle « une subtile distanciation d'avec son milieu du travail », Patrick, inclassable parmi les prolétaires do métro, est resté à sa manière un sintellectuels : depuis son embauche à la Régie et la cessation de ses activités militantes, il utilise à plein les matinees re après-midi ou les sotrées que horaires lui liberent pour lire un maximum de livres...

Une autre passion, plus sensuelle : le rock et le reggae, qui le pousse à aller fréquemn aux concerts du Palace. Attiré par « les mille formes d'expression qui vibrent dans chaque instrument », Il passe de longues heures à écouter et analyser les morceaux qui lui plaisent. C'est aussi - philosophie oblige - que la musique est pour lui « un phénomène de civilisation »... d C'est comme si j'avais deux vies », expiloue-t-il dans sa veste de service bleu fonce, conscient que son milieu d'origine et ses trois années de philosophie ont laissé leurs traces indélébiles.

## THE PT HOL

pute au désentient de l'entem-es pour la sour défense de vanté et de ser informa-Charact d'Estaing sera cer-

# 61 Sept 41 The Cas combats.

me perise gall ces are dangering dans

inne et l'initable de tout les mais messeure, de nou mors de n'at plus de le mors de nement d'une and the sal more Managed Dec n'internation of the second

innerte spres test au Finet de quelques Ar-de d'escore mars de

A PAR BOCKS BY COOP DUE

**location**-logement

THE SET OF SET OCCUPIED SOTS MADE Count to Separation out Tollo-tion Comments and Jesus tra-

locale traveller de mons de

STATE OF THE PROPERTY OF THE P

Antes the State of the court the party and the same of the

The desired of the second of t

in the case where the control of the case of the case

THE RESERVE AND THE PARTY OF TH

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

PROPERTY THE PROPERTY OF

Part and the second of the second

Marie Control of the Control of the

The second of the last of the second

The same of the same of the same of

A CONTRACT OF A STATE OF THE ST

MAN AND THE SOUTH OF SOUTH OF

Tomas of the later of the later

The state of the state of the

THE PROPERTY OF THE

Plagoff (fin)

Couronne

26, 127

 $\chi_{i}: \mathbb{R}^{n}$ 

Mile work with a separation THE WAY WAY THE THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE The state of the s The state of the s The second secon **職権 議院部 名 Evilla** 

Marie Control of the Aller House 

**建筑建设建筑** 

Au premier étage : psychiatrie.

VINGT-HUIT ANS, Pa-

trick, ancien étudient eo

philosophie, est cooduc-

teur de metro. Dans la

cabine de commande des

nouveaux modèles, plus

vaste et moins bruyante,

il parle des tranches de vie

quotidiennes qu'il passe

depuis cinq ans dans les

entreilles de Paris.

D'abord, la solitude. Pendant

plus de six heures, dans le noir

sans heure des tunnels, interrom-

pu régulièrement par les néons

des stations, le défilé des publi-

cités. Le pilotage actomatique,

aussi. Belle trouvaille qui com-

mande tout : les arrêts, les

départs et même la vitesse, pour

maintenir un intervalle constant

entre chaque rame. Il permet ainsi une plus grande sécurité, mais ne laisse, au seul homme

qui contrôle la rame, que la sur-

veillance des portes et les ma-

uœuvres en fin de ligne. Gestes

sans cesse répétés, par eux-

mémes peu fatigants, mais, à la

longue, usants et aliénants. Puis

le bruit lancinant des roces sur

les rails, augoel peu à peu oo ne

pense plus, mais qui est là... Et

le manque d'air, qui habitue les

agents à ne rien manger avant

leur service pour éviter les diges-

Six heures, c'est presque quatre

« tours » sur la même ligne, soit

près de huit parcours ideotiques

d'un terminus à l'autre... Plus de deux cents stations. Parfois,

cependant, un ou deux gamins,

habitués à la bonne volonté bour-

rue du conducteur qu'ils connais-

sent, attendent en bout de quai

de monter dans la catine et -

supprême privilège — y voyagent

The second secon

tions difficiles.

rares comme ceux de Henri Faure, notamment "Halluci- le livre de Francis Jeanson, Delacampagne...

Monotonie brisee. Une chose

A vingt-trois ans, au retour

du service militaire, ne possedant

que les deux tiers d'une licence

de philosophie et voulant gagner

sa vie, Patrick apprend que la

R.A.T.P. embauche du personnel

jeune. Il fait les trois mois de

stages internes, passe des exa-mens très techniques et, peu de

temps après, se retrouve à piloter

Mais Patrick ne se sent

pas du tout dans la peau d'un

prolétaire... Pas seulement, bien

sûr, parce que son salaire est nettement supérieur à celui du

maître-auxiliaire de l'éducation

nationale qu'il aurait pu être, en

obtenant les quelques unités de

valeur qui iui manquaient pour

la licence. Mais seaucoup plus pour une question d'ordre idéo-

logique: «A la R.A.T.P., dit-il

un pen désabusé, même les types

les plus évolués les plus critiques

parmi les conducteurs, certains

syndiqués, ou ceux qui ont foit

un peu d'études, qui ont connu

autre chose que le métro, sont tous très aliénes et intégrés por

la routine... par l'esprit « maison » très corporatiste... Pour

beaucoup, la Regie est une

grande confrérie, puisque tout le monde se serre la main et se

sa première rame.

La psychiatrie, ou l'anti-psy- comme "Le manuel de psy- psychiatrie." chiatrie. A côté des annales de chiatrie de l'enfant" de J. de Et puis des auteurs qui interrothérapeutique psychiatrique, Ajuriaguerra, reflets de la psyles ouvrages de David Cooper chizmie classique. et de Ronald Laing. Des livres Et tout à côté, les ouvrages les

plus récents, les plus actuels: nations et réalité perceptive", celui de Pons et Kompernik, Des revues: "L'information cas de psychiatrie infantile et des ouvrages de référence le "Dictionnaire critique de la psychiatrique"; "La psychia- (Lebovici et Kestemberg).

gent la psychiattie: Basaglia bibliothèque de neuropsychia-("Qu'est-ce que la psychiamie?"). Ou qui la récusent: Ca- Enfin, à côté d'ouvrages insolilasso ("Le foo impur"), Szasz,

tric de l'enfant". Des ouvrages Sans compter tous les ouvrahistoriques comme ceux de la ges que vous pourrez découvrir.

tes comme "L'inceste en milieu nural", des études de cas de psychiatrie infantile (Lebovici et Kastantile)

(Lebovici et Kastantile) 75005 - Tel.: 325.83.40

**CAPITAL** 

## Le magot immobilier des compagnies d'assurances

Machines à pomper l'épargne individuelle, les entreprises d'assurances sont à la tête d'un magot très convoité. Une partie est placée dans la pierre, mettant les assureurs au premier rang des investisseurs institutionnels. A l'affût du moindre lopin de terrain ou de la « bonne occase ».

FRANCOIS CAZENAVE

OUR vivre heureux, il n'est pas nécessaire de vivre caché. C'est du moins la démarche des entreprises d'assurances, dont les responsables n'hésitent pas afficher leur réussite financière, fruit d'adroits placements. Des placements kumobiliers en particulier, qui font des assureurs des propriétaires importants. Et flers de l'être. On s'en persuade en se promenant dans Paris, où les enseignes, souvent lumineuses et géantes, portant sigle on raison sociale des compagnies et sociétés, s'ac-crochent au fer forgé des balcons, s'étalent sur les façades Haussmann. Surtout dans les deuxlème et neuvième arrondissements, où les Assurances générales de Paris (A.G.P.) contrôlent trois grands ensembles rue de Châteaudun, boulevard Haussmann et rue de la Victoire. Arrondissements dont les rues ont donné leur nom à de grands groupes comme Drouot ou Victoire.

Que l'on mette en vente l'im-meuble bruissant de souvenirs de l'Aurore, rue de Richelieu, et qui rachète. Moyennant 58 mil-lions de franca, La Mondiale, entreprise l'iloise, vient de souffler l'affaire aux Assurances générales de France (A.G.F.) partie du secteur, excepté l'Opéra - Comique! Mals les A.G.P. n'avaient offert que. 35 millions. Des quartiers entiers de la capitale sont ainsi passés sous pavillon des merchands d'assurances, jusqu'en slège du prospère Club Méditerranée, face à la Bourse, qui s'orne d'une pisque : « Propriété de la société Le Continent, groupe Toro ».

Dans leur soif de pierre, ou plutôt de béton et de verre fumé. les assureurs ont sulvi les bâtisseurs onand ils ne les ont pas poussés. Toujours plus à l'ouest. Particulièrement attirés par le soleil couchant, ils ont remonté porte Maillot et traversé le pont de Neuilly pour se masser à la Défense, le Manhattan du pauvre, où les tours s'appellent, entre autres, GAN (Groupe des assurances nationales), U.A.P. (Union des assurances de Paris), Winterthur (filiale française d'une société suisse). Et même quand elles n'annoncent pas la couleur, elles peuvent encore appartenir à des assureurs comme la tour Franklin frappée du sigle G.F.F. (Groupement foncier français). Sous sa houlette, cette société anonyme regroupe une quinzaine d'entreprises d'assurances privées, nationalisées ou à forme de motuelle, françaises et étrangeres, toutes animées par le besoin de multiplier leurs participations à des opérations immobilières.

#### Décentralisation

Le parc des essureurs ne se limite pas aux quelques exemples voyants de la capitale, qui ne sont que la partie visible de l'iceberg. En fait, leur emprise s'étend aux bureaux, entrepôts et autres centres commerciaux. Aux galeries marchandes aussi. La dernière ouverte sur les Champsl'U.A.P. On retrouve enfin les assureurs dans les logements locatifs avec un parc de cent mille unités dont la proportion d'ancien (moins de la moitle) ne cesse de décroître. Antant d'activités qui ne touchent pas seulement Paris, mais aussi la province. Depuis que les compagnies ont décentralisé — à partir de 1972 - plus de trente mille emplois, pour lesquels elles ont acheté ou construit les locaux d'exploitation et les logements, elles ont été amenées, dans la foulée, à réaliser d'autres opérations à caractère de placement, au moment où il est de plus en plus difficile de trouver du terrain dans la région parisienne.

« Jusqu'à la dernière guerre, et même encore oprès, nous étions axes sur des immeubles de rapvilles et à 90 % à Paris. Nous ne nous imaginions que dans la capitale et les beaux quartiers. M. Roger Beyrand, directeur an GAN-Vie, résume une situation qui n'est pas propre à son entre-prise. Même un groupe comme les Mutuelles unies, installé à Rouen, a encore 58 % de son immobilier intra-muros à Paris. A lire les rapports de l'INSEE,

on s'aperçoit que les assureurs ne détiennent que 1 % du patrimoine immobilier national, qu'il s'agisse des locaux de travail on d'habitation. Ces derniers sont encore à 82 % la propriété des ménages. Mais cette part relative du gâteau fait des assureurs les premiers investisseurs institutionnels. Et les plus gros bàtisseurs depuis la dernière guerre Ce qui ne leur suffit pas, puis-qu'ils ne cessent de passer au peigne fin toutes les possibilités de recueillir les dividendes de l'immobilier indirect, en participant an capital de nombreuses sociétés, cotées ou non cotées. A commencer par les Sicomi (so-ciétés immobilières pour le commerce et l'industrie). Sur vingttrois Sicomi, quatorze sont plus ou moins contrôlées par des entreprises d'assurances. Parmi elles : Immobanque, Laffite-Bail, Locabail - Immobilier, Sliminco, Soficomi. Ucip-Bail.

#### Drainage

Les assureurs se sont également intéressés aux SII (Sociétés immobilières d'investissements) Créées en 1958 pour « financer construire et gérer des immeubles locatifs à usage principal d'habitation », elles ont drainé 5,5 milliards de francs et permis la construction de cinquante mille logements. Avec, entre autres avaotages, que leurs recettes locatives ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés. Et surtout; en cas de blocage des loyers. l'Etat rembourse la différence Ce fut le cas en 1974, 1976, 1977 et 1978. Les entreprises d'assu rances sont dans le capital de quatorze S.I.I. sur les dix-neuf existantes. Souvent elles se retrouvent à piusieurs. Le cas de l'Union immobilière de France avec l'U.A.P. (14 %), le GAN (10,36 %), les A.G.P. (11 %), la Mntuelle générale de France-M.G.P. (7 71, La Populaire (6 %), les A.G.P. (5 %). Deux S.II. appartiennent entièrement à une meme entreprise d'assurances : l'Union de gestion et d'in-vestissements fonciers (U.A.P., 99,96 %) et la Société Liges (A.G.P. 99,9 %).

A la tête de capacités d'Investissements enormes, les assureurs dolvent diversifier leurs movens d'intervention sur les marchés financiers et monétaires. Et leur argeot intéresse les banquiers. Au point de trouver Suez dans le capital de l'Abeille-Paix Paribas 1601dans ceux de la Providence et du Secours, Worms dans celui de la Préservatrice, Lazard dans celui de la France. Entre autres.

A l'inverse, plusieurs groupes d'assurances prennent le contrôle de banques, quand ils ne créent pas les leurs. Celles que l'on appelle les « captives ». Citons l'U.A.P. avec la Société séquanaise de banque et Foncia-Crédit, le GAN avec la Banqoe pour l'industrie française, les A.G.F. avec la Banque générale du Phénix les A.G.P. avec le Crédit parisien. Drouot avec la Soficam. An total, cinquante et une banques et cinquente-deux établissements financiers ont des relations plus ou moins étroites avec vingthuit groupes de sociétés d'assurances. Sans parler des participations croisées ou en cascade ni des multiples slèges d'administrateurs (U.A.P. dix - sept, A.G.F. huit, GAN cinq) echanges

entre la banque et l'assurance. F\_ce à cette situation, M. Michel Habar, chargé par le Conseil économique et social de dresser, en 1977, un rapport sur « l'activité financière des entreprises d'assurances » (1), reconnaissait qu'il est parfois difficile d'apprécier tous les éléments de la stra-tégie financière des entreprises « s'il n'y a pas un risque à terme, ou en cas de conjoncturo difficile, ou une part non négliible des importants capitaux dont disposent les groupes soit utilisée, en priorité, au profit quasi exclusif des filiales ou des entreprises qu'elles contrôlent partiellement b. La C.F.D.T. avait alors reproché au rapporteur d'en étre « reste à la surfoce des choses s. Plus brutale, la C.G.T. avait tranché : a Les sociétés d'assurances collectent l'épargne au

profit des grands monog Quels qu'en solent les bénéficiaires, directement ou indirectement, les compagnies et sociétés d'assurances n'ont cessé, surioot ces quinze dernières années, de placer leur argent dans l'immobi lier. De 12 % du montant total de leurs placements en 1965, il est passé aujourd'hul à environ 20 %, malgré un ralentissement en 1979. Il s'agit d'une moyenne ; d'une entreprise à l'antre, la fourchette est large : moins de 10 % pour Le Nord, 35 % pour le groupe Drouot, et même près de 40 % pour la branche « accidents » de la Winterthur.

Mals qu'est-ce qui fait courir

les assureurs, au coude à coude, avec les financiers et les spécu-PART DE L'IMMOBILIER\* DANS LES PLACEMENTS DES ENTREPRISES D'ASSURANCES

Milliards de francs



lateurs, quand leur metier c'est l'assurance ? Des raisons techniques qui tiennent au mécanisme de leur activité. En théorie, les primes, que nous payons en tant qu'assurés, doivent couvrir les sinistres, les frais de gestion et de production. En pratique, les résultats techniques de plusieurs branches sont déficitaires. Quand un automobiliste verse 100 F de primes, 79 F vont au palement des sinistres (dont 20 F en réserves pour ceux à régler plus tard), 39 F en frais de fonctionnement et de distribution et 2 F pour a dotation aux réserves de sécurité ». Si on fait les comptes, on arrive à 110 F. soit un déficit de 10 F qui est comblé par le produit financier des placements. Lesquels laissent, au passage, un bénéfice de 1 F.

#### La règle du jeu

«Les produits financiers sont de plus en plus considérés comme une recette normale d'exploitation. Ils concourent ò offrir oux assurés une sécurité accrue, des tarlis moins élevés, et une participation plus substantielle aux bénésices pour les assuroncesvie. » Plus que jamais le constat du Conseil économique et social est d'actualité avec la dégradation régulière des résultats tech-niques de branches comme l'automobile (surtout pour les dégâts matériels, où les coûts de maind'œuvre et pièces détachées oot fortement progressé). Avec aussi la bagarre en assurance-vie qui oblige les compagnies à offrir des contrats de mleux en mieux revalorisés. Autant dire que leur poiltique de placement est rudement mise à l'épreuve en période de forte inflation. L'assurance, à la un produit dont on ne connaît le prix de revient que quelques Il s'agit de ne pas se tromper

dans ses choix. Mais les pouvoirs publics veilleot et ont fixé une règie du jeu que la direction es assurances est chargée de faire respecter. Ainsi l'immobllier, admis en couverture des provisions « techniques » pour paiement des sinistres, ne doit pas dépasser 40 % du total des placements. Non pas que l'immobilier ne soit pas sûr. Mais il n'est pas assez liquide. Or un assureor ne salt jamais, exactement, quand et comblen il devra paver. De toute façon, la rentabilité médlocre de l'immobilier (pour les logements, la movenne est tombée de 7 à 5 %) incite à chercher des produits qui donnent immédistement un rendement élevé (près de 15 % en ce moment avec les obligations), mala qui ne préservent pas le capital. Tout l'art est donc de doser les placements à court et à long terme. Et si les entreprises sont unanimes à faire de l'immobilier leur placement à long terme, elles sont divisées sur les moyens d'y

L'exemple le plus éclatant est la Défense. En caricaturant, on pourrait dire que ceux qui n'y sont pas ont toutes les bonnes raisons de ne pas y aller et ceux qui y sont ont queiques raisons pour y rester. M. Jacques Vandier directeur de la Mutnelle-Assurance des commercants et industriels de France (MACIF), mais cru. » Pour M. Guy Soret. directeur de l'immobilier des A.G.P. : « Faire 30 000 mètres corres d'un coup, c'est mettre tous ses œufs dans le même panier, » Quant à M. Bernard Simon-Barboux, directeur général au Groupe Drouot, il prédit de a dramatiques déménagements » Et précise : a Le coût des charges, au mêtre carré, de notre siège social, confortablement installé a Morly-le-Roi, est de 150 F : à lo Defense, dans une tour, c'est

plus du double. » a Les frais généraux? D'accord, mais je ne vois pas une grosse différence avec le centre de Paris », rétorque M. Roger Beyraod (G.A.N.). a Et puis, ajoute-t-il, nous ovons eu uno opportunité ». A la Winterthur. M. Raymond Chansel essate d'expliquer ce choix fait il v a onze ans : « On était sous Pompidou, c'était un placement à la mode... » Mais il ne pense pas que sa tour, qui représente un francs (20 % de ses placements), soit une mauvaise affaire, à long

terme. Philosophe, M. Claude Rivé, directeur des affaires immobllières à l'U.A.P., met en garde contre l' a erreur qui consiste c. considérer l'immobilier comme un tout, alors que c'est un morché ou l'on trouve au memo moment des gens tres satisfoits et d'outres désesperés ». Désespérés, peut-être pas, mais bien embarrassés sont les propriétaires d'immeubles de bureaux, sur lesquels ils se sont jetés, parce que leur rentabilité est réputée meilleure que celle des logements (2 % de mieux ct moins de problèmes avec les locatalresi. A condition de les louer. Le Groupe Drouot reconnaît n'avoir rempli une tour, à Bagnolet, qu'co faisant venir l'U.R.S.S.A.F., moyennant... un demi-loyer. Il n'est pas le seul, comme en témolgnent les milliers de mètres carrés qui attendent le locataire à la Défense ou le long dn boulevard périphé-

Il en va tout autrement dans le logement à condition d'avoir fait les choix judicleux que M. Guy Soret (A.G.P) résume : «La bonne pierre, c'est la banalisation, le juste milieu. Nt trop modeste, ni trop luxueux, plus dans le centre des villes qu'à leur périphérie, » Inutlle de dire que les assurances boudent les logemeets sociaux, M. Bernard Robin, directeur aux Mutuelles unies, explique pourquoi : « Pour réaliser un logement social, il

faut un coût de construction le plus faible possible, ce qui a un impact sur la longévité du bâtiment. A cause du poids des charges foncières l'emplacement ne peut être que périphérique, donc les plus-values ne sont pas intéressantes. Enfin, les impayés alourdissent la gestion adminis-trative. » Le Conseil économique ans, qu'une certaine part des investissements des compagnies d'assurances soient orientée précisément vers l'immobilier à caractère social. Il n'a pas été entendu.

Tont le monde convoite le magot des entreprises d'assutances 1782 milliards de france placés, qui en théorie appartieot aux associés. Magot qu'elles augmentent chaque année de 15 milliards de francs, aspirant l'épargne individuelle pour la transformer en investissements collectifs. Faut-il encore que la collectivité en profite. Ce ne serait pas assez le cas, à en croire les critiques qui fusent, à droite

comme à gauche. Aux marches du palais Brongniart (la Bourse), on o'hésité pas à reprocher aux assureurs de stériliser l'épargne dans la plerre et de mai adapter leurs investissements aux besoins reels de l'industrie. En n'achetaot pas assez d'actions. Ces dernières ne représentent que 15 % de l'ensemble des placements de la profession pour l'année dernière. Mais certaines entreprises n'en ont pratique-

ment pas. Quant aux anteurs du programe commun, en leur temps ils avaient proposé de créer une société nationale d'investissements, qui centraliserait les ressources de la totalité des compagnies, après que celles-ci alent été nationalisées. M. Beralent été nationalis nard Pagezy, président des A.G.P., le premier groupe privé. avait alors pris son baton de pèlerin pour exorciser, à travers la France, de tels démons et récooforter les professionnels. La fortune des assureurs, estimait-il. était la garantie des assurés. Quant an devenir de cette fortune, ce ne sont pas les difficultés de l'immobilier rareté du terrain et envois des prix — qui inquiètent outre mesure les entreprises d'assurances. Soit parce qu'elles ont pris leurs précautions, comme le groupe Drouot, qui s'est réservé des terrains dans la banière ouest Soit parce qu'elles peuvent attendre, comme les A.G.P. a On voit passer beaucoup de choses, mais on concrétise peu; il ne faut pas flamber. » Avis partagé aux A.G.F., où ou constate : « L'immeuble Rhône-Poulenc de l'avenue Montaigne a été adjugé au début de l'annec 360 millions de francs, c'est-à-dire 50 % au-dessus de notre proposition, 2

Dans le même temps, la demande en appartements resta



Bonne compagnie Con my Winterfell .

is on animal more process

speed actions one encore

while and oftention of 5: 192-

Bellions France Empire.

Resident Economics of the Construction of

AMERICAN THE !!

a entrement

Broken de bon-

B consideration and consideration and constant and consta

with the same of the same

Pile loyer

HE 29 GATE STORY AND STORY

Mile sancing and the sancing property of the sancing p

Re les bass

55 3C21 2 ( . . . . . . . .

E: ----

I SCHOOL STA esebat com ton-

es e la company

a farous du

estre e rotation

company

company 200 sulture. to locatures de Abs. Ce que M. Janover Briefe. creteur de Vitastine of simple with surfice and the Const Too. Si je 140/431 643 talent , propries - 202 es un s and there has a training the control of the control then be pas and the pas are partially desired and partially are patrons at the partial and partially are patrons at the patron 9.31.55 at more ear fathir. A 4.00 Jard.ns ಉಗ್ರಾಗ್ನ dherer de cim State of the second of the sec Tier o Dices. Contract 750 (73) - cerrs dispus.; and I y a deux considered in a . e Vers. to Change fermer, Note: To décus ( 2....6 ್ಷಾ: ದುಂ

Exc

ವ ಕ≂್ಕರ್ಮ

7127 513

Laboration in the

THE STOP

O. 12.7

die ber

-07 04

17.5714

200

F ~ 7.5

400000

Un v

76732

Ter form

er, tives

20.1

इया दश

24 to 18

· 5373

37.00

PRa bo;

mentar:

600000 jg

cless m

- e:

3.223

d'ur, av

encore.

talte 🕾

Les Parcelle و يونون د 1. 1. M Des des

....

11111

. . .

7.4 :

sopérieure aux offres (la penn-

rie de logements neufs s'aggrave : seize livrés en 1977 ; douze mille,

en 1978 ; six mille, en 1979). Les

services immobiliers ne craignent

done pas les vacances d'apparte-

ments. Mais des questions se

posent. Après avoir exercé une

pression sur la pierre à la vente,

ce qui a tiré les prix vers le haut.

les assnreurs-propriétaires, comme tous les « zinzins » (les

investisseurs institutionnels), ne

vont-ils pas chercher à amélio-rer la rentabilité de leur immeu-

ble sur le dos des locataires?

Sils ne sont pas inquiets, c'est qu'ils comptent avec l'indexation

des salaires pour faire suivre à leur loyer l'inflation », accusent

de nombreuses associations de locataires, qui dénoncent la mul-

tiplication des baux renouvela-

bles tous les trois mois. A la Confédération nationale du

Confederation fixto the de-logement (C.N.L.), M. Michel Michot constate: « Toute la toile de fond des problèmes actuels est la dénonciation des

baux. Gare à ceux qui refusent les hausses de loyers ou contes-

tent les charges. S'ils ne sont

pas gentils, on ne leur renou-

Mais les assureurs sont-lis des

propriétaires comme les antres? Porte de ses trois cent mille adhérents, la C.N.L. a un fichier

bourre d'incidents et de conflits.

Tous ne concernent pas, tant

s'en faut, les assureurs - proprié-

taires. Cependant la Confédéra-

tion note : a Il est plus facile de

discuter avec les S.C.J. (Sociétés

civiles immobilières) de la Caisse

des dépôts et consignations, qui

ont des conseils de résidents

qu'avec les assureurs et leurs gérants, qui sont particulière-

ment intransigeants. Certains re-fusent toujours le dialogue, lais-

sant aller devant les tribunaux, où ils se savent les plus forts. >

Opinion partagée par l'A.C.D.L.

(Association des comités de dé-

fense des locataires) : « Toutes

ces pratiques ne sont pas propres

aux assureurs. Sauf que plus les

propriétaires sont importants,

plus ils disposent de services de

contentieux étoffés et moins ils hésitent à faire appel à un huis-

Aux A.G.P., par exemple, il y

auralt cinq cents dossiers en

permanence au contentieux pour

dix mille locataires. Quant aux

impayés, ils représentent 1,70 %

des encaissements. « 11. y a

des gens de bonne foi, admet M. Soret. Les chômeurs, par exemple; nous prenons leur cas

en considération. Mais il y a

aussi ceux qui organisent leur

insolvabilité, comme ce locataire qui nous a écrit en décembre der-

nier : « Je ne peux pas payer » mon loyer, je pars aux sports » d'hiver. » Moralité : il fant être

ferme « Et vigilant », précise-

t-on an GAN, où on n'a nourtant

pas le sentiment d'être différent

des autres propriétaires. Sinon

que les biens détenus par les

assureurs ne leur appartiennent

Bonne compagnie

a On u'est pas des requins,

assure M. Raymond Chaosel

(Winterthur), qui fait remarquer

que « sa compagnie est un peu

en dessous du marché afin d'évi-

ter une a rotation » excessive des

locataires. » Même politique sa

groupe Dronot, où M. Simon-

Barboux ne cherche nas à louer

e au plus haut » mais à avoir

a des locataires de bonne compa-

gnie ». Ce que M. Jacques Brière,

directeur de Vita-Vie (filiale de

la Zurich), résume ainsi : « Notre

tactique est simple : d'abord rem-

plissage, ensuite maintien dans les lieux.

Mème si le tablean des

relations propriétaires - loca-

taires u'est pas aussi rose que veulent bien le dire les entre-

prises d'assurances, ni aussi noir que l'affirment les repré-

sentants des locataires, « trop

souvent bailleurs et preneurs vivent face à face ou côte à côte,

comme patrons et salariés au

début du siècle, avant que

n'aient été définies les règles

d'un dialogue social ». Ce u'est pas un ganchiste qui a écrit ces lignes mais l'ancien secré-

taire d'Etat au logement, M. Jacques Barrot, dans son livre les Pierres de l'avenir, publié il y a deux ans (2). De-

puis, rien n'a été fait pour

Facétieux, le Nouvel Econo-

miste signalait à ses lecteurs,

an moment de la libération des

loyers, en juillet dernier : « Les

épargnants qui ont acheté des

actions de sociétés immobilières

ces derniers mois n'ont pas à

s'en repentir : la montée des

cours (20 à 60 %) compense lar-

gement celle des loyers. (3) a

puis, ces actions ont encore

C'était il y a neuf mois. De-

changer les choses.

. - 2

pelle pas leur bail.



Se print whether his BR CHECKELES - M. CHARLES & STORY AT TRACE AND DESCRIPTION OF THE PARTY. tore the Shreeters, Vacor was the sa Milion of Park de Rosen AALTE A REAL PROPERTY AND ASSETS TERROTY TO A TO 

MA DANS & MARKET PORTY 1 1 Marchael March HE CHELLER, S provided has a ser-And Indiana . 1 A LA TON MAY MAY being description and being a server the the state of the state of Printer where here the STATE OF STA

The second secon Marie Constant MANUAL THE STREET STREET STREET -Service Services THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COL

Personal State of the State of A PORT OF THE PERSON AS A PERS A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH The state of the state of the state had the The state of the s A HAR SHEET T Andrew Market Constitution of the second

a dégagé du gras v. (1) Journal officiel du 31 janvier 1978.
(2) Editions France-Empire.
(3) Le Nouvel Economiste, 0° 181,
9 juillet 1979, « Immobilières : les loyers monteot, les cours aussi»,

<del>व्यक्तिकार्थः भूका स्थापित । १</del>

LOISIRS

## Jardinage à Belfort

Exclusion pour les jardiniers trop tardifs, félicitations pour les meilleurs lopins. Les mille deux cents sociétaires des Jardins ouvriers de Belfort cultivent dans la discipline leurs 50 hectares.

PATRICE MALINA

civilisation dont l'ef-

fort est exclu le jar-din joue un rôle capital : il alde au dépassement de soi. il exige maîtrise et sacrifice. Jardiner. c'est la santé. Alors que la scièrose guette nos contemporains consinés dans leurs voitures, ou affalés devant leurs téléviseurs. le lent retournement d'un terrain muscle les abdominaux, élimine les toxines. Le jardin, c'est l'équilibre. Le jardin inpente toujours de l'occupation. Une occupation pour les mains et les reins qui laisse l'esprit vagabonder, s'évader. Le jardin. c'est une thérapeutique et même une philosophie à l'écoute de la

nature et du temps... »

Il n'est pas dix heures, ce dimanche à Belfort, et pourtant plus de trois cents personnes se pressent dans une salle trop pe-tite pour écouter le rapport moral présecté par M. Emile Mura, secrétaire des « Jardins ou-

Les « Jardins ouvriers » ; une vieille dame qui, ici aussi, a la peau dure. Et qui fêtera bientôt à Belfort ses cinquante années d'existence. Solvante années serait plus exact, mais - et ce n'est pas seulement par coquet-terie — le présideut, M. Werden-berg, trente ans de règue, présère qu'on s'en tienne à la naissance de l'association « sous sa forme actuelle », celle qui lui a permis, en 1930, d'être recon-

nue d'utilité publique.
La forme précédente, il est vrai, ne connut pas le succès.
Pensez : un kolkhoze. Ni plus ni moins. Qui germa, un soir de l'hiver 1919-1920, dans l'esprit du secrétaire des habitations à bon marché (H.B.M.). de Belfort. Les travaux de reconstruction de l'après - première-guerre ayant pris quelque retard, l'idée d'utiliser « provisoirement » les terrains disponibles des H.B.M. comme jardins fit son chemin Un « kolkhoze » fut donc créé : les terrains disponibles étaient

e répartis en lots, ensemences, cultivés et récoltés en commun par le groupe des sociétaires » qui en avaient la charge. L'outillage, les semences et les engrais étaient achetés en commun. Mais le règlement prévoyait que « dans chaque lot une partie pourra être reservée pour la culture individuelle de petits léaumes ».

#### 20 francs or

Tout fut chamboulé en 1923 - les Jardins ouvriers comp-taient alors deux ceut quarante et un sociétaires cultivant sept cent vingt et un ares - l'association passant à une forme strictement individuelle d'exploi-Aujourd'bui l'association des

Jardins cuvrier de Belfort compte plus de douze ceute adhérents Elle dispose de plus de cinquante hectares, mals n'est propriétaire que du tiers. La moitié des terres sont souslouées à des particuliers ou à l'armée (quinze hectares pour 750 francs par an). Le reste est — comme en 1920 — mis à la disposition de l'association par la ville et des eotreprises privées, tel C.I.-Honeywell-Bull. Chaque année, au mois de février, l'association tient son assemblée générale. Puis, au début du mois de mars, on encaisse les cotisations : elles ont double cette année : 10 F. L'ancien tarif — 5 F — n'avait pas bouge depuis 1950. L'augmentation a été acceptée sans sourciller, d'antant que les an-clens rappellent qu'il en coûtait - en 1920 - 20 F or (une semaine et demie de la paye d'un ouvrier) pour adhérer, et encore, a condition d'être par-

rainė par deux sociétaires. Les terrains sont répartis en parcelles de deux ou trois ares, louées à raison de trois francs l'are. Mais gare à celui qui n'a pas commencé à travailler son lopin de terre avant le 21 avril : défient. Chacune prend la parole.

feutrée mais intense. Avec son lopin de terre, le sociétaire s'ins-talle dans le temps: il prévoit sa production aux semailles, cal-

cule en années lorsqu'il greffe ses arbres, attend et espère. Depuis trois ou quatre ans, l'aspect économique du jardinage semble reprendre du terrain. C'est particulièrement vrai pour les travailleurs immigrés, qui re-présentent aujourd'hui près de 40 % des sociétaires. Les jeunes revienment aussi. Des jeunes souvent issus de la campagne et venus à l'industrie par nécessité

d'achat d'une valeur de qua-

l'agrement. Les fleurs ont rem-

(dans le Territoire de Belfort, l'agriculture n'occupe plus guère qua 2,2 % des actifs contre production a cédé le pas à 10,1 % en moyenne en France). Mais l'urbanisation relègue peplacé les navets et le jardin est tit à petit les jardiniers amate vers la périphérie. Ainsi, près de l'autoroute A-36, où l'on découvre devenn le lieu d'une vie sociale un bric-à-brac de cabanes plus ou moins mai rafistolées : les a gloriettes » dont on fit concours avant guerre. Dans certaines villes ces cabanes ont été construites en série, mais, à Belfort, « on

> toutes faites, l'eau courante... on ne veut pas retransplanter la ville a la campagne ». Les gioriettes n'abritent pas seulement les semences et les outils. On s'y réunit pour jouer aux cartes ou boire un

échange aussi quelques produits, des replants surtout.

« A l'écoute de la uature et du temps», les jardiniers amateurs - on ne dit plus jardiniers ouvriers — ont cependant oublié s'ils l'ont jamais su, qu'ils sont les héritlers d'un député du Nord, l'abbé Lemire, qui, en octobre 1896, fonda la « ligue du coin de terre et du foyer » à Hazebronck.



LISE LE CŒUI

vu retirer leurs terrains, dix autres oot été privés de la moitié de leurs jardins et quarante autres ont fait l'objet de remarques. C'est que l'image de l'association est en jeu Alors pas question d'accepter que les parcelles devlennent a des dépotoirs ou les annexes des terrains de football s. Heureusement, la société ne

l'exclusion est immédiate. D'afi-

leurs, le président Werdenberg le

répète : « On commence à culti-

per son jardin le landi de Pâques,

Les chefs de secteur seront

là pour veiller an grain. L'an

passé, dix-huit sociétaires se sont

distribue pas que des mauvais points. Certes, on n'en est plus an concours de choux et navets d'avant-guerre. Mais tout de même. Chaque été, au mois de juillet, une commission fait la tournée des parcelles, juge et commente. L'an passé, cent seize sociétaires ont reçu une lettre de félicitations pour la bonne leque de leurs terrains. Soixantetreize autres ont reçu un bon

**FEMMES** 

## Madame la déléguée en campagne

Thécla Dowmon était secrétaire de préfecture. Elle est depuis cinq ans déléguée à la condition féminine en Poitou-Charentes. Avoir une voiture officielle avec chauffeur n'empêche pas de rester militante.

MARYSE WOLINSKI

OTTIERS, noyé sous la grisaille. Une CX grise s'arrête devant la Malson de la formation. Le chauffeur ouvre la portière. Mme la déléguée à la condition féminine descend, s'abritant de la pluie battante sous un parapluie vert. Quelque quinze minutes de retard\_ Mais devant elle, les portes s'ou-vrent, les mains se tendeot. Thècla Downon, Charentaise d'origine maigré la consonance polonaise de son nom, la trentaine bon chic-bon genre, les cheveux sagement roules autour de la ouque, un teint de pêche et des yeux verts-de-grisés, est un personnage officiel en Poitou-

Charentes. Le but de sa visite : rencootrer les participantes d'un stage mis au point avec sou concours : Nonveau depart pour une nouvelle vie » Dans une salle de classe attendent treize femmes, silencleuses. Moyenne d'age, la

quarantaine. Paroles de bieovenoe. Thécla Dowmon exprime avec chaleur l'importance qu'elle accorde à la formation, «l'action la plus urgente pour une déléguée à la condition feminines. Soixante pour cent des chômeurs de la région sont des chômeuses, sans formation, done sans qualification. Nous attendons beaucoup de ce stage, mais qu'a-t-il donc déjà change pour vous, interroge-t-elle ? » Silence... L'une se décide, la meneuse du

groupe. Ses motivations pour entrer dans la vie active? Le ras-le-bol du bénévolat Son espoir, pour continuer tout de même à élever ses quatre enfants : le temps partiel « Une utopie », lance la déléguée. Un pen déçue, la jeune femme discute. Et cette fois les langues se

« Parfait ! » s'exclame Thécia Dowmon. Elle reconnaît, an bout de la rangée, une petite dame bloude. (« Quel courage! Veuve avec huit enfants à charge ».) Et la dame blonde assure qu' « elle repart d'un bon pied dans la vie professionnelle ». « Très positif, tout qu », conclut Thécla, l'œil sur la moutre. On se quitte en souhaitant se revoir bientôt. Sur un lieu de travail, peut-être. Mme la déléguée, toujours tout sourire, optimiste, convaincante, place le mot qu'il fant, quand il faut. Un vrai politicien en campagne.

Repas frugal dans l'ancien deux pièces-cuisine de l'huissier chef, où sout installés le bureau et le secrétariat de la délégation. Pamplemousse et saumon en boîte, avalé sous l'œil moqueur du graod-père Dowmon, im-mense portrait qui décore le bureau. Une obsession passagère, la ligne. On peut être déléguée à la coodition féminine et très préoccupée de son poids. De ses amours et de son avenir, aussi.

A quoi rêve une déléguée, jeune, sédnisante et, semble-t-il, passionnée ? Peut-être simple-ment à une vie confortable et bourgeoise au service et à l'ombre d'un mari. Décevant ? Mais la fonction est al « usante », tellement a éprouvante sur le plan moral. Cette veuve evec huit enfants... Les femmes abandonnees, battues... v. Un soir, elle a dà en héberger une chez elle. Nuit mémorable pendant laquelle elle a réconforté les enfants, changé les couches du bébé. « Il faut être vraiment féministe

pour occuper un tel poste. > Seize heures à Niort. Accueil chaleureux et décontracté des stagiaires. Ici pas ce préliminaire. On est en pays de connaissance. Thécla les a vues au printemps dernier. Que sont-elles devenues depuis ? Des secrétaires, des ste-

uos-dactylos, des représentantes.. Leur rêve pourtant : creer une entreprise entre femmes. une entreprise entre femmes.

« Une idéa séduisante, affirme la délégnée. Et pourquot pus une entreprise de plâtrerie? Un domaine on il y a de l'argent à gagner. » Il faut s'aventurer vers les métiers dits masculins. « On demande des conductrices de bus. Survez le stage. Prenez les places offertes » L'idée est prise places offertes. » L'idée est prise

Le lendemain, 10 beures l'exposition « Nous les femmes », organisée par la délégation, dans tiers. Debors le soleil brille, mais. à l'intérieur, le climat est à l'orage, des l'arrivée de la déléguée. La raison : la présence de chômeuses, venues lei avec l'il-lusion d'y trouver du travail et dècues de ne pas avoir été aidées par leur déléguée, rencontrée ré-cemment. Regards noirs et paroles agressives. « Bonjour, bonjour », lance Thécla de loin. Elle préfère s'éloigner et m'entraîner voir les affiches qui couvrent les mars. « Que puis-je jaire de plus, sinon leur conseiller de suivre une formation... »

Devant les affiches, elle retrouve son source et se félicite d'avoir pour cette opération reuni, sans heurts, douze assoclations féminines et féministes. La flamme sous l'Arc de Triomphe des venves de guerre volsine en effet avec la page « une » du journal Femmes en mouvement. Pendant la durée de l'exposition, chaque association a tenu une permanence. Aujourd'hui c'est Retravailler » ; les femmes font la queue à l'entrée. Un succès pour Thécla, récompense de pinsieurs semaines de travail, de contacts, de recherches, d'entre-

#### An bon moment

Mais le travail n'a jamais effrayé l'ex-petite secrétaire administrative de la préfecture d'Angoulème, qui a su gravir les échelons. Attachée d'administration centrale au ministère de l'économie et des finances à Paris, puis mutée à la mission économique et sociale à la préfecture de Poitiers. An bon moment.

Sur la demande de Françoise Giroud - nous sommes en 75 le préfet cherche une déléguée. Pourquoi pas cette jeune attachée, compétente et assidue ? « Il ne m'a même pas demandé si je m'intéressais aux problèmes des jemmes, s'étonne-t-elle. En fait, martée depuis peu, fétais en train de les découvrir.»

La délégation, un « poste à responsabilités », un « poste de prestige ». De quoi satisfaire son ambition. Le lendemain de la nomination, sa photo est publice par le journai local et elle apprend qu'elle monte à Paris rencontrer Françoise Giroud et

les autres déléguées. Ravie ! « Un véritable défilé de mannequins, cette réunion, se souvient-elle. Je n'entendais que des noms à particule. Je poyais à chaque main pierres précieuses et brillants...»

Pendant trois ans, elle exerce deux fonctions : attachée de préfecture et déléguée. Divorcée, elle est désormals libre le soir, après les heures de bureau ou le samedi pour recevoir les femmes. Avec présidentes d'associations locales, choquées un peu par son jeune âge, elle s'informe des problèmes spécifiques de la région.

#### Petites actions

Faire face, toujours, an cours des divers épisodes de l'histoire de la délégation : l'installation à Lyon sous Nicole Pasquier, les refus de Marie Judlin, l'aller et retour de Jacqueline Nonnon... Jusqu'à la création du ministère avec une femme « musclée » à sa tête, Monique Pelletier. La fouc-tion de déléguée, dans les régions, est enfin officiellement définie et prise an sérieux. Thécla est alors nommée déléguée permanente avec bureau, secrétaire, trois chargées de mission, voiture officielle et chauffeur à sa disposi-

Le bilan à la délégation du Poitou - Charectes ? « Pas de grandes déclarations mais des petites actions. » Un atravail souterrain, indispensable pour l'amélioration de la condition féminine. » Interveuir par exempla que nom des femmes n dans les nombreux comités officieis anxquels elle participe. Veiller au financement des for-mations destinées aux femmes-Obtenir des instances régionales, quelques subventions (des centres d'accueil pour femmes battues sont en projet). « La condition féminine est un ministère sans budget, ne l'oublions pas.»

Persuader encore le recteur d'académie de lutter contre une certaine image de la femme, véhiculée à l'école par les manuels, notamment. Collaborer avec le Planning familial at le Centre d'information et de docu-mentation jeunesse à la création d'un document sur l'information sexuelle, diffusé anprès des jeunes. Discuter avec des adolescentes dans les collèges, de l'ou-verture des métiers jusqu'alors réservés aux hommes...

Quelque dix heures chaque jour an service des femme L'angoisse de ne pas avoir fait assez pour l'une ou l'antre de ses visiteuses. La déception parfois, quand après de longues démarches, la femme concernée a disparu dans la nature. Le dépit enfin, éprouvé devant l'agressivité, le mépris même de certains. Les misogynes sont encore légion dans les salons des préfectures, comme ailleurs.

Six

peri

E30.F 3

V F 47

Training

Awarian

arenn -1 4. 14 TY ....

والمراجع الما

\*\*\*

1

7.357

and the

CORECTS

disaurer

<u>ರಕ್ಷ ಚರ್</u>ವ

de mas

\$ -30 LES

*ういつさ*ん

OU HE ?

Se code

 $\in [j_2]_{A_2^{\bullet}}$ 

2722 2

Attended

4 55.72

Albert Oak

2 27 372

A. 325

d cause

F-01141

dens le

Himne

61 38 ac

entres

CONTER.

78 les e

THE 12

v en e

740:072

75 a

3 peine

come h

Beigig:

de Liès

ರ-೧೯-೧೯

-3-5-

Len ger

. - 442

0.003.02

: 22 <u>20</u>6

Tial erry

4-72-30

pror no

que∷e

minerat.

habitan

rėzion.

200 HOURS

7.000

nent i

Tan: e

ರಂಪನ್ನಾಗ

Pettie: 3

A Ato ces ma - -con : e 37-20:00:

Gue e

i ci

. .

**29** Tozwicji → ∞ 10

48 00.22.006. 46 Ht. 174

2 1011 (A) (11.15)

Chronical Control

DER GEGEGER F.

702:22 2 - - . .

ಪಡ ನಿರ್ಮಾನಿಕ ಸಿ.

Mines de l'Elle

EMBEROD: Un etter

2011 : 12 2011 : 12

Surveillance totale

le amornie deltant the total

a come to a

EXECUTE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART

are de l'action

States d'Organis

the the rue, un a same une

San sur. Parage Co.

Enimpe so agrément

tos de renze

a le Speciel A P 2 SAS

mmandos apacia y da de-

de lair. — del marableta.

controle du courter et ces

then de telles practiques sont

Men résumésa por Non-

chroniqueur de 2000 files

times de Dubicon admet, de maria de la policie de la pol

Service drigeaning to the

i Mord a eté taillée en anné-

te ten sent dire care, pen-

the sept derivered Garages and Nord, the opera-

had not not the opera-badiatement offcattee of Annie ment interior of

namement internal and a second control of the distribution of the second control of the

4 sur leurs habitant

Am creant le pius grand

et au leurs habitant

à propos de cen locale-nocents et non engages sont probablement même

recents des informations

THE EN COM

Abreuses Taisons d'étre

constant our cites or ! rep-

considerablement de nous

e la surrellance tolale

Trinquier. Guerre.

Mend State, Memilian Profits

Spin on heart country serve

la strotegie en france

taline at the

de er me de

財産 ミロフrener

Smoratt politics

#### **CROQUES**

### Villiers-sur-Tage

Le plus étonné, c'est le vieux Guillaume, choyen de Villiers-sur-Marne, et honorablement connu, même au-delà des frontières de sa commune. Il avait l'habitude de voir ses compatriotes venir faire leur marché dans sa jeudi et le dimanche. Or, de-puis un bon bout de temps, il lui semble que les ménagères villiéraines, en assez grand nombre, se sont repliées, pour faire leurs cour-

ses, sur le jeudi. C'est que chaque dimanche depuis une dizzine d'années, la rue de Guillaume est de-venue le lieu de rencontre des Portugais de la région. Vers les amées 1969-1970, ils sont d'abord venus faire leur marché en voisins, du bidonville de Chevilly. Aujourd'hui, logés dans les H.L.M. de ban-lieue ou les foyers Sonacotra et Adef, ils en ont gardé l'habitude et arrivent à Villiers dès 10 heures, par les trains et les autobus, plus rarement en voiture. Augusto et sa femme Joaquina ont pris dimanche dernier, à Pantin, le train qui venait de la gare de l'Est, avec leurs enfants, Paulo et Lionel, et un grand cabas a pour fatre le marché et retrouver les cousins de Champigny, et manger, ensemble, du porce-

let grille... s. ont adapté leurs stocks à la demande: pour hommes, chemises brodées et chaussires très pointues à talons hauts; pour le maison, des fleurs artificielles, des des-sous de plat à musique, des nappes brodées, de là-bas. Les

gais, qui vendent le pain au mais, la morue et les sardines, le sannicon et le chorizo. Les olives sussi, et les graines orangées de lupin, pour gri-gnoter avec le vinho verde, et la hière Sagres, « la melleure du monde », disent les Portugais, qui sont bien les seuls de cet avis.

Mais le marché du dimanche, à Villiers, est avant tout lieu de rencontre ponr la communanté portugaise de l'Est parisien. « Sur un dimanche, c'est difficile de donner un chiffre », dit Juan, qui distribue ses tracts pour la e IIda Grande Festa da Emigração Portuguesa na Europa », en une poeltion éminemment stratégique qui commande la partie haute du marché et la sortie de la messe. « Il y a un va-et-vient constant. Sur un mois, des milliers de Portugais se croi-sent ici. » Us se retrouvent, ils stationnent, ils discutent, des hommes, surtout des hommes. Comme à Leiris, comme à Vizeu, les femmes sont pen nombreuses, dans la rue, le dimanehe à Villiers.

Le vieux Guillaume n'en croit pas ses creilles. De sa position élevée, il en ten d bruire, dans sa rue même une langue qui le déconcerte quelque peu, avec de curieu-ses voyelles nasales. Un dé-rivé du latin populaire? Le dimanche, à Villiers, Guil-laume Budé (1487-1540) réchauffe sa carcasse à un rayon de soleil venu d'entre Douro et Tage.

MICHELLE MAJORELLE



alors) ?

sont si rabotenz que peu d'automobilistes y engagent leur voiture, on n'entend que les raclements réguliers, obstines, d'une beche : Leurent déchausse la vigne.

Il est passé tout à l'heure sur son vélomoteur. Silhouette familière, nous l'avons aperçu de la bergerie, la pean aussi cuivrée que les cailloux du vignoble, en espadrilles, bourgeron et pantalon de futaine, sur la tête un chapean de paille sans couleur.

A midi, il repassera et, en préambule à notre dialogue quotidien, il nous saluera d'un Em jotuts (Nous sommes foutus) qui me faisait songer, dans les débuts, au « Frère, il jaut mourir e des trappistes. Constar ironique antant que terre, la langue, le genre de vie, sinon les raisons de vivre, se trouvent irrémédiablement

Cet ancien instituteur qui, la retraite venue, a repris les vignes de son père, aime citer René Char, le poète compa-triote que le Rhône seul sépare de nous - René Char qui écrivait, par exemple, en 1966 : « Nous nous battons pour un site où la neige n'est pas sculement la louve de l'hiver, mais aussi l'aulne du printemps (\_). A nos yeur, ce site vaut mieux que notre

Seulement Laurent, lui, n'a plus envie de se battre. Il ne cache pas que, dans cette fin d'un monde, il a sa part de

Dans le silence de la garri- responsabilité : maître d'école, çais, langue officielle, de toute contamination occitane (ou patoise, comme on dissit

> Morte la langue, ce qui faisait la personnalité languedocienne s'est exténué à son

> Qu'on brade la garrique, la pinède et même le vignoble pour quelques millions légars, Laurent dit que c'est maintenant dans la logique des doute dans la logique des choses que les estrangers (Parisiens, Belges ou de quelque pays nordique que ce solt) ne montrent pas dans leur ensemble la noblesse de l'Américain dont Kipling a fait le héros d'une de ses nonvellee - et qui des champs et des prés achetés pour s'y reposer, disait volontiers: «Ce n'est pas ma terre. Je n'ai fait que la payer. Elle appartient à ceux

qui y out ou le jour. » Avec Laurent et son fils, professeur à Montpellier, nous nous étions arrêtés, l'autre semaine dans la Méhari du second, devant un lotissement de mas en carton-pâte aux miles romanes trop neuves et trop pales. Em jotuts, lança le père en hochant la tête. En serrant les poings, le fils murmura: Defora (Dehors 1).

De l'une à l'autre génération, n'est-ce pas exactement l'écart entre l'abandon et la colère? MAURICE CHAYARDES.

de JACQUES STERNBERG.

#### Le paradis

Depuis qu'ils sillonnaient les galaxies, les cosmonautes en avaient vu de toutes les couleurs et plus grand-chose ne pouvait les surprendre ou les

Ils furent quand même assez étonnés en découvrant un monde strictement conforme à celui qui était décrit, naif et assez ridicule, dans tous les manuels de catéchisme. Tout y était, y compris les végétaux, les animeux pacifiques et même le couple d'humains qui évolusient tout nus, aimables, détendus et passablement simples d'esprit. Une seule diffé-rence, mais elle pessit lourd : sur ce monde il n'y avait pas de pommiers.



#### IRLANDE DU NORD

## Big Brother à Belfast

Big Brother, le « grand frère » omniscient et omniprésent du livre de George Orwell « 1984 », prend progressivement le pouvoir en Irlande du Nord grâce à l'informatisation systématique du renseignement.

ROGER FALIGOT (\*)

OTRE volture ralentit à l'approche du checkpoint, des dos-d'ane, du groupe de soldats et de policiers. Des rouleaux de barbelés, quelques automitraflieuses: la frontière entre Dundalk et Newry. entre les deux portions La caméra vidéo balale

votre plaque minéralogique; le temps de narconrir une cinquantaine de mètres, un panneau lumineux s'allume : il indique si I'on dolt laisser passer votre voiture, la fouiller, ou même arrêter les passagers. Pour plus de détails, l'officier de renseigne-ment joint par radio le central

Scène similaire dans une rue de Belfast. Vous marchez dépassant une patroulle anglalse tassée contre les murs sur cha-que trottoir : « Eh ! Vous ! ». Le sous-officier vous interpelle : nom, prénom, adresse et date de naissance. Le jeune soldat note le dernier élément à l'envers: année/mois/jour, vos initiales, et le numéro géocode — le district militaire où vous êtes domicilé. L'ensemble constitue le code pour obtenir votre « fiche P » tails personnels, — qu'on obtient en interrogeant, par le relais du terminal du bataillon, l'ordina-teur central de Lisburn.

«Big Brothers, comme l'appellent familièrement les Irlandais sons contrôle des renseignements de l'armée — l'Intelligence Corps. — envoie en quelques minutes les informations contenues dans la section P: age, adresse, description, signes par-ticuliers, emploi, habitudes, lieux fréquentés, les détails sur tous les déplacements enregistrés à un point de contrôle fixe ou mobile comme celui-ci. Des références renvolent à votre famille, votre véhicule, vos amis.

Un détail charrine le smisofficier à l'accent fortement cossais, il ne correspond pas à ce que vous venez de hil dire. Les Irlandais donnent volontiers une indication erronée pour multiplier les fiches et rendre le recoupement difficile, voire im-

Yous êtes en état d'arrestation, convoyé par un véhicule transport de troupes dans le fortin du bataillon qui peut vous détenir quatre heures, avant de vous livrer à la police Royal Uister Constabulary.

Interrogatoire plus complet, le tures lorsqu'elles passent devant screening ou filtrage. Simultanément, les officiers de renselgnement interrogeut les trois autres sections de l'ordinateur, La section 2 consiste en un fichler d'ilotage électronique. L'inspirateur en a été le colonel Roger Tringuler pendant la guerre d'Algèrie (1). Elle regroupe les informations amassées à partir des annuaires téléphoniques, des listes électorales, des observations des patrouilles de l'armée telles que l'occupation du suiet, un code référentiel concerd'Europe de l'Ouest, grâce aux nant chaque personne censée vivre sous un même toit, ainsi que les opinions politiques affichées ou présumées. Des informations dites de a faible intensité », obtenues lors de discussions - auxquelles beaucoup se refusent de porte à porte avec l'Intelligence Office responsable du quartier, ou plus fréquemment lors de perquisitions. Le professeur Paul Wilkinson estimait que, pour l'année 1974, 71 914 logements out été perquisitionnés par l'armée, pour l'essentiel dans les ghettos « hostiles » et « nationalistes s, c'est-à-dire catholi-

#### La couleur des volets

Un code note une marque distinctive, la couleur d'une porte d'entrée ou des volets, le style des meubles ou le motifi du papier peint dans la salle de séjour, voire le nom des animaux domestiques de la familie. La section 3 comprend un index informatisé du pare auto-mobile décrivant les véhicules, indiquant leur numéro et la « religion » du propriétaire. Pour reperer rapidement une voiture piécée étrangère au ghetto de l'une on l'autre communau affirme l'armée, Cependant, le numéro minéraloxique renvoie normalement au nom du propriétaire du véhicule. Dernière section enfin, complémentaire de la précédente : l'index des points de contrôle des véhicules -Vehicle Check Point Index, où sout reperteriés les lieux et temps de passage d'un véhicule lors de barrages routers. Des cameras vidéo illment les voi-

(\*) Auteur de Guerre spéciale en Europe (Fishimarion, 1980).

olice allemande (B.K.A.), don section TE (terrorisme) comprenait en 1978, plus de deux millions de fiches

Mais pour l'essentiel, et afin de ménager des susceptibilités, c'est à la police nord-irlandaise que revient la liaison avec le nouveau résean informatique d'Irlande du Sud. evec l'ordina-teur de Scotland Yard à Hendon, avec les registres des services secrets MIS et MI6 et, enfin, avec Interpol. .

Pour parachever ce réseau, Big Brother a accès aux banques de données des services sociaux et de la santé d'Iriande du Nord, et à une section informatique de l'université de Queen's à Belfast, partiellement détruit par l'IRA provisoire en janvier 1979. Dès 1970, le stratège de la contre-insurrection britannique, le major-général Frank Kitso avait préconisé l'emploi d'un central informatisé : « Ce qui est nécessaire, c'est un ordinateur central pour engranger toutes les informations que possèdent les diverses sections de l'organisation des renseignements, qui seraient équipées d'une radio leur permettant de confacter l'ordinateur où qu'il soit. Par ces moyens, l'interrogateur dans une zone donnée pourrait, en théoric. obtenir l'information dont il a

prêts et aux échanges de banbesoin pour briser un prison-nier (3). » ques de données avec le système PIOS du Bureau fédéral de la En 1974, un premier dispositif

SOMMAIRE chapitre 1 A LA SOURCE chapitre 2 INFORMER. C'EST CHOISIR chapitre 3 LA PUBLICITÉ: OE LA GUERRE chapitre 4 DE LA NOUVELLE AU & PAPIER > chapitre 5 LA MISE EN PAGE chspitze 6 LA REVOLUTION OES TECHNIQUES O'IMPRESSION chaoitre 7 LA CHASSE AUX LECTEURS chapitre 8 LES PARTICULARITÉS OE L'ENTREPRISE DE PRESSE SERVICE PUBLIC? chapitre 10 « Dans l'esprit du « Monde », un INFORMATION UN ENJEU guide documenté, méthodique, rigouchapitre 11 LA PRESSE MULTIPLE (LA TRIBUNE DE GENEVE) reux. > chapitre 12 PEDAGOGIE DU JOURNAL chapitre 13 110 FICHES

les stations de police R.U.C. ou

les fortins de l'armée et doivent

relentir du fait des dos-d'Anc

aménagés pour prévenir les attentate motorisés. Les parcours

complets de véhicules peuvent

ainsi être reconstitués grâce aux

dinateur de Lisburn peut inter-

roger celui du quartier général

de l'armée anglaise à Monchen-

gladbach, en R.F.A., or sont

engrangées des informations sur

cous les suspects terroristes à

Sous contrôle de l'armée, l'or-

segments enregistrés.

En vente dans les Maisons de la Presse, les principales librairies et au « MONDE », Service des Ventes, 5, rue des Italiens, 75427 PARIS.



de la transfer de la la fame.

----

Professional Control of the Control

A 4. 147X4505 A4. 177.17.0.55

et de la la Pina Production de la communicación

1214 THE LOCAL SECTION

ming in herrit bereit.

garage of the second second

general control of the state

the task of the second

And the second

The first on the section

The Sylvania

cioent du livre de ouvoir en Irlande reassignement.

them the Tarming the But here! and the same law participal The section of the section of minutiality gradul acts AND AND PARTIES. -THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADD pair die Lieberto Deck Street

tion the Change of the Land

The Marine Marie 34 4

NAME OF STREET

ACCOUNT. Come Lion

Security of the second BA TRIBUNE DE GENEVE MONDE ? 75427 PARIS

The second secon

(2) Paul Wilkinsoo, Terrorism and the Liberal State. McMillan Press, 1977.
(3) Frank Kitsoo. Low Intensity Operations, Paber and Faber, 1970 p. 142.

स्वकाद्या सुरा गानुस्त है।

est installé à Lisburn, le quar-tier général de l'armée britannique en Irlande du Nord. Le correspondant du Times, Robert Fisk, note on'il s'agit du « systeme le plus avance qui soit adopté par les services de sécurité en Europe du Nord, qui avait déja été essayé, quelque part au Royoume-Uni, probablement en Angleterre, pour une période de temps pendant laquelle de sim-

sur ordinateur ».
Au lendemain de la longue trève entre le gouvernement bri-tannique et l'IRA, chaque partie comprend que le conflit en Ir-lande du Nord ne trouvera pas de dénouement rapide. Par conséquent, le premier ministre travailliste, Harold Wilson, peu avant sa démission, annonce en janvier 1976, la mise en action d'un ordinateur central qu'l a omassera les informations concernant les armes, les véhicules, les suspects et outres informotions et remplacera le sys-

tème de fichage manuel ». Il faut un an aux officiers de l'Intelligence Corps pour informatiser les informations précédemment regroupées, et rendre l'ordinateur de Thiepville-Barracks opérationnel. Outre les terminaux des « postes opérationnels des bataillons » reliés à Big Brother par le centre des trois brigades qui couvent les six comtés d'Ulster (à Derry Lurgan et Lisbnru), des terminaux sont aussi installes dans chaque port maritime ou aérien important pour filtrer les arrivées de visiteurs en Grande-Bretagne, La guerre électronique d'Irlande s'étend à tout le

Royaume-Uni. En 1977, la presse britannique et ceile d'Irlande estiment à un demimillion le nombre de personnes mises en fiches informatiques en Irlande du Nord, solt un tiers de la population, et le combre exact de la population nationaliste. Toutefois, les données sont plus composites et oe concernent pas tous les catholiques, mais également les membres d'organi-sations extrémistes de la communauté protestante ainsi que des républicains d'Irlande du Sud-Cependant, alors que l'armée anglaise estime de 3 000 à 5 000 les membres de l'IRA provisoire et autres formations militaires plus petites, l'inquietude qui se manifeste est comprébensible. Les Britanniques ont, en effet, introduit des catégories qui montrent l'élaboration d'un contrôle massif des populations : les « terroristes connus », les « suspects » et les a terroriste potentiels ».

#### Surveillance totale

Les antorités britanniques ont en outre mis an point leurs techniques de a targetting » et a zeroing-in », modes d'engrangement d'informations eparses sur ordinateur qui dolvent permettre de tracer un profil de routine et de mouvements de personnes connues ou présumées membres d'organisations illégales, mais aussi le profil de toute une rue, un quartier, une communauté.

Bien sûr, l'usage de l'informatique est agrémenté par l'emploi de techniques plus classiques de renseignement, infiltration par des unités spéciales, tel le Special Air Service (SAS) - commandos speciaux de l'armée de l'air. - des mouchards. le contrôle du courrier et des téléphones. Les craintes que suscitent de telles pratiques sont fort bien résumées par Niall Kiely, chroniqueur du quotidien

Irish Times de Dublin : « On admet, de manière genérale, que la politique proposée par Kitson a rencontré la foveur des cercies dirigeants de l'armée et que la stratégie en Irlande du Nord a été taillée en conséquence. Cela veut dire que, pendant les sept dernières onnées du conflit au Nord, une operation, hautement organisée et extraordinairement intensive, a été montée pour collecter chaque fraction d'information sur les districts qui créent le plus grand

souci et sur leurs habitants » Le rassemblement de toutes formes d'informations a signifié qu'une gigantesque charie du renseignement a pu ainsi être tracee, et qu'elle inclut des détails à propos de gens totalement innocents et non engagés, qui ne sont probablement même pas conscients des informations amassées sur leur compte, leur

somille, ou leurs voisins. (\_.) s Quoi qu'il en soit — il existe de nombreuses raisons d'être inquiet. — ces nouvelles ont rapproche considérablement de nous 1984 et la surveillance totale orwellienne. 3

(1) Roger Trinquier, Guerre, subversion, revolution, Robert Laf-font, 1968.

BELGIQUE

## Les Fourons entre la guerre et la paix

Six villages à majorité francophone en pays flamand. La bagarre est permanente, entretenue par les « promenades » dominicales de jeunes Flamands. Fouron-le-Comte vit en état de siège.

CHARLES LEDENT

ES Fourons alignent leurs grosses maisons imposantes, groupées dans six villages que separent des fermes plantées au milien de champs où paissent tranquillement les vaches. Ici, tout respire le calme, la quiétude de la campagne. Cependant, des que l'on parvient sur la place principale du village de Fouron-le-Comte et que l'on entre au Café des sports, le ton change.

Derrière le comptoir, aux côtes d'un énorme magnétophone sophistique — anachronique dans ce décor vieillot où les habitués se rechaussent encore près d'un poèle à charbon, - deux affichettes annoncent la couleur ; « Chat on djase wallon » et Flamins, fou d'chal » (1). Le patron, un petit homme d'une cinquantaine d'années, essuie les verres en commentant les matches de football de la velile. Aujourd'hui, le moral est au beau fixe : le F.C. Llège vient d'écraser l'équipe de Hasselt par buts à 2, Ici, cette « raclée » infligée à un club flamand prend immédiatement des allures d'épopée, et le footbail n'est plus qu'un prétexte à ressasser les vieilles histoires où les Limbourgeols sont toujours les e maovais », Lorsqu'on l'interroge sur les raisons de cette animosité, le patron apporte ses albums de photos, dans lesquels il conserve solgneusement de s dizaines de cliches de bagarres, de voltures retournées et de champs envahis par des milliers de manifestants casqués, bottés, armes de batons, de gourdins de chaines. Une anthologie te de la violence qu quotidienne, qui transforme les Fourons en champs de bataille où les adversaires ne se font pas

de cadeaux. « C'est pis que la guerre : ici, il fout avoir des nerfs d'ocier pour tenir le coup. » Il en sait quelque chose, le casetier : l'année deroière, au moment de la kermesse, des Flamands émè-chés ont failli détruire son café à coups de briques.

#### Frustration

C'était un peu oprès minuit. La kermesse avait été interdite o couse des incidents qui s'étaient produits une semaine plus tôt. Il y ovait beaucoup de monde dans la café quond, soudain, la vitrine o volé en éclats. Les clients ont été pris de ponique et se sont réfugiés dans l'arrièresalle. Quatre Flamands sont enirés et ont menacé de tout casser. Alors, je suis alle chercher ma carobine a 22 long : et je les ai obligés à sortir. Mais sur la place, devant l'église, il y en avait d'outres qui continuaient à lancer des briques por ial. Excédé, foi tire dans le tas, et j'en ai blesse quatre. »

Un « incldent » parmi d'autres. à peine un peu plus grave, rèvélateur du climat qui règne aujourd'hut dans ce petit coin de Belgique, coince entre la frontière hollandaise et la province de Liège, mais rattaché depuis dix-sept ans à la province flamande du Limbourg, avec laquelle il n'a d'ailleurs aucun lien géographique. Et c'est bien là que se trouve le nœud du problème : les Fourons sont habités par une population en majorité francophone, mais ils dependent d'une administration provinciale flamande dans laquelle ces gens se retrouvent minoritaires. Tandis que les habitants néerlandophones des Fourons, en minorité dans leur region, recoivent l'appui de la majorité flamande de la province, à laquelle ils appartiennent légalement depuis 1963. Tant et si blen que les deux communautés ressentent un perpetuel sentiment de frustration.

a Avant que soient adoptées ces ridicules lois linguistiques, raconte José Happart, le jeune président de l'Action fouronnaise, association de défense de

population francophone, ovait jamais de problème : tout le monde vivait en paix. On parlait le patois local, le plot-deutsch, et on se comprenoit très bien. Et puis, sous preterte de fixer una bonne fois la frontière linguistique, on nous o échanges contre la région de Mouscron-Comines, autre enclave francophone. Mais c'était un marché de dupes, car, ici, il y avait tout de même une grosse majorité de gens qui se sen-taient plus proches de la Wallonie que de la Flandre. Alors, ce fut une concession accordée aux Flamonds. Mois c'étoit compter sons la résistance de la populotion wallone de l'endroit. D'oilleurs, ovant même le vote de ces lois, nous ovions foit connaître notre opinion ou cours d'un référendum : plus de 90 % des personnes interrogées avaient oinsi offirme leur destr de demeurer dans la province de Liège. Mais on n'a tenu aucun compte de notre avis. El ce qui se passe aujourd'hui n'est que lo conséquence logique de cette

#### En: double

injustice. Avant, tout le monde

étost bilingue ici, mais depuis

1963, par réaction, les Wallons

ont désappris le flamand et les

feunes, de nos jours, ne porlent plus que le français.»

Sitôt atteint l'âge scolaire, le petit Fouronnais francophone se trouve pris dans l'engrenage des brimades qui feroot de lui, adulte, un adversaire acbarné et parfois fanatique - de tout ce onl est flamand. En effet, depuis le rattache

ment au Limbourg, l'enseigne ment dolt — aux termes de la loi - être dispensé en flamand. Alors - au début, tout au moins - il ne restalt pour les parents francophooes qu'une solution : expédier leurs enfants dans des écoles de la province de Liège. Ce qui posait de sérieux problèmes, notamment pour les transports. Puis, après des années de demandes officielles, ils ont obtenn l'ouverture d'une école primaire dans les Fourons... mais à la condition expresse que les enfants qui e'y rendaient fassent la preuve de leur lenorance totale de la langue néerlandaise!

Ce genre de choses se prolongeait dans l'adolescence, à l'âge de la communion, puisque, longtemps, les curés refusèrent d'employer le français, et ce pour tous les actes de la vie religieuse, du haptême au décès, en passant par le mariege. Aujourd'hui. tique » d'un curé (d'origine bollandaise!), les francophoues peuvent assister aux offices en

Les Fourons, qui ne comptent pourtant guère plus de quatre mille habitants, possèdent deux clubs de football : l'un pour les Wallons, l'autre pour les Flamends. Il en va de même pour les sociétés musicales : chaque clan possède sa propre harmonie et même les bals et les fêtes traditionnelles sont maintenant «français» oo «flamands»! Au Café des Sports, vous ne verrez jamais entrer un Flamand, et, inversement, le Café-Frituur, qui se trouve à 50 mè-tres, n'accueille que des clients néerlandophones. Comble de l'absurde : même les pharmacles, et tous les commerces en général ont du prendre position pour les uns on pour les aotres. « Quand on frapps à la porte

de mon bureau, je ne sais plus si je dois répondre en flamand ou en français. Alors je dis « entrez » en potois. » Le bourgmestre, robuste paysan de soixante-dix ans, à l'épaisse crinière blanche, paraît à bout de neris. Attaqué par les uns, vilipendé par les autres, il ne sait plus à quel saint se vouer. a ll y a quelque temps, j'ai même voulu demissionner, tellement fen ovais marre. Et puis, fai finalement décide de remplir mon mandat jusqu'à son terme, en 1982, » Pour lui, il n'existe pas de solution, tant les positions sont lrréconciliables. Au conseil communal — où slègent dix francophones et cinq Flamands, - l'emploi du néerlandais est théoriquement obligatoire. Mais afin de ne pas exacerber les antagonismes, on a imaginė un compromis : toutes les séances

se déroulent en patois. Quand on évoque les « promeneurs » flamingants qui déferient dans la région depuis deux ans, le bourgmestre voit rouge : « Tout ca, c'est la faute dire que nombreux sont ceux qui accusent les forces de l'ordre exclusivement flamandes - de ne pas déployer beaucoup de zèle pour empêcher ces incur-sions de jeunes gens « comme il faut » qui, pour prendre l'air le dimanche, apportent avec eux bâtons et gourdins, chaussent de grosses bottines militaires et. on ne salt jamais, se protègent

la tête d'un casque.

Depuis 1978, afin de manifester leur solidarité avec les Plamands de l'endroit, ils arrivent régulièrement le dimanche des quatre colos des Flandres et se heurtent inévitablement aux contre-manifestants wallons. Et, de « promenade » en « prome-nade», la tension ne cesse de croitre dans les Fourons, où, depuis plusieurs mois, tout rassemblement de plus de cinq per-sonnes est interdit. Ce qui est plotot génant pour les joneurs de football, forces de livrer tous leurs matches à l'extérieur, et même pour les fidèles, dispersés par les gendarmes à la sortie des églises!

#### Hymne et drapeau

Si ce n'est pas Belfast et son terrorisme quotidien, ce n'est déjà plus l'indifférence hostile qui prévalait jusqu'en 1978. Aujourd'hui, les nuits sont parfois chaudes, et nombreuses sont les vitres brisées par des balles ou des plerres venues on ne sait d'où. Une fols, on arrêta même quatre hommes qui se promenaient dans une voiture bourrée d'armes et d'explosifs. Ce n'est pas la guerre, mais ça commence à v ressembler furieusement.

D'autant que, des deux côtés, on s'organise de mieux en mieux : chaque clan possède sa revue et sa station de radio. Bien entendu, la radio est illègale ; mais comme les francophoges émettent depuis la province de Liège, et les Flamands à partir de la province dn Limbourg, ils bénéficient de la neutralité blenveillante des autorités respectives.

Les francophones se sont même taillé un drapean sur mesure : le Perron llégeois, sur un fond ronge et jaune, double symbole du désir de retourner dans le giron wallon. Rien ne manque, même pas l'hymne, chargé de en une même voix : Compannon jouronnais, avec des paroles originales plaquées sur un ancien succes de Michel Fugain, le Chiffon rouge, Depuis 1977 est organisée en septembre la Fête du peuple fouronnais, calquee, selon ses organisateurs, sur le modèle jurassien.

Tout cela serait puéril si le danger d'une veritable explosion de colère n'existait pas vralment. Ici, toute le monde s'attend qn'un mort vienne sanctionner ces luttes incessantes : la violence habituelle. lorsqu'elle ne provoque pas la fuite vers des codroits plus calmes, attise les passions et renforce les adversaires dans l'assurance qu'ils ont de leur bon droit.

Alors, personne ne peut prè voir la fin de ces affrontements et chacun s'organise pour résister à cette guerre d'usure qui est entrée dans sa dix-huitième

(1) « lci on parle wallon » et « Fla-mands, hors d'ici », an dialacte wal-loo de Liège.

REFLETS DU MONDE

### Der Spiece

Les méfaits de la «Gründlichkeit»

d'Aliemagne, rapporte l'heb-domadaire Der Spiegel, celui qui tombe dans la misère a le droit de continuer à mener une vie «conforme à la dignité de l'être humain ». Tel est le libelle de la loi sur l'aide sociale. Et les attributs de la dignité humaine sont déterminés avec l'esprit de sérieux allemand : la fameuse « Gründlichkeit ». Une société au chiffre

d'affaires 'non negligeable (6,5 millions de marks) s'est appliquée à cette tâche et elle a abonti à des résultats chiffrés que le Spiegel qualifle de e grotesques ». Ainsi, on apprend que les nécessiteux ont un besoin incompressible de 11 livres et 450 grammes de pain par mois, dont 2385 grammes de pain de seigle et de pain complet et 1 135 grammes de pain blanc, etc. Le même souci admirable du de-

En République fèdérale tail préside à la fixation des rations de pommes de terre, de choo (850 grammes), d'épi-nards (100 grammes), le tout s'étalant en listes interminables sur le document qui concint, après avoir déballé ce panier de la ménagère, que la moyenne fédérale de l'assistance aux démunis doit être de 309 marks par mois. Mais le plus savoureux est sans doute que la société ca-pable de parvenir à de tels résultats vit aux frais dn contribuable, emploie cent personnes à plein temps et utilise les services de onze « comités ad hoc » et de quinze « cercles de travail ». « Et voilà, conclut le Spie-

gel, les gens qui déterminent avec tont de minutie ce dont o besoin un citoyen de la R.F.A. lorsqu'il est vieux, ne touche pas de retraite et sollicite une « aide pour lui per-

### EL MOUDJAHID

#### Un fétiche qui asservit

Un lectent du quotidien algérois El Moudjahid relate les méfaits de la bureau-

« L'une de nos respectables sociétés nationales a importé quelques marchandises en 1977, pour une valeur inférieure o 500 000 DA, c'est-àdire, en verite, une valeur plutôt faible pour une importotion. La marchandise a été dédouanée en mars 1977. Trois ons après, la société notionale conserve encore dans ses archives 316 papiers (...). Il s'agit de documents relatifs à l'ensemble de cette opération d'importation et ils sont de seize espèces

différentes. » Quatre catégories de ces papters totalisent à elles seules 264 feuilles. Les records de papiers inutiles sont battus par les factures et les avis d'expédition (...). Conser-ver la totalité de ces papiers ne présente plus aucune utilité pour la société en ques-tion. Elle aurait du en ramener te nombre à 17 sur les 316 et mettre les 299 autres à la poubelle ou, encore mieux, les vendre à une entreprise de récupération (ou les céder gratis oux travailleurs pour que leurs enfants en fassent des avions en papier). (\_) DA noter le respect quasi

mystique que l'on éprouve envers le papier imprimé ou même simplement ductylographie. Il finit par ne plus etre un objet au service de la société mais un fétiche qui asservit la société L'ottitude constructive consiste, lors-qu'on exige tel ou tel papier ou lorsqu'on découvre un papier dans les archives, à se demander s'il seri vraiment à quelque chose et, dans la negative, à ne plus l'exiger, à ne plus le conserver s'il est

#### Des lasers contre les tatouages

Le quotidien conservateur londonien à grand tirage Daily Express rapporte que l'hôpital Westminster, à Londres, utilise des rayons laser au gaz carbonique pour enlever les tatouages : « Ainsi, une jeune fille de setze ans qui s'était fait tatouer les oms de quatre hommes sur l'avant-bras après une deuverie a pu commencer une carrière de mannequin. Un autre succès o été celui obtenu sur le visage d'un homme tatoué pour ressembler à l'Indien Hiawatho: des spirales sur les joues, des traits sur le nez et des marques sur les paupières: toute la teinture est partie et les plaies se cicatrisent bien. »

« Plus de soixante personnes ont été traitées (...): on insensibilise pour 20 à 40 minutes de traitement la région à traiter. Les tatouages très compliqués exigent deux ou trois séances, espacées de trois à six mois. Vingt-quatre heures après la séance, la peau traitée démange comme oprès un coup de solell. La teinture qui n'a pas été atteinte par la «vaporisation» aux lasers passe généralement dans les croûtes et disparaît avec elles lorsqu'elles tombent. Le medecin qui s'occupe da ce secteur déclare qu'il ne s'agit pas d'une methode totalement sans risques, mais qu'elle est meilleure que toutes les autres, y compris celle de greije de la peau. v

#### L'EUROPEO

#### O.P.A. sur un journaliste

Dans la longue série d'exploite que la presse Italienne impute aux frères Caltegirone, escrocs de haut vol qui ont défrayé la chronique avant leur arrestation à l'étranger et compromis à coups de milliards et d'invitations certains hommes politiques, l'hebdomadaire t'Euroropeo raconte commeot le plus redoutable membre du trio, Gaetano, entendait s'as-

surer une bonne presse.
« On savait déjà, observe l'Europeo, que don Gastano accueillait à sa table les plus grands nome du journalisme italien, mais voici un témoignage éloquent : celui de Claudio Pavoni, journaliste parlementaire et rédacteur à l'agence Radiocor. Le temoin en question rapporte comment, désireux d'obtenir une interviçuo de l'escroc, qui n'avait pas encore èté démasqué, il est parvenu à cfranchir le borrage des secrétaires» et à être reçu dans la a fomeuse villa de Caldonazzo» déjendue par des portes blindees. Curiouse entrevue\_ Remet-

tant ses questions par écrit, le journaliste se voit tendre un texte dectylographié où d'autres questions aimables et même complaisantes font valoir la ressemblance de l'interviewé avec Clark Gable. Pendant que le journaliste, méduse, lit la prose qu'on lui attribue, don Gaetano hii murmure : « Si vous me faites publier cette interview, je vous donne 3 millions.» Le journaliste, induit en tentation, conclut : « Faurais da m'indigner mais foi surtout eu envie de rire. » Grand seigneur, don Gaetano fit raccompagner son hôte réticent à bord de sa Mercedes blim-

### ÉTRANGER

2. — CHINE : Le Quotidien du peuple, continuant sa remise en cause du maoisme, critique les fondements idéologiques de la rupture avec l'U.R.S.S. au débat des années 1960 (5 et 6-7).

2. — ETATS-UNIS: Le taux de la contra del contra de la contra del la cont base du crédit bancaire atteint 20 % : il a doublé en dix-hult

mois (4). 3. — GRANDE-BRETAGNE : La 3. — GRANDE-BRETAGNE : La greve de la siderurgie nationalisée prend fin après trois mois de conflit : l'augmentation de salai-res décidée, 15.5 %, est plus pro-che des revendications initiales des métallurgistes que des propo-sitions de départ de la British Steel (2, 4 et 10).

4 -- ITALIE : M. Francesco Cossiga démocrate-chrêtien, forme un gouvernement avec les socia-listes et les républicains (5 et

8-7). 5. — INDE : L'Etat de l'Assam, en proie à une vive agitation depuis sept mois, est soumis à une législation d'exception (9 et 22).

9. — B. L. GIQUE: Démission du

gouvernement de M. Wilfried Martens après le refus de s sociaux-chrétiens flamands de voter le projet de régionalisa-tion (10 et 11).

VATICAN : Jean-Paul II annonce qu'il se rendra en France du 30 mal au 2 juin. (10 et 11) 11. — CHINE-U.R.S.S.: Les rela-11. — CHINE-U.R.S.S.: Les relations sino-soviétiques deviennent sans fondement juridique» à l'expiration du traité d'amitié signé en février 1950 (11).

12. — LIBERIA: Le président Tolbert est tué et remplacé à la tête de l'Etat par le sergent-chef Samuel K. Doe. Le 22, treize personnalités de l'ancien régime sont exécutées (du 13 an 17 et le 24).

le 24).

14-23. — CHINE: M. Enrico Berlinguer, secrétaire général du P.C. Italien, est le premier dirigeant communiste occidental reçu officiellement à Pèkin depuis vingt

ciellement à Pêkin depuis vingt ans (du 15 au 24), 15. — TURQUIE: Les pays de l'O.C.D.E. accordent à Ankara une aide de plus de 1 milliard de dollars. (19 et 17) 16-17. — U.R.S.S.: La conférence de Bruxelles sur les juifs d'U.R.S.S. s'inquiète des réduc-tions de visas de sortie (20-21). 17. — CHINE: La Chine entre an F.M.I. (19). 17. — TUNISIE: Exécution des treize condamnés à mort du pro-

treize condamnés à mort du pro-cès de Gaísa (19). 18 — ZIMBABWE-RHODESIE : Proclamation de l'indépen-

dance (19). 19. — BRESIL: Arrestation des principaux dirigeants des syndiprintipales de santa des syndi-cats de métallurgistes de Sao-Paulo rendus responsables de la grève commencée le 1° et décla-rée illégale le 14 (a partir du 2). 20. — HONDURAS : Victoire des sur. — HONDUMAS: Victoire des ilbèraux sur les conservateurs aux élections législatives. Le Front patriotique bondurien, composé de la démocratie chré-tienne et de 47 autres organisa-tions, n'a pas été autorisé à participer au scrutin. (19 et 23)

19. — ARGENTINE: Le rapport de la commissinz inter-américaine des droits de l'homme, base sur l'enquête effectuée à Buenos-

#### CUBA, NO Le 1er, six cubains forcent l'entrée de l'ambassade du

Pérou, tuant un des policiers Le 4, les autorités cubaines suppriment le dispositif de surveillance autour de l'am-bassade péruvienne et onnon-

cassace perunenne et onnin-cent que tous les Cubains de-siront s'expotrier pourront le faire. Mais elles refusent d'ac-corder des sauf-conduits aux personnes entrées de force dans les ombassades. Les 5 et 6, plus de dix mille candidots à l'exil affluent à l'ambassade du Perou.

Le 18, un pont aerien vers le Costa-Rica est interrompu, les autorités cubarnes estimont que cette « manœuvre : est destinée à permettre aux Etats-Unis de choisir les trois mille cruq cents réfugiés les plus « convenables ». Le 20, un million de person-

Le 20, un mution de person-nes défilent devant l'ombas-sade du Pérou, injuriant les « délinquants » et les « élé-ments anti-sociaux » qui s'y trouvent encore réfugiés. A partir du 22, un « pont maritime » s'instaure sponta-nément entre l'els et les l'estres maritime's s'instaire sponta-nément entre l'île et les Etats-Unis. Le 29, alors que trots mille cinq cents réjugiés ont déjà débarque en Floride, les responsables des services d'immigrations s'attendent à devoir accueillir plus de deux cent mille personnes (à partir du 9).

JEAN-PIERRE CAGNAT

Aires en septembre 1979, est accabiant pour le régime militaire (23).

20-23. — ALGERIE: A Tizi-Ouzou, trois jours d'émeutes suivent l'expuision des enseignants et des étudiants de l'université occupée depuis le 7: les insurgés réclament la « reconnaissance de la culture berbère ». (à partir du 9).

de la culture berbere ». (a parur du 9). 21. — YEMEN DU SUD : Le pré-sident Abdel Fattah Ismail est écarté et remplacé par le chef du gouvernement, M. Ali Nasser Hohammed (22 et 23). 22. — YOUGOSLAVIE : Les médecins du maréchal Tito annon-

#### LES ALEAS DE L'EUROCOMMUNISME

2-4. — Plusteurs partis communistes dont ceux d'Espa-gne, d'Italie, de Yougoslavie et de Roumanie refusent de participer à la conférence sur la paix organisée les 28 et 29 avril à Paris par les P.C. français et polonais.

3. — M. Enrico Berlinguer, secrétoire général du P.C. italien, prone devant le conseil national de son parti, un a nouvel internationalis-me » qui engloberait les com-munistes, les socialistes, les sociaux-démocrates, les jorces catholiques progressistes et l'ensemble des mouvements de libération nationale.

(13-14)9. - La Pravda fait l'éloge de l'activité politique du P.C.F. en France. (9) 22.— Le P.C.F. demande la libération de treize personnes e emprisonnées injustement » dans plusieurs poys dont le

mathématicien spriétique Anatole Chicharanski et le dramaturge tchèque Vaclar Harel (24) 28-29. — La rencontre à Paris

de vingt-deux P.C. européens as onigi-neux P.C. europeens s'achève par l'adoption d'un a oppel aux peuples d'Europe pour la paix et le désarme-ment s. (29 et 30/IV et 2/V)

cent que le malade est entré dans une « phase critique », (34). 23-24. — TUNISIE: Le président Bourgulba nomme M. Mohamed Mzali premier ministre puls remanie le gouvernement (24

et 26).
23-24. — FRANCE-URSS.: A l'occasion de la visite à Paris de M. Gromyko, les conversations franco - soviétiques portent notamment sur un retour au non-alignement de l'Afghanistan (23 au 26). 24-25. — CAMBODGE : Congrès clandestin du F.N.L.P.K., princi-

pale organisation non commu-ni te de résistance au régime de Phnom-Penh (27-28 et 29).
25. — SUEDE: Lock-out dans le service public après l'échec des négociations sur les salaires. (26/IV et 2/V).

25-29. — AFGHANISTAN: Plu-sleurs dizaines de jeunes gens sont tués au cours de mani-festations antisoviétiques à Kaboul (3/V). 27. — COLOMBIE : La prise

d'otages de l'ambassade domini-caine s'achève par le départ pour Cuba du commando et des diplo-mates qu'ils détenaient depuis mates qu'ils détenaient depuis deux mois et oul sont libérés à leur arrivée (29).

28. — C.E.E.: Echec du conseil européen de Luxembourg: Mme Thatcher refuse toutes les concessions proposées par les Huit sur la réduction de la contribution britannique L'appell contribution britannique. L'appli-cation du compromis préparé la veille sur la politique agricole est également bloquée par le veto britannique (à partir du 22). 28. — EL SALVADOR: La junte 28. — EL SALVADOR: La junte annonce une radicalisation de la réforme agraire mettant un terme au système du fermage (2/V).

30. — TCHAD: L'O.U.A. décide l'envoi d'une force inter-africaine pour assurer la relève des troupes françaises qui ont commencé. le 27, à quitter N'Djamena (29/IV et 3/V).

## LA TOURMENTE

IRANIENNE

6. — Les autorités irakiennes se proposent d'expalser vingt mille ressortissants d'origine Iranienne (9, 11 et 15).

7. — Le président Carter décide la rupture des relations diplo-matiques avec l'Iran et l'extension de l'embargo commercial 19).

9. — Les Etats-Unis demandent officiellement à la C.E.E. et au Japon de décrèter l'embargo sur leurs exportations vers l'Iran. Le lendemain, le président Carter

## Jimmy Quichotte

IMMY CARTER est un paradoxe vivant, comme l'histoire en offre de moltiples exemples, le plus illustre de notre temps demeurant Jean XXIII, elu, crut-on, pour menager une transition — et qui ne ménagea rien ni personne. Le maître des Etats-Unis paraît très éloigné d'atteindre au succès de l'évêque de Rome.

Venu d'une Amérique profonde, qui n'exporta pas des l'origine de semblables soucis, il souhaita rappeler la primauté de l'homme et de ses droits, prôner l'accord entre les nations plutôt que l'assant des unes vers les autres. Il est aujourd'hui en eltuation d'affronter la terre entière. Honni des musulmans pour le soutien que son pays accorde Israël, il est simultanément accusé par les Israéliens n'être un allié incertain parce qu'il n'approuve pas toute leur politique. Allie des Européens, qui sont aussi les siens, il émet à leur propos des critiques qu'on aurait cru destinées à des partenaires

douteux, sinon à des adversaires averés. Adversaire des indélicatesses politiques, ll contriboe, grâce à une conduite jugée sinueuse, à faire réapparaitre, sur la scène d'un pays qui l'a censuré, un ex-président pan regardant autrefois eur les moyens. Evidemment hostile au chah, tant les menées de l'ancien souverain dolvent lui être contraires, il en paraît le protecteur parce qu'il n'a pas vnuln le livrer au nonvei - impe-

rator - da l'Iran. Guerroyant ici, ferraillant là, le président Carter donna l'impression d'engager un match contre la terre entière, amis et ennemis confondus. Il emprunterait de la sorte certains traits de comportement an plus célèbre et au plus malheureux des hèros de la littérature espagnnie, celui qui se voulait tout pana-che et toute vertu : Don Quichotte, qui, parti pour l'épopée, finit presque à l'hôpital.

PHILIPPE BOUCHER

La chronalogie établie par Philippe Bouchar et Edauard Masurel paraît le deuxième dime de chaque mois. Les chiffres figurant entre parenthèses indiquent la datation du numéro du « Monde » où est rapporté l'événement cité.

e'en prend aux « pays qui deman-dent la protection des Etats-Unis, mais rechignent devant les obligations d'une alliance » (11

et 12). et 12).

12. – Les ambassadeurs à Téhéran des Neuf se rendent chez le président Bani Sadr afin de demander la libération des ctages (11, 12 et 13-14).

otages (11, 12 et 13-14).

14. — Des représentants de la Croix-Rouge rendent visite aux otages (19 et 17).

17. — Le président Carter annonce de nouvelles sanctions éconnmiques et évoque l'éventualité d'une « action militaire » (19).

19-21. — Dans les universités, des affrontements entre intégristes mumulmans et étudiants de gauche font des dizaines de

de gauche font des dizaines de morts (du 22 au 24). 2L — L'Iran signe un protocole économique avec l'U.R.S.S. (25). 22. — Les Neuf adoptent des

mesures symboliques de repré-sailles mais n'appliqueront de véritables sanctinns que le 17 mai, si des « progrès décisifs menant à la libération de s ntages » n'unt pas été accomplis par l'Assemblée nationale qui par l'Assemblee hadionale qui sera élne le 9 mai (24). 24. — Les dirigeants kurdes lancent des appels de détresse aux organisations internationales

Le 12, le comité olympique oméricain se prononce en fa-veur du boycottage des Jeux de Moscou. Les 22 et 23, le de Moscou. Les 22 et 23, le Comité international olympique (C.I.O.) se réunit à Lausanne et adopte une nouvelle motion condamnant le boycottage. Lord Külanin se déclare prêt o ren contrer MM. Carter et Brejnev. A la fin du mots, trente-trois pays, dont la R.F.A., le Canada et la Chie, contrer recommendé à

LES JEUX OLYMPIQUES

la Chine, ont recommondé à leurs othlètes de ne pas se rendre à Moscou. En France, les lédérations des sports équestres et de tir se pronon cent contre la participation. Officiellement la « position du gouvernement reste inchangée ». (A partir du 15.)

alors que l'offensive de l'armée iranienne s'étend an Kurdistan (22, 24 et 29).

25. — Echec du raid américain destiné à sauver les cinquante o tages détenus depuis cent soixante-quatorze jours. Et ul t militaires américains sont tués fors d'un accident d'avion dans lors d'un accident d'avion dans le désert iranien près de Tabas. Le président Carter déclare assumer l'entière responsabilité de l'opération interrompue pour des défaillances techniques. Les autorités iraniennes dispersent les otages dans plusieurs villes (à partir du 26). (à partir du 26).

28. — M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat américain, se démet pour manifester sa désapprobation du raid en Iran. Il est rempiacé, le 29, par le sénateur Edmund Muskie (29 et 30/IV et 20/II) 2/V).

30. — Cinq Iraniens du Khou-

zistan prenneot en otages une vingtaine de personnes à l'am-bassade d'Iran à Londres pour obtenir la libération de quatre-vingt-onze de leurs camarades détenus par les autorités de Téhéran (à partir dn 2 mai).

#### LA QUESTION

DU PROCHE-ORIENT 7. - L'armée israélieone met en 7. — L'armée israélieone met en échec une prise d'otages menée par des Palestiniens contre un kibboatz de Haute-Galilée : les clnq membres du commando sont tués, ainsi que deux civils et un soldat israéliens. Du 9 an 13, les Israéliens lancent une opération de représailles coatre les Palestiniens au Sud-Liban (du 8 au 15).
7-10 et 14-12. — Le président

(du 8 au 15).
7-10 et 14-17. — Le président Sadate et M. Begin se rendent, l'un après l'autre, à Washington pour rencontrer M. Carter et tenter de relancer les négociations sur l'autonomie palestinienne avant l'échéance du 26 mai (du 9 au 19).
12-15. — Les cinq pays membres du Front de la fermeté, réunis à Tripoll pour leur quatrième conférence, décident de créer un a commandement militaire unifié » à Damas et de reconnaître la République arabe sahraouie

ne » à Damas et de reconnatre la République arabe sahraouie (du 13 au 17). 18. — Le Conseil de sécurité de l'ONU exprime son « indignation » devant le « meurtre déli-béré » de deux casques bleus irlandais an Sud-Liban par des membres des milices chrétiennes du commandant Haddad (20, 21, 22 et 23).

### **CULTURE**

- Mort de l'affichiste Hervé Morvan (3). 2. — Publication des « Mémoires » posthumes de Dimitri Chostakovitch recueillis par Solomon Volkov. L'anglen compositeur officiel y critique vive-ment la vie culturelle soviétique 14. - Le film «Kramer contre

Kramer » de Robert Benton recolt cinq Oscars à Hollywood (16). 20. — Mort du cinéaste allemand Helmut Koutner (23). 22. — L'Opéra de Pêkin s'ins-talle pour un mois à Paris

22. — L'Opéra de Pékin s'ins-talle pour un mois à Paris (20-21). 25. — Mort à Paris d'Alejo Car-pentier, écrivain et diplomate cubair (25). 29. — Mort à Hollywood du cinéaste anglais Alfred Hitch-cock (2/V).

#### LA MORT DE JEAN-PAUL SARTRE

Le décès de Jean-Paul Sar-tre, le 15, après une longue maladie, est salué par d'in-nombrables prises de position, tant officielles que prive s, tant en France qu'à l'étran-ger, célébrant pour la plupart ger, ceteorant pour la plupart le génie de l'écrivain et phi-losophe disparu.

Avant d'étre incinèré, le 23, ou Père-Lachaise, le corps de Jean-Paul Sartre est conduit à travers Paris, de l'hôpiral Broussais ou cimetière du Montparnasse : une joule très nombreuse, sans doule plus de

vingt mille personnes, parti-cipe à cette « dernière mani-festation » (du 17 au 22).

### **FRANCE**

11. — L'Assemblée nationale adopte à l'unanimité une proposition de loi sur le « crime de viol ». Les députés maintien-nent les articles dn code pénal reprimant certaines relations homosexuelles (4, 12 et 13-14). 15. — « Action directe » reven-15. — « Action directe » revendique trois attentats contre des locaux du ministère des transports. Les quinze personnes déférèes le 3 à la Cour de sureté de l'Etat restent maintenues au serret jusqu'au 23 (4, 11, 19 et 17).

18. — M. Michel Rocard, sévèrement rappelé à l'ordre par la direction du parti socialiste, ajourne ses déplacements en province en invoquant son soud.

. . . .

ajourne ses déplacements en pro-vince en invoquant son souch de prèserver l'unité du P.S. (18, 19 et 20-21). 22-22. — A prés l'annonce de nouvelles mesures économiques en faveur de la Corse, les natio-nalistes du F.N.L.C. revendiquent onze attentats à l'explosif (24). 22. — Des élus bretons recus 23. — Des élus bretons reçus à l'Elysée et à l'hôtel Matignon demandent une mellieure prè-ventior, des marées noires après le naufrage du « Tanio » (24 et

- Le général Mery, chef d'état-major des armées, estime que la bombe à neutrons peut correspondre aux besoins de la défense française (16, 17, 25 et 30). 24-25. — Gréve nationale des

enseignants du secteur public (26 et 27-29). 27. — La convention nationale du P.S. fixe au 19 octobre l'ou-verture de la campagne interne pour la désignation du candi-dat à l'élection présidentielle

(29).

27. — Les organisateurs de e Douze Heures pour Israë! tentent de mobiliser la communauté juive en vue de l'élection présidentielle (29).

30. — Le conseil des ministres adopte un projet de loi sur « la sécurité et la liberté » (2 et 3/V). (29).

**ECONOMIE** ECONOMIE

2. — ENERGIE: Le gouvernement se propose pour 1990 de ramener la part du pétrole dans l'approvisionnement national de 57 % à 33 % et d'accroître celle du nucléaire de 5 % à 30 % (3).

2. — FAMULLES: Un revenn minimum en faveur des familles de trois enfants nu plus devrait entrer en vigueur le 1st janvier 1991 (3).

3. — BANQUE: L'Etat accorde un prêt participatif de 500 milles.

un prêt participatif de 500 mil-llons de francs au Crédit lyon-8. - BANQUE : La Société

#### **SCIENCES** ET FUTURS

 Des traces de bactéries vieilles de 3.5 milliards d'années sont découvertes dans des roches australiennes (3). 9. — M. André Lebeau est nommé

9. — M. André Lebeau est nommé responsable du projet de musée des sciences et de l'industrie (10).
9. — Le voisseau spatial soviétique Soyouz-35 est envoyé en direction de la station orbitale Saliout-6 avec deux cosmonautes à son bord (11).

15. — Une revue d'émigrés soviétiques affirme qu'un accident du aux armes bactériologiques aurait eu lleu en avril 1979 à Sverdlovsk dans l'Oural 20-24. — La production par des

chercheurs français d'une frac-tion de virus pour la fabrication d'un vaccin contre l'hépatite virale marque un nouveau pro-grès dans la technique des manipulations g è n è t i q u e s 14-5/V).

27. — Le Commissariat à l'énergie atomique (C.E.A.) est autorisé à transformer le réacteur de recherche « Pegase » en

centre regarde en centre provisoire de stockage de matières radioactives (2/V).

29. — La France et la R.F.A. signent un accord prévoyant la construction et le lancement par la fusée Ariane, début 1984. de deux satellites de télévision directe (30).

générale se procure 100 millions de francs par une augmentation de capital à iaquelle l'Etat, qui détient 91.4 % du capital, ne participe pas (10).

16. — ENTREPRISES: Les députés adoptent un projet de loi qui prévoit une distribution facultative d'actions aux salaries (19 et 17).

16. — CHOMAGE: En mars, les demandes d'emploi sont pour la première fois supérieures à 1 400 000 (19).

18. — CC M M E E C E EXTERIBUE: La balance commerciale accuse en mars un déficit de 5.85 milliards de francs principalement à cause de l'accroissement des dépenses énergétiques (19, 20-21 et 22).

22. — DUREE DU TRAVAIL:

M. Pierre Giraudet remet ao gouvernement son rapport qui devrait relancer les négociations interrompues entre patronat et syndicats (24 et 29).

22-23. — ENTREPRISES: La proposition de la participation

proposition de loi du R.P.R. sur l'extension de la participation est sensiblement limitée et votée de justesse par les députés (24

et 25).

23. — PPIX: Avec l'indice de mars (+ 1,2 %), la hausse des prix atteint 13,7 % en un an (25).

24. — SOCIAL: La journée nationale d'action de la C.G.T. est mieux suivie dans le secteur

publi que dans le secteur privé (25 et 26).

30. — SOCIAL : La signature d'un protocole met fin à trentesept jours de grève des employés

du nettolement du métro pari-sien (2/V).

#### LES « AFFAIRES »

ET LE POUVOIR 2. — Des documents publiés por le Canard enchaîné confirment que la police était

prévenue de projets d'assas-sinat de Jean de Broglie (3 et 4).

2. — M. Jean Ducret, directeur de la P.J., affirme que u rien n'a été caché au juye

d'instruction » (4). 8. — M. Michel Poniatowski, ministre de l'intérieur en 1976 déclare qu'il n'o jamais été informé d'un projet d'assas-sinat visant Jean de Broglie

9. - M. Christian Bonnet offirme qu'excepté M. Durret aucun des hauts responsables de la police ou du ministère e l'intérieur, ni le ministre lui-même, n'ovait eu connais-sance des notes publiées par le Canard enchaîne (11). 17. — Le bureau de l'Assem blee nationale déclare rece vable la proposition socialiste

demondant la mise en accu-sation de M. Poniatowski devant la Haute Cour mais rejette la proposition communiste pour vice de forme. Après le dépôt, le 15, des deux propositions, M. Poniatowski annonce, le 19, qu'il poursuivra les députés socialistes et communistes (du 12 an 19). 17. — Après la publication le 16, d'une note donnant M. Giscard d'Estaing des conseils pour isoler politique-ment M. Chirac M. Peyrefitte Offirme n'opoir a ni écrit ni signé » ce document dont k paternité lui est attribui (17 et 19).

20. — M. Chirac critique les intrigues subalternes » mais demande oux membres du comité central du R.P.R. de ne pas évoquer les « affaires » (22). 22. — Formation de la com-

mission spéciale de députés chargée d'exominer à fond la chargee de la Haute Cour-le 30, M. Rivierez (R.P.R.) en est élu président, M. Lon-guet (U.D.F.) devrait être nomme rapporteur le 14 mai (24 avril et 2 mai). 25. — La chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris charge son président, M. André Chevaller, d'un sa p plé m en t d'information dons l'offaire de Broglie (28



sadio. "Les Petites On

2....

61 212

# 100 pm

E 11 : . .

3:50:52

 $\frac{2L^{2}}{L^{2}}\frac{d^{2}}{L^{2}}\frac{d^{2}}{L^{2}}\left(L^{2}\right)^{-1}$ 

127.73

2 24 8 (11)

72

:: ES 74713 : : · · · .

542 Manner Br. 1711 178 Bret BR. 1

Colors to the first

ANTE IN THE SECOND

Company of the Compan

2525

Core I a more destruction of the

Sept. 1.1 11 1. . . . .

d at one way

is an object of the second

₹ (p.) 63; e+ = ...

Burney Commence

A 455 CO . y 44 di A 1 ...... - va 1.05 1974 44TA العام و - : : ## 7º A 42.527 .e. 95 -- 9. 4 1.00 BAR Samuel Es 2007 CH 12945-

1、中1四十五 .... 115年 - 1257年 1967年 - 1257年 manufacture of the control of the co ्रा कर्ना इंग्लिस ande dens T. E. S. S. g strat 20274-112 12 (14) (15) Ex 240 78 7 1. 12. 31 . +2 . 200 3 15.00 4 024 (mg) Entra Control - March 19 دهند س۵.

in. Da G

4.27. 64.

C 41 50 3

. *231*221134

para dan Ordinana di Arrin en Carto #15 57 maintenent tit. I. i. i. i.e. eine einem prese

Un dossier du s

Canno German 2 13 4 randause tal mai della in terra As'. There's National and the second . . . . . . . . . . I Mindale San 4: 1:1: 2007.00 artistation of the TE Su: 1 - 171. ್ವ ಅಕ್ಕಡ ಅಭ 7 MESSE, 9 4- avec gai · つつかでもある。 とい ರಿಗಳ ಶೆಕ್ಕಾಗರಾಕ Constant (all)

**Un рон** 

C. 4 C. 2 . 75

7 204 7 1

care were

44 53.

Pau

South at the contract of a second contract of a Self at quadre, the man a course of the self at the se > milleurs sont dévi - se Comb en de fo s ≥ milleurs sont dévi - se Comb en de fo s de upare a maria de la constant de l I think a liber a market and a second a second and a second a second and a second a second and a second and a second and a de un iransisto: 3: 100 escapa entrache un descapa de l'anche un de l'an a dinomation ou some server where a say, France-inter a say, France-inter a say, or some server where a say, France-inter a say, or some server where a say, or some server a say, to lon lausserne when say, or some monadue, that to diment a say, or say, o System on languagement, South 6 or Anderson of Section 18 or 2016 of Anderson 18 or 2016 of Anderson

age sum and don't die jet of metabole is die jet and metabole applications of demands on vertical designations of demands of the following designations of the Milen se demande en verto se que discrement de Doctement de Sexpoladorement de Sexpolador

trement ord. Franciscx souf fors-Who we have convention in a present of the control Mana de pervira a 11 jenes 2017. humaur au saus du 1. le Company combument au seut du ... le compand continue et le sommante bédié de son 66 000 po teazo de 1003 0522 culto. em de tesse de nons osseronies espe-A QUI enfin. d'entanger quelques :abo-Weiled dri Walle Guest Chi. 162 gereuft gaus je zingle on jag alo-piereuft gaus je zingle dusur dan on du show-biz qui Doirrent perfette.

du show-biz qui Doirrent perfette.

du show-biz qui Doirrent perfette.

du show-biz qui Doirrent perfette. georgen and a sam de maga date. Car la strubula m'a Fosa and. d'eviter toute ingérence dans une

signat galmalle 19 ue 20 à 25% toutie. Signat genter ponte lucèteude dans anns landilarité monée dans le garms et plus subtiles et des plus généreurses de la la diffusion. Une mode sévil

Device materials des ands del seriors self-tion procession designation The terms of the con-

THE WEST STATE OF THE Hearte programme of the great on the de fewers at THE PARTY OF BUILDING

OMIE EMPRESE LA SOUTH The product grad late to the term of the transition of the engagement of the transition of

PARTIE LA CONTROL DE LA CONTRO TOTAL STATE OF THE MANUEL I. LA SERVI

HNES

The track to be the The state of the s Estado de total attach to a servicio and the same that the same 

with the service of the service The Comments of the Comments o

And the second s 



## Radio-Télévision

TATREPRISES

RIFUR MERCEN
CO. S. MERCEN
CO.

DF TRIE

- FF4 RES

ET LE POUVOIR

NTREPRES

LE MONDE DIMANCHE

les films de la semaine

Les notes de JACQUES SICLIER

\* A VOIR. \*\* GRAND FILM

La Maison

DE TAY GARNETT

Lundi 12 mai TF 1, 14 b 25

des sept péchés

\* Base navale du Pacifique,

cabaret mal famé dont Mar-

lène Dietrich est la vedette

scandaleuse, aimée de John

Wayne, lieutenant de vaisseau,

bagarres dunamiques et toni-

truantes. Tay Garnett, grand

hollyncoodien mal connu au-

jourd'hui, α combinė, avec

bonheur, le cinèma d'aven-

tures et la romance sentimen-

tale. Marline, toujours mythi-

que et superbement érotique,

porte des costumes extrava-

gants et chante en uniforme

d'officier. Le film est, quelle chance, présenté en version

originale sous-titrée.

DE MARIO LANDI

A 2, 15 heures

Le Commissaire

Maigret à Pigalle

Gino Cervi a quitte le per-

## Les enfants écrivent

MATHILDE LA BARDONNIE

RANCE-MUSIQUE - si fon eet quelqu'un qui trevallle hors de chez sol, - France-Musique, ça s'écoute plutôl le soir, et, jà - il taut être ;uste, - à 20 h, 30 quasi quotidiennement, cet auditeur qui n'est pas trop libre dans la journée est plutot găté, vu le nombre conséquent de retranemissions de concerts an général tameux. Ce même euditeur, en général. écoutere sa cheine tavorite tout eu long du dimenche : d'un rendezvous é l'autre.

ll y e d'ailleurs eu quelques chengements depuie qua l'élaboration de le grille des week-ends e été consièe à Jean-Michet Damien. si l'horetre da la . Tribune dea critiques de diaques - e été décalé cette sacro-sainta dispute autour de qualques enregietrements procure les mêmee bonheure et révellla les mémea egecements, Armend Panigel, Jacques Sourgeois et Antoine Golea seront toujours ce qu'ila sont. Au total, on se passareit ditticilement de leurs joutes simu-Si, depuia début lévrier, ces

· Petites Oreliles ·, à 11 houres du matin. Après la . Centate . et les < Classiques tavoris -, juste avent le concert de midi. Autre chose. Une émission qui n'est pas du

Quand II e jencé cette « frenche » produlle par Charlotte Latigret prévue initialement pour durer une haure et demie, elle a été ramenée

donc parie-t-on trois mole plue tard de aupprimer cette case evant l'été. suscite-i-elle tant da lettres de protestetione? Coule-I-e/le yretment sl cher qu'il taille y renoncer ? Ou tes paroles d'enlante sont-ettea ei génantes ? Les présenteteura • spécialistes = en musrcologie trouvent-lis téger - qu'au liau de nous lire la pochette du disque diffusé on noua fesse entendre ce qu'un enregistre-ment de quelité évelle dene la conscience d'écollers et d'écolléres âgés de sept à douze ans ? Des élèves du cours élémentaire et d'eutres délé en sixlème, é oul, pendant dix minutee sur soixante (dix minutes fractionnées en quetre parfies), on leisse conter leurs rèves, leure peurs, las imeges et tes histoires qui pessent dane leur tête al on leur demande de tendre l'oreille è une mualque,

Qui sont-ils ? Des éléves de Créteil, de Clemart, de Soissy-Salnt-Léger, de Choiav-le-Roi, de Bagnolei : du Val-de-Marne, en général.

Charlotte Laligrat, en accord avec l'inapection d'acadèmie, les trouve dans tes classes dont les Instituteurs

teire écouter é plusieure reprises les trois ou quatre morceaux de musique que C. Latigrat a choiel de programmer et demander eux gamins et aux gamines d'écrire. Oul, d'écrire ce qui leur vient à l'esprit el de de cherchar plue loin. Et de comger

leur premier jet. - L'écriture, dit Charlotte Latigrat, n'ast pes un mode d'expression de l'entance. Elle demanda eux pathe un travail. Male II vaut pour eux comme pour les eduites. Si je planlais un micro au milleu de la classe, ils teralent les singes savants et tes plus metins gegnarelent. Lè, non. Même ceux qui ne sont oes . bons . trouvent des mots et inventent dee imegas par associationa d'idées. Ila voient des couleure, dea parsonnages. Ils congent à des sentiments. If ne laut pourtent pes croire que les anlants solent nalts ni qu'ils écheppent aux clichée : le nombre d'aventures atéréotypées de princesses et de princea que l'on récolte est periols effligeant.

Il laut ces benalitéa pour que eurglasent soudain des phrasea que les poélea elmereleni trouver. La productrice n'assiste pea à ce trevail, les Instituteure s'en chargent, Elle, ella revient quelque tempa frie, choialssent ce qu'elle eime le plus. Elle ne touche pas eux textes, ella ne lea corrige pas. Simplement

elle les fait relire par ceux qui - disant - le mieux. Ceux qui ont écrit sont simplement nommés tras peu tiers, pareit-il, de passer à la

gielrement classique, ou contempo demandent é recommencer.

Ensuite vient la montaga, huit heures d'un montaga précis qu'esaure Jeanine Cholet et qui donnent ce moment très beeu du dimenche

metin. Où l'on se surprend à être dromadaire qui ve ee noyer dane un mirege, ou d'une lie peublée de Japonaia qui parlent latin. La méthode eurréaliste des cedevres exquie n'est pas loin. Les sonornés eique diffusée an lond, comme derrière un mur, des paroles par instants fugaces deviennant une topées. Le sens ordineire est laisaé loin derriére : allleurent partois la cruauté des enfants, leur manière dure, crue de dire les choses. Les volx tremblent un peu, les trois minutes sont passées. Et vient l'enrerain, rassurent parce que reperé. L'interprétellon est bonne le plus souvent. Oul. - les Petites Oreilles sont vraiment pour les grandee personnes, curtout pour les grandes pereonnes qui ne font plus assez altantion. Cela n'e rian è voir evec la pédegogle musicale. Frence-Musique propose d'autres émiselone réservées é cet effat, Mals il pareit que dana lea classes où les enfants ont - écrit - pour la radio....' ile

sonnage de Peppone, l'éternel adversaire de Don Camillo-Fernandel, pour endosser celui du commissaire Maiaret dont il a fait un policier traditionnel. Il y a aussi des acteurs français pour la couleur locale. L'enquête est bien racontée. Il ne manque que l' eatmo-

#### Les Quatre **Cavaliers**

de l'Apocalypse DE VINCENTE MINNELLI. Lundi 12 mal FR 3, 20 h 30

★ D'après un roman de Blasco Toanez, déja porté à l'écran, en 1921, par Rex Ingram, avec Rudolph Valentino. Le romantisme fieureux, frénétique, d'un drame de famille. Deux cousins, un Français, un Allemand. s'opposent dans Paris occupé, sur la toile de fond de la dernière guerre mondiale. On s'intéresse moins à la reconstitution historique qu'au choc de deux mondes et au splendide travail de Minnelli

#### Les Bonnes Causes

sur les couleurs, qui donnent

à chaque scène son ton.

DE CHRISTIAN-JAQUE

Drame psychologique et judiclairs avec femme perverse out organise un crime parfait. avocat sans scrupules au serpice de la belle, faussa coupable et juga d'instruction intègre qui s'acharne à découvrir la verité. Performances d'acteurs (celle de Bourvil est la meilleure) pour un film sans surprises.

#### Atout cœur à Tokyo pour OSS 117

DE MICHEL BOISROND Mardi 13 mai FR 3, 20 h 30

Espionnage au Japon (contre les Etais-Unis), agent secret de charme (Frederick Stafford), peril jaune et images touristiques. Des cliches des cliches, des cliches. A mettre

#### L'Organisation DE DON MEDFORD

Mercredi 14 mai FR 3, 20 h 30 \* Après Dans la chaleur de la

nuit et Appelez-moi Monsieur Tibbs, Virgil Tibbs, flic de couleur vaillamment incarné par Sidney Pottier, poursuit son ceupre de saluanité miblique. Une intrique bien goencée, une mise en scèna bien rodée, font apparaitre, dans les décors de San-Francisco, une certaine corruption de l'Amèrique d'autourd'hui contre laquelle la police (héros noir ou pas) resie impuissante.

#### Rio Grande

DE JOHN FORD Jeudi 15 mai TF 1, 13 h 50

\* Quinze ans après la guerre de sècersion, John Wayne, officier de cavalerie de l'armée fédérale, est confronté à Maureen O'Hara, son épouse sudiste, pour régler un vieux compte. Il découvre son fils et mène, de sa propre autorité, une opération contre les Apaches. Un western traditionnel signé Jenn Ford, c'est-à-âtre échappant à la convention par la présence humaine des personnages. l'atmosphère d'une garnison au Texas en 1880 et un cer-

#### Le Capitan D'ANDRE HUNEBELLE

A 2, 15 heures L'épopée flamboyante, l'intri-

gue échévelée, les passions violentes du roman historique de Michel Zévaco escamotées dans une adaptation visant à plaire au public familial avec mages en couleurs, bien léchées, de Jean Marais, redresseur de torts pour enjants sages, et duo chanté de Bourvil et Pierrette Bruno!

#### Les Voleurs de trains

DE BURT KENNEDY Jeudi 15 mai FR 3, 20 h 30

Encore John Wayne — c'est le début d'un eycle qui lui est consacré sur FR3, — mais dans un western essoufflé, au scénario confus dans lequel, tout en assurant son mythe, il se déplace apec l'air de s'ennuyer. Un peu d'originalité sur la fin. Comme c'est long d'attendre jusque-là!

#### Les Enfants terribles

DE JEAN-PERRE MELVILLE A 2, 23 heures

\*\* Merveilleuse alchimie cinématographique. Un film littéraire qui est, de toute évidence, le roman de Cocteau - livre d'un certain désordre psychologique et sociologique propre aux êtres jeunes — et le plus melvillien des films de Melville, bien oue celui-c' Pait « renié » par la suite. La voix et les dialogues (admirable-ment écrits) de Cocteau relaient un réalisme du décor et du comportement qui fait éclore les fantasmes, les Musions, les jeux et les passions secrètes d'adolescents enjermes dans leur univers, une ambiance de trouble et de fascination. Avec Nicole Stephane, merveilleuse et force-née Elisabeth, Edouard Dermit, le « non-comédien » devenu Paul, et Renée Cosima, sous le double visage de Dargeloe, lycéen aux genoux nus lanceur de boules de neiga qui frappent au cœur, et d'Againe, la tendre victime.

#### **Oscar** D'EDOUARD MOLINARO Dimanche 16 mal

TF 1, 20 h 35 \* Mise en scène trévidante d'un vaudeville parfaitement

boulevardier, dans le décor d'un grand appartement où Molinaro a multiplie les possibilités de l'espace scénique. Atrabilatre quetté par la folie. Louis de Funès fait rire aux

#### La Petite Chocolatière

DE MARC ALLEGRET Dimanche 18 mai Du théâtre filme, aussi (en

1931), mais a ringard » celui-là comme on dit autourd'hui. Agitation inutile de pantins banards dans une vièce de Paul Gavault dont la satire s'émousse dans un comique lourdement appuyé. Intérêt pour les cinéphiles : l'interprétation savoureuse de Raimu et deux ou trois apparitions de Simone Simon à ses débuts.

### « Les Petites Oreilles », de Charlotte Latigrat, sur France-Musique

è une heure, - Jaan-Michel Demien nous evail expliqué en quoi il teneit à réserver de tempe pour les entents Il ne trouvait pea aesez de mote pour vanter la bonne idée. En effet, l'idée est balle. Pourquoi

soni prêts é jouar le jeu. Le jeu :

Un dossier du service audiovisuel du Centre Georges-Pompidou

## L'image arrêtée

Centre Georges - Pompidou, c'est un rendez-vous mensuel organisé par une pellle équipe du service audiovisuel, qui invite d'images oul nous entourent.

Arrêt aur l'imege, Imege errêtée, ce pessage en revue concerne aussi blen ce sur quol on ne se retourne jamais (le récurrence du motit, aur les timbres-poste) que le discours ambient, les signes et les messages tálévisés, brei tout ce qui fait que « nous circulons, de plus en plus nombreux, è travers une réalité qui se veut transparente, maia oul est en quelque sorte

Images censés noue rapprocher de le réalité, indique Plarre Tailhardat, responsable de la • Revue de

visuel du Centre fait appel à un Individu ou à une équipe extérieure evec qui il organise la soirée. Des prodults audiovisuels originaux, ou des documents, sont présentés pour illustrer le thème choisi (« Est-ce que des imeges peuvent parier des Images ?... », c'est la question, à chaque numerol et sont suivis de communications et de débais. Au pis, le discours vieni ae superposer à l'image pour la brouti-

• vitrée • par des. sons et des ler, ou mieux l'image sortie de son contexte en est dynamitée, et les intervenants font surgir des mises en regard, des prises de distance.

se rendre à cea jeudis de la . Revue de l'image », il convient de se reporter au dossier dont elle e tait l'objet, et qui est une mine de réflexions sur la photographie, sur les màdles et les « mini-mèdlas ». comme le acopilone, sur la redip, et scène de ses laux débats.

S'expriment dans ce catalogue fréceptulatif de neut soirées des - spécielistes - aussi divers qua

Serge Daney, Alein Bergala, Jean Beudrillard, Michel Serres, Bernard Bouthler... On y retrouve un bilan Danal, René Farabat, Merle Frapin, Pescal Kanè, Jean-Loup Rivière, Raoul Ruiz, ainsi que des numbros consecrés à Bob Wilson et à Jean-Luc Goderd. C'est danse, blen illusfrà agréable et Intelligent: c'est blen une revue de l'imege, comme après tout, il en existé peu. - Cl. D.

\* Prochaine « Bevue de l'image », le 22 mat, à 20 h. 30. au Centre Georges-Pompidou (petite salle) : l'image du tourisme, en l'aison avec l'exposition « Cartes et figu-

+ Dossler : 28 F.

Un point de vue sur les animateurs de radio

## Pauvre Monsieur Hertz!

T EN seis gre à mesdamae at meseleurs les enimateure d'investir avec le tact qui les désigne les antennee de le radiodiffusion netionele, é eeute fin d'anonner leurs orocos mignarde et d'irriguer de mille complaisances les ondes qui leurs sont dévolues. Combien de tois surprie en flegrent délit de n'avoir rien à dire, ces petits mousquetone de la patebre campent sur nos révells à l'heura tntruee où il faut blen brancher un translator si l'on espère entendre un bulletin d'information ou simplement l'heure à eurveilter. France-Inter, è partir de 5 heures jusqu'eu soir, nous essène une insipide monodie, meigré son ton teussement enjoué qui voudrait résorber le climal ; eon carsonnel eet-il embeuché dans l'imprévisible complicité d'un Calé du

Car It ne fait aucum doute que lea animeteurs de radio sont des gene qui n'ont ebsolument rien à dire, et l'on se demande an vertu de quel ils peuveni détenir le fabuleux pouvoir de s'exprimer devant un microphone Docliement oaternatistes, médiocrement irrévérencleux, sauf lorsqu'il s'agit pour la grenoulliaux de 7 heures d'engeger per telàphone une conversallon fullle evec son collègue de servica é 11 heures pour conneître son humeur eu saut du lit, le contenu de see activités et le sommeire bacié de son émission, ce qui ne cesse de nous pae tout cele débité dans l'Improvisation la plus scandaleuse, ou, enfin, d'échanger qualques teborieuaes pleieantaries qui n'ettelgnent que les techniciens présents dans le studio ou les protessionnela du ahow-biz qui pointent flévreusement les passages du dernier hérce de la chanaon française; sussi al-la soln de m'éloigner de mpn récepteur, cer le acrupule m'e enseigne, par discrétion, d'éviter toule ingérence dans une conversation à lequelle je ne euis pas invité.

Opulente familiarité nichèe dans le pâchis de l'une des plus subfiles et des plus généreuses inventiona : la rediodiffusion. Une mode sévit

RAOUL FABRÈGUES (\*)

présentement, pulequa ces mentors ne aevent que dire, jour sorée Jour, ils noue ont hebitués é concevoir nous-mêmes leure émissione : on invite l'auditeur é communiquer en direct, el chacun, sane l'ombre d'une pudeur, peut dévider plus souvent qu'é son tour, per le menu, ses netits déboires ou ses réjoulssances couronnées : qualquetois, on peut être emusé par certaines interventions, voire même touché, mais, é la longue, cet Insetiable teullielon devient auesi piteux que dae considérations de comotoir. Cet excellent monde e'ègers dene una feltecteuse euphone, personne n'ayent rien à dire à oersonne, checun satistait se logorrhée jusqu'é ce que l'animeteur, suprême officient, vienne abruptement reprendrs to parole à l'interfocutaur, soit perce qua les impéretifs de l'émission l'exigent ou qua l'auditeur en a pris à spri aise. Inselubre celque d'une réalité, la redio peraît eulourd'hut destinée è redoubler la tuite du tempe, è banallear das existences rameulées à grand renfort de chansons et de canulars dégoûtants

L'horreur est consentie, et l'enfence bien lointeine où le suivais avec raviasement sur une vitre lumineuee l'eiguille du cadren pendant qu'elle voyageeil de ville en villa, de capitale en capiiale é la rencontre de ces voix vanues d'un bord du monde é l'autre elin de conduire les hommes à communiquer entre aux. La tabegle dea propoe s'atemisera-t-elle encore longtemps; combien de temps les auditeurs admettrent-ils, une foia convoquée sur les ondes, de se voir intilger du monsleur ou du madame longa el Irreapectueux, encere que protecteurs, eu-devant de leurs noms patronymiques? Voità bien la pere démagagle. associée eu plus redouteble décervelege concoctà

Il laudreit évoquet les chroniques que noua réservent certains le samedi en matinée et qui (\*) Directeur de la revue Obsidiane.

euraient fourni é des poètes comme Lauren Tellhada leure meilleures Inspiretions. M. le oremier minietre redouta que les radios libres n'engendrent l'enerchie, sans doute ne cesserat-on d'entraver checune de laurs initiatives jusqu'è ce qu'elles finissent par triomphar des piteuses exhibitions du « Luron da midi » ou de l'ineffable tristesse de FIP au long de quoi retentissent confusément de dramatiques adagios étranglés entre le péolement d'une chanson ou l'ennui morbide d'un excécrable morceeu de jazz. Meis qui eont dono les programmeteure de redio, d'où viennent-lla, qui lae a rencontrés, d'où leur vient ce pouvoir démonleque de vider nos tétes ? S'il n'y e que le rôte de reproduction sonore attribué à France-Culture ou France-Mualque pour noua enseigner l'àchange, dens peu de temps noue n'aurone plua goût é rien. Je n'en veux pour exemple que le jezz escrifé sur les antennes publiques, musique triventés pour le alècie, il faut voir comment celui-ci le lui rend Wagner ou Mahler noue ont conduits sur des chemins sonores juaqu'à cette erchitec-Berg et l'Ecote viannoise e'en sont allés explorer Jusqu'à ses limites l'univers vocal et instrumantel, mela les entennes diffusent eutre chose. avec un contentement navrant i

Quand la poésia contemporaine e'exténue à le pràcision pour rivalisar avec les subtilités de l'àlectronique à seule fin de prévenir le vide et de s'inacrire un jour dans ce langega merveilleux qui traverse l'univers dans un souffle que tous peuvent recueillir à leur gré sans obstacle de Ironlière ni de diatance - peroles et dédicaces; é l'heure pù prollièrent las agences de voyages, où le monde est ébranlé par la remuêment, tandle que e'ébrouent à 1 000 milles de nos téles des safellites qui apalsent le silênce du cosmos, une polgnée d'ignares dégolaent sana répit et confessent un goûl effroyeble ; ils sabordent le mémoire d'un cartain M. Hertz :



professionnal Nikon pour Nikon EM.

11 MAT 1937

(5 ans de prép et industrielle un appareil ul fonctions es sophistiques

qualité mécar surtout optiqu Nikon

léger (équipé d 50 mm F1.8; il est égalemen tesse.

boîtier sont fai riau très léger à carbonate cha plus résistant à Le

d'aluminium, lique.

ment inoxydal
électroniques
que des cham
rieurs (de votre
Le
d'emploi (Nul
nicien pour ré



Obj. Série E.F. 2,8: 28 - de 800 F\*





### NIKON N'EST PLUS SEULEMENT 'UN OUTIL DE TRAVAIL.

Nikon, le symbole du professionnalisme, vient de créer un Nikon pour tous les jours : le Nikon EM.

Le projet Nikon EM (5 ans de préparation technologique et industrielle) réussit à intégrer dans un appareil ultra simple à utiliser les fonctions essentielles des Nikon sophistiqués.

Avec, bien entendu, la qualité mécanique, électronique et surtout optique commune à tous les Nikon.

Le Nikon EM est très léger (équipé d'un objectif Série E de 50 mm F1,8, il avoue moins de 600 g), il est également d'une grande robustesse.

L'embase et le capot du boîtier sont faits d'un nouveau matériau très léger et très résistant: le polycarbonate chargé de fibre de verre, plus résistant au choc que l'acier.

Le châssis est en alliage d'aluminium, l'obturateur métallique. Vous faites la mise au point L'appareil est prêt.

S'il y a risque de sous ou sur-exposition, ou si une vitesse trop lente donne un risque de "bougé", un discret signal sonore vous avertit.

Il suffit alors de choisir un autre diaphragme, la vitesse change automatiquement.

S'il y a contre-jour, une touche spéciale corrige l'exposition. Le portrait du skieur sur la neige reste fidèle à son modèle au lieu de virer au noir.

Le Nikon EM fait tout pour vous aider à saisir les instants intéressants de la vie au moment choisi.

Si les piles meurent en pleine action, il vous reste la vitesse mécanique pour prendre votre photo au 90° de seconde. Nikon à part entière, le Nikon EM accepte 60 objectifs du système Nikon, du fisheye de 6 mm au super téléobjectif de 2000 mm, et particulièrement les 5 nouveaux objectifs Nikon Série E légers et compacts.

Un moteur dont la cadence (jusqu'à 2,5 images/seconde) est asservi à la vitesse d'obturation: dans une courte rafale, vous détaillez un mouvement, les images fugitives d'un cheval qui se cabre, ou d'un enfant qui glisse sur la rampe d'un escalier.

Un flash électronique à large champ, situé haut au dessus de l'appareil (plus de "yeux rouges") dont la puissance est automatiquement réglée pour éviter le regrettable portrait blanchi.

Avec son objectif F1,8/50 mm, son poids 596 g, son prix moins de 1500 F, vous pouvez tous les jours faire le reportage de votre vie.

Pour obtenir une documentation complète, écrivez à: Nikon, Maison Brandt-Frères, 2, rue de la Cerisaie - 94220 Charenton-Le-Pont. Tél.: 375.97.55.

\* Prix constatés dans la Région Parisienne le 25/4/80.









Série E F. 3,5: 75-150 Obj. Série - de 2100 F\*: - de

Obj. Série E F. 2,8 : 100 – de 900 F\*

NIKON EM. LE NIKON DE TOUS LES JOURS.



#### Comment naissent les veaux

DOCUMENTAIRE: . LES VETE-RINAIRES DU LA RANÇON DE LA VIE -

Lundi 12 mei. . A 2, 21 h 40.

On ve suivre M. Feumier, vélérinaire au Maillet-de-Menlagne, dane le Beurbennais. On va l'accompagner au leng d'una visita de nult dans une lerma ancora Iselae per la nalga, alors qu'en bas, en bas dens le vellée, du côté de Vichy, c'est le printemps. A cette saison, dans les élevages, naissent les veaux. Meis voilà, de plue en plua ecuvent, cele se pesse mal, et les ter-

miars sont contraints d'en coneler à l'hemme de l'art, eu vêtèrinaire, qui, dans le mellieur des cas, aa contentera d'utiliser » le vallause - cel appereil un peu barbara du genra torcepa, quend il n'est pas nécessaira de pratiquer une césarienne. Car les veeux d'aujeurd'hul, fruit de l'Insémination artificielle la plus atficace, naleaent trop gros. Et laurs mères ne eavent ecuvent plus comment leur denner le jeur. A ceux qui ne connelesent pas le vie 6 la campagna ni la travali des médecins des bâtes, ce memant à l'étable epprendra beauceup. Dur métier. - M.L.B.





#### La schizophrénie

EMISSION MEDICALE : LE GRAND TOURNANT TF 1, 22 h 25.

- Ces réveurs éveilles que le médecins nemme schizophrènes el dont le propre est, comme on la salt, da ne pouvoir s'adaptar au réel », ainsi lea décrivait Jean-Paul Sartre. Le Petit Rebert, quant à lui, quelifie le schizophrénie da » psychose ceraciè-risée par una désagrégetien psychique - embivalence dee pensées, des senimants, conduite paradoxele - et le perte de contact evec le réalité ».

Aucune de ces définitione ne rend cempte d'une dimensien capitale d'une des plus greves des meledies mentales : la seudfrance Heliucinatien, centiment de désegrégallen, incapacité à appréhender le réel, lei est le lot quelidien de ces melades qui censituent, esime-i-on, enviren

1 % de le pepulellon. Igor Barrère et Ellanne Lelou sont allés voir cemment en soigne les schizophrènes. Dans l'immense majorilé des cas dans des

hépitaux psychietriques, où sont utilisées de pulssantes - et récentes - médications du système narveux ; neuroleptiques et tranquillisants. Pourtent, il est blen rare que ces drogues viendes symptômes les plus visibles. Quelque indispenesbles — elles apaisent les symptômea les plus douloureux, - elles ne s'attaquent guèra à le meledie elle-même deni l'origine reste mystérieuse. Les psychothéraples, également nécessaires, jouent un role d'adjuvant. Le docieur Henri Loo, profes-

seur egrégé à l'hôpital Seinte-Anne, perie ici des schizophrènes : - Ce sont das êtres très ettechanis, leur metadie est déroutante à cause de la mui-Uplicité de ses espacts et grave évolution et de l'imprévieibilité de ses phasee processuelles, dit-il. Ils vivent dens un monde hermélique, impénétrable, dont le médecine e le plus grand mai à les laire sortir : C.Q.F.D. =.

#### Femmes, si vous saviez

DDSSIERS DE L'ECRAN : . LES réalisateur Ted Post eu long du FILLES AU BUREAU . Mardl 13 mai.

Il ne suffit pas de bien traveiller peur être bien netée par aae aupărieurs hiérarchiques, II temps é critiquar una histoire faut savoir se mentrar seuple, aussi stupide et sauront cerner complaieente, acceptar sa tenotien d'ebiet d'egrément et gerder les pieds sur terra peur

téléfilm les Filles au buraeu, qui sert da support au débai dea . Dessiers de l'écran . out le

thème de le cenditien féminine. Espèrons que les participants Invités ne perdront pes 'eur - un - prebième, celui de le vie eu bureau, cer enfin le « conditien téminine - est une expresdébreussailler sen chemin dans sion qui racouvra des réalités la jungla des rivalités patro-nales... Veilà ce que prétend le C. G.

#### Les vertus cachées du pôle Sud



CLES POUR DEMAIN: . L'AN-SCIENCE . Mardi 13 mal. TF 1, 21 h 55.

En avril ne ta découvra pas d'un III. en mel fale ce qu'il te plaît. Aussi TF 1 n'a rien à craindre en nous emmenant sous ces frigerifiantes latitudes à l'un des bouts du monde qu'on appalla ordinalrement le pôia Sud par extrapelation, et qui est en verllé du bon el solide continent, e l'inverse des vilas glacea du pôla Nerd.

Les téléspecialeurs sont denc conviés dans l'Antarctique, où ils eeront guldés non seulement per Robert Clerke et Nicolas Skrotzky, qui leur propesent l'émission, mais par Paul-Emils Victer - Il est eux glaces ce que sont Tazieff eux volcans et Couslaud aux ecéans, - par Jean-Paul Blech, I'un des représentante de le France au traità

de l'Antarctique, et par le hiologista Jean Prévost.
D'accord, l'Antarctique est receuvert de glace lui eussi, mais pas n'imperte quelle glace: si on creues un trou da quelqua milla mètres de profondeur, en ramène de la olace certes, mais vieille de trente mtlls ans. Conséquence pour le whisky? Aucune. Conséquence pour le scientifiqua : la glace antarcu-que est un élément important da le mémeire du mende ; elle enregistre les climats du cassé cemme la pollution d'aujourd'hui. Pollution, pollution I Voilà bien en effet ce qui risque d'être bieniói le sort de ce continent où les Ingénieurs frigorifiés ont repérà pétrole et minerais, et où quelques Etats songent donc à se créer des annexes renta-bles : que deviendra la faune. que deviendrom ces millons de tennes de poisson qui peuplent les mers alentour ? A suivre.

#### Lundi 12 mai

#### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

- 12 h 15 Réponse à tout.
- 12 h 35 Midi première. 13 h Journal. 18 h 35 Emissions régienates.
- 13 h 50 Lea après-midi de TF1 d'hiar et d'au-

jourd'hul.

Variétés let à 15 h. 50); 14 h. 5. Dans le
Queyras, le berger et son troupeau en trans-humaoce.

14 h 25 Cinéme : « la Maisen des · ept péchés »,

14 h 25 Cinéme : • la Maisen des · epi péchés · .

Film américain de T. Garnett (1948), avec
M. Dietrich, J. Wayna B. Grawford, M. Auer,
A. Dekker, B. Gübert, O. Homolka iv.o.

sous-titrée. N. rediffusion).

Une chanleuse de cald-concert, qui a une
réputation de lemme scandaleuse, échony
dans un hastingue d'une lle du Pacifique
et provoque pus mai de troubles.

12 h. 5, La vie à trois âges : le sectiment
religiens ; 16 h. 50, Regards sur les unusées
de France : ce ter couleur de tempe;
17 h. 16, Une vie, une musique : SaintBaêns ; 17 h. 45, à votra service.

18 b. TF4.

18 h. 30 Un, rue Sásame.

16 h 30 Un, rue Sásame. 16 h Les inconnus de 19 h 45. 16 h 10 Uze minute pour les femmes.

Comment eréer une essociation. 16 h 45 Les mai-juin 40 : Journat d'un printamps

tragique. Le 12 mai, drame à Beden-Amari, par Amourous. 20 h 35 Cinéma : « les Bonnes Causes ».
Film français de Christian-Jaque (1962). avec
M. Vlady. Bourvil. P. Brasseur. V. Liai. U. Orsini, J. Monod, R. Vidalin, J.-L. de Villainnga (N. reditusion).

Une jemme se déburrasse de son mari par un erime porjeit, dont elle jati accuser une infirmitre unnocente. Un avocat sons sorupules la soutient, mais le juge d'instruction cherche lo périté.

22 h 25 Médicale: La schizophrénie.

(Lire notre sélection.)
23 h 25 Journal.

#### DEUXIÈME CHAINE : A2

- 12 h 5 Passez denc me voir. 12 h 30 Série : la Créteise. 12 h 45 Journal. 13 h 35 Emissions régionales.
- 13 h 50 Face à vous.
- Des auteurs face à leurs tectrices. h Cinéma : » le Commissaire Maigret

Figalle ».

Film franco-Italien de M. Londt (1988). avec G. Cervi. L. Kedrova, R. Pellegrin, A. Adam, D. Olller, J. Greet. C. Barbier, B. Garrone. Une trip-leaseuse de Pigalle est étranglée avec avoir prépenu la police qu'elle o entendu deux hommes discuser d'un profet de mourire. Motyret enquêle dons la holte de nuit où elle travallait.

18 h 45 Libre parcours.

Panderannie : deuxe.

Rendez-vous : danse. 17 h 20 Fenètre sur... Caté théâtre story. Les Bronzés du Splendid. 17 h 50 Récré A 2

Les Bubbles; Mia-Mia D; Le tivre de la acmaine (les voyages de Livingstone); 16 h 30 C'est la vie.

#### Ces enfants qui vont au juge.

#### 20 h 35 Magazine : Question de temps

16 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres.

18 h 45 Top club. 20 h Journal.

19 h 20 Emissions régionales

Qui croire? La raison de virre, suiront que séminariste, commerçant, nuvrier, 21 h 40 Documentaire : Des 'ommes.

Les vétérinaines. (Lire notre sélection.) 22 h 35 Variétés : Saile des féles. 23 b 25 Journal.

#### TROISIÈME CHAINE : FR 3

- 19 h 30 Pour les jeunes. Hebdo jeunes. 16 h 55 Tribune libre.
- La Pédération nationale travail et culture
- 19 h 20 Emissiens régionales.

19 h 45 Top club.

23 h 30 Journal

bureau ..

- 10 h 55 Dessin animé.
- Histoire de France : Loois XV le Bien-aimé. 20 h Les jeux. 20 h 30 Cinéma public : « les Quatre cavalien

h 30 Cinèma public : « les Quaire cavaliers de l'Apocalypse ».

Plim américain de V. Minnelli (1961), avec G. Pord. I. Thulin, C. Boyer, L.J. Cobb, P. Heareld, K.H. Boehm, P. Lukas, Y. Minleux. (Reditusion.)

Les deux filles d'un riche propriétaire argentin ont épousé Pune un Français, l'autre un Allemand. Dans les onnées 40, en França occupée, les deux familles vont se trouver ennemies.

23 h Journal

20 h 40 Les dosajers de l'écran : « les Filles eu

TROISIÈME CHAINE : FR 3

Groupements d'action municipale

19 h 30 Pour les jeunes.

Les conjeurs du tempe; les animaux vedettes de cinéma.

18 h 55 Tribune libra.

Histoire de France: Amérique nous vollà. . .

20 h Les jeux. 20 h 30 Cinème pour tous : « Alout com à

Télétim de T. Post, avec S. Saint James, B. Edeu, T. Roberta... (Lire notre sélection.) h Débat : L'évolution de la condition

### Mardi 13 mai

#### PREMIÈRE CHAINE : TF T 12 h 15 Réponse à tout.

- Jeumat.
- s n 45 Les eprès-mid de TF 1.

  Le regard des temmes, d'E. Ruggieri.

  Eire à la une; 14 h. 5, Regards sur la ville;

  14 h. 25, Variétés (et à 15 h. 30, 17 h. 23,

  17 h. 50); 14 h. 30, Série : Mariages (n° 2);

  15 h. 35, Le regard des formmes sur la

  société : demain, les surgelés; 16 h. 35,

  Chant et cootre-chant; 15 h. 55, Mardt

  guide; 17 h. 15, Livres service; 17 h. 40,

  Guidne, 13 h 45 Les eprès mid de TF 1.
- 18 h TF 4. 18 h 30 Un, rue Sésame. 19 h 55 Les Inconnus de 19 h 45.
- 19 h 10 Une minute pour les termes.
- Les patits en forme pour nager cet été. 19 h 20 Emissions régionales. 18 h 45 Mai-juin 40 : Journal d'un printempe tradique.
- Le cirt our la tôte. 20 h 30 Dramatique ; « le Dernier Round :
- Résilation R. Michael Lewis, avec B. Casey, S. Macht, B. Richards, P. Rodrigues, Reconstitution des deux matches de boxe Jod Louis-Max Schmeling, en 1936 et 1938.

  21 h 55 Documentaires: Clés pour demein, L'Antarctique, continent de la acteoco. (Lire notre adlection.)

#### 22 h 45 Questienna/re. Emission de J.-L. Servan-Schreiber. Ciaude Cheysson, un grand commis conformiste, 23 h 45 Journal,

#### DEUXIÈME CHAINE : A2

- 10 h 30 A.N.T.L.O.P.E. 12 h 5 Pessez donc me voir.
- 12 h 30 Série : la Crétoise. 12 h 45 Journal.
- 19 h 35 Emissions régioneles. 18 h 50 Face & your.
- Aujourd'hul madame. Le stress. 15 h Série : Le justicier.
- L'emprise de la peur. 15 h SS La vérilé est au fond de la man Les œufs à la belge. 16 h 25 Ubre parcours.
- 17 h 20 Fenêtre sur... Point 2000.
- L'agnetage, te synchronisation des baissances.
- Papivola; Les Bubblies; Discopuce; Les quot'z'amis; Mes mains eet le parole. 18 h 30 C'est la ria. 16 h 50 Jau : Des chiffres et des lettres.

#### 19 h 20 Emissions réglenales.

### Mercredi 14 mai nomie: trois éditours : J.-O. Lattès, ... J.-P. Fasquelle, F. Esmenard, et deux Kiraires : Ch. Bon et S. Bouchalat.

#### PREMIÈRE CHAINE : TF I

- 12 h 15 Réponse à tout. 12 h 30 Midi première.
- 13 h Jeurnal. 13 h 45 Les visiteurs du mercredi.
- h 45 Les visiteurs du mercredi.

  De C. Izard.
  Avec les marionnettes élbor et Bors; 13 h. 45,
  Les Poi-Poi; 14 h. 6. La bataille des pianètes; 14 h. 25. Interdit oux plus de dix
  ans; 14 h. 53. Les oventures de Bisch
  Beauty; 15 h. 20, Spécial dix-quinss ans;
  15 h. 25. Dossier dix-quinze ans; 1d h. 20, La
  parade des dessins animés; 17 h., La main
  rouge; 17 h. 25. Studio 3.

  h. Auto-mag.
  h. 30 Un. me Ségame.
- 16 h Auto-mag. 18 h 30 Un, rue Sésame. 18 h 50 Les Inconnus de 19 h 45.
- 19 h Una minute pour les femmes.
  Humanisons ensemble les hôpitsux.
  19 h 5 Thrage du Loto. 19 h 10 Mal-juin 40 : Journal d'un printemps trapique.
- Le pont où nous perdens la guerre. 16 h 30 Journal . Sports : Footbell. rinale des valuqueurs de coupe à Bruzelles. 21 h 45 La rage de lire.
- Magazine de G. Suifert. Le prix des livres en question. Area M. René Monory, musistre de l'éco-
- DEUXIÈME CHAINE : A 2

- 10 h 30 A.N.T.I.D.P.E. 12 h5 Passez donc me voir. 12 h 30 Série : la Crétoise.
- 12 h 45 Journel 13 h 35 Emissions réglenales.
- 13 h 50 Face à vous. 14 hr Les mercredis d'Aujourd'hul madame. 15 h Série : Ae cœur du lemps.
- La fin du monde. 16 h 10 Récré A 2. Rébus; Wattoo-Wattoo; Les Bubbles; Moraboud'Erelle; La panthère rose; Ans-grunnes; Zeitron; Popeye; Sport : la
- 16 h 10 Cours d'anglais. 10 h 30 C'est le vie. 16 h 45 Chefs-s'œuvre des musées nationeux.
- 18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres. 19 h 20 Emissions régienales.
- 19 h 45 Top club. 20 h Journal. 20 h 35 Varietés : Palmarès 80.
- LUNDI 12 MAI

   TELE-LUXEMBOURG : 20 h., Séris : Sam
  et Saily : 21 h., Deute captire, film de Lee C. Mulot; 22 h. 30, Pootball en différé de Bruselles.

  TELE-MONTE-CARLO: 20 h. 05, Série: 1 Les éclairaus du ciel; 21 h. 05, un Silendeux au boat du canon, film de J. Sturges.

  TELEVISION BELGB: 20 h. Feuilleton: La conquête du ciel; 20 h. 50, Magazine des loisirs: 2t h. 50. L'homme et la muelque: Rostropovitch. — Télé 2: 20 h. 05, Football (Eurovision); 22 h. 35, Arts-hebdo.

  TELEVISION SUBSE ROMANDE: 16 h. 15, Football, en eurovision de Bruselies: 21 h. 20, Onvertures: le lemps des sorcières.
- et Sally: 21 h. Deute captire, film de Lee Philips.
  TELE-MONTE-CABLO: 20 h. 15, Serie .
  L'homme de l'Atlantide; 21 h. 65, Ce cher victor, film de E. Davis.
  TELEVISION BELICH: 20 h., Jombon d'Ardens, film de B. Lamy, suivi d'un débat; 23 h., France Tour détour, deux enjants l'huitème mouvement), film de J.L. Godard. Télé 2: 19 h. 55, le Dregon dans is ville, film de A. Enrentessy, suivi di portrait d'un personnais local . Marcet Oillis.
  TELEVISION SUISSE BOMANDE: 28 h. 36, les Origines de la Mojta, film de M. Muzil: 21 h. 20, An-delà de l'histoire: les métallos de la préhistoire.

#### MARDI 13 MAI

- TELE-LUXEMBOURG: 20 h., Un hilan gour l'Europe: interview de M. Deng Klaoping; 31 h., L'homms qui crisit ex loup, film de of the Learning dut trust ex trust, film de W Grauman.

  TELE-MONTE-CARLO: 20 h. 05. Série: Les Robinson subses; 21 h. 65. D'Artagnon l'intrépide, film d'animation de J. Halassot et F. Cristofant.
- et F. Cristofant.

  TELEVISION BELGE: 19 h. 55, tycle
  A. Delon: Armaguedon, film d'A. Jesus;
  21 h. 25, Parole d'homme. Télé2: 19 h. 55:
  Variétés; 21 h. 65, L.: Muppet show: 31 h. 30,
  Le monde du cinéma: 12 h. 20, Creotton
  super-8.

  TELEVISION SUISSE ROMANDE: 18 h. 50,
  Série: Frédéric: 20 h. 10, Spetial cinéma:
  Tontes ses femmes, film d'I. Bergmao;
  21 h. 30, Gros plan gur I. Bergman.
- MERCREDI 14 MAI
- TELE-LUXEMBOURG : 20 h., Hit-Parade : 21 h., Projession : grenturiers, film de

- PÉRIPHÉRIE
- C. Mulot; 22 h. 30, Pootball en différé de
- JEUDI 15 MAI
- EUDI 15 MAI

  TELE-LUXEMBOURG: 20 b., Série: Starsky et Hutch: 21 h. "Homme à tout faire, film de J. Rich.

  TELE-MONTE-CARLO: 80 h. 05, Série: Drôien de danne: 21 h. 05, lo Mariée est trop belle, film de P. Gaspard-Huil.

  TELEVISION EELEGE: 20 h. 15, Avonti, film de B. Weoder: 22 h. 30, le chrrousel cux images. Télé 2: 19 h. 55, Concert en contraste: violan en liberté (différé du Spa Musical 1879); 21 h. 30, Document : marcher; 22 h. 20, Cours d'angiais.

  TELEVISION EUISSE HOMANDE: 20 h., Temps Préscet: la divotien eu Cambodge; 21 h. Série: Wienstou; 22 h., L'antenbe est 2 vous : groupement genevois des aveugles; 72 h. 25, Busket-Bail: tournet précisympique.

#### YENDREDI 16 MAI

- TELE-LUXEMBOURG: 20 h., Sárie: Sceve qui peut; 21 h., la Machine è explorer le lemps, film da G., Pal.

  TELE-MONTE-CARLO: 20 h. 65. Série: Histoire du chevaller des Grieux et de Manon Lescnet: 21 h. 65. Verdict, film d'A. Cayatte.

  TELE-WISION BELGE: 16 h. 55, A suiva: hebdomadaire d'information; 21 h. 15. Mou-

- Tokyo pour OSS 117 ».
- Film français de M. Boistond (1986), avec P. Stafford, M. Vlady, H. Serre, C. Drake, T. Toshimura, V. Inkijinoti. (Bediffusien.) Un agent secret, en mission au Japon, rencontre une femme qui semble mener un double feu. 22 h 5 Journal.

19 h 10 Journal. 19 h 20 Emissions régionales.

19 b 55 Dessin enlmé.

21 h 50 Magazine scientifique : Objectif demain. Les derniers jours du mende. 22 h 50 Histoires couries. Cortéga : La soirée du baron Swenbeck.

#### 23 h 10 Journal.

- TROISIÈME CHAINE : FR 3 18 h Travail manuel.
- Le régieur ; les cuisines de collectivités.

  18 h 30 Pour les jeunes.

  De truc en troc : jeu ; le professeur Baithasar : le premier chanteur d'opéra.

  18 h 55 Tribune libre,
- Fédération des unions royalistes.
  19 h 10 Journal. 19 h 20 Emissions régionales. 19 h 55 Dessin animé. Histoire de Prance : La Fayette.
- 20 h Les jeux. 20 h 30 Cinéma (un film, un auteur) : « l'Orga-
- 20 h 30 Cinéma (un film, un auteur) : « rorganisation ».

  Film américain de D. Medford (1970). avec
  S. Politier. S. North. A. Garlield, R. O'Neal.
  G. O'Loughlin. P. Beir.
  A Son-Francisco, un policier noir cherche a
  démanteler une organisation de trafia de
  droque qui élimine, à mesure, ses membres
  compromis.

  22 h 15 Journal.

## tin rouge, film de J. Huston (vie de Tou-louse-Lauttec). — Têtê 2 : 21 h. 05, le Pont de mon père, têtê-film de D. Wilson ; 22 h. 20, Inter-Waljonie.

- Inter-Waljonie.
  TELEVISION SUISSE ROMANDE: 20 h. 18,
  Louis XI, film d'A. Astruc, d'après P. Murriy Rendau; 21 h. 50, Dossiers noirs:
  Pancho Villa; 22 h. 55, Bagket-ball, en diffèré de Denève (tournot préciympique).

# SAMEDI 17 MAI TELE-LUNEMBOURG: 20 h. un Sucneisur au bont du canon, film de J. Sturges; 21 h. 45, Ciné-Sélection; 22 h. 15, Rendezrous ovec le peur, film de J. Tourneur. TELE-MONTE-CARLIO: 20 h. 03, Série; Eung-Pu; 21 h. 65, l'Homme de l'Ouest, film d'A. Mann. TELEVISION HELGE: 19 h. 55, Le jardin extraordinaire; reportage aur le mer Bouge; 20 h. 25, une Bible, un Fust, film de S. Miller; 22 h. 10, Jeu: risquons tout i TELEVISION BUISSE ROMANDE: 19 h. 55, Le improphonissime: jeu sur la jangur française; 20 h. 25, Série; Mon ami Gaylord; 21 h. 20, Les oiseaux de nuit; 22 h. 45, Sport.

#### DIMANCHE 18 MAI

- MANCHE 18 MAI

  TRIE-LUXEMBOURG: 20 h., Bérie: La petite maison dans la prairie; 21 h. les Révoltés du Bounty. film de D. Milestone.

  TRIE-MONTE-CARLO: 20 h. 05. Sarie: La grande vatide; 21 h. 10; is Fortrait de 103 père. Tum de A. Berthomieu.

  TRIEVISION BELGE: 19 h. 55. Variètés: Li Zigoma Ucorama: 21 h. 30, le Soletí des lours, téléfilm de Cl. Brûté et Y. Andrés.

  TRIEVISION SUISSE ROMANDE: 20 h. fantomus, film de Cl. Chabrol: 21 h. 20. Dee yeux pour entendre: da la imusique concrète à la musique mêms; 22 h. 20. Vespérales.

-The second secon 15 h 20 Spens : Cys. 2 -4 Service of the servic 16 h to Datumentage . Sous un estes d

PREMIÈRE CHAINE : TF

12 h Objectiv sente. 12 h 15 Reprint 12 h 30 M.C. PT.

13 h St Smithung it 5 mms en

13 h 13 Greens . . . . . . Greens \*-

to he decemb

- RESTRICTED TO SECURITION OF That I'm he Settome. 15 a 10 Les (-car-us de 15 5 45. to hat Contradi A TANK TO AN ALLEY OF ME STANDARD

13 h 45 Mario 7 40 ; daermal d'un pr

Circulation of the second of

- PREMIÈRE CHAINE : TF T 12 h 15 Reserve a 100% 12 3 35 Via grem the.
- 15 5 3: 1 2". 10 h 35 Emissions 16512 04/168-16 h 5 Eng. 9's tur um depart pour fie :
- 16 h 10 Sparts Championnets d'Est jede. Za objet se ve og. 17 h Le angue Cupperlieis.
- 17 h 44 Historic sero paroles. 12 h 77 4. Thu Un to Seasone. 15 5 55 Les 'errerus de 15 7 46. White One in Tate pour line facility
- Wit C Emistions regionales. With Maligue 40 : Journal Was po Parieus. Zh uzuma: DAM AS CHICKO TH BOTH T - In Prime
- Haber are the second of the second This Magazine Expressione,
- Principal of Control o in mille releationit Bha daurast et aing fours en Boure

#### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

- 12 h 10 Emission: regionates 12 h 33 Cuicing lagare.
  Les faces The La de commence demain. The state of the s
- 13 h Journal. Shap Le monce de l'eccordéan. 13 h 50 Au plaisir du somedi.
- Chaper The Control of the Control of Chaper The Control of the Con A h 10 Trente millions Camis.
- N h 35 Megazina avio-mete. This Les inconnus de 19 h 45. th to six minutes pour your detendre.
- N h 20 Emissions :égia ale is to Mai-juin to describe the print transport of the print transport of the contract of the c

## PREMIÈRE CHAINE : TF 1

- h 15 A gible ouverte. th 16 A 9lble ouverte.

  1 h 30 La source de vie.

  1 h Présence projesiante.

  1 h Manage du Seigneur.
- Calebra on Personal Notice Dame do Personal Dame do Perso th 20 TF 1. TF 1.

  The downstall the serieum of the
- into, cyclismo (Ecidenia Paris), co da (marathos de Paris), luc cha (marathos de Paris), luc cha (Grand Prix de Novasor).
- heden..... Cher Archibaid, d'E is is is in it.

  (indiffusion).

  is as i.es animaux du monde.

  Pouruloi les rata...
- an Journal of monde.

  Journal of Catalon of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

#### Jeudi 15 mai

#### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

12 h . Objectif santé. L'espérance de vie. 12 h 15 Réponse à tout.

12 h 30 Midi première.

13 h Journal.

13 h 30 Emissions régionales.

13 h 50 Einema : «Rio Grande ».

Film américato de J. Ford (1980), avec
J. Wayne, M. O'Hara, B. Johnson, C. Jarman Jr., Harry Carey Jr., J. Carrol Nalah,
V. McLagian (rediffusion).

En 1880, en Texas. un colonel de la cavaleris eméricane afronte un problème femihal. Et. malgré les ordres du gouvernement,
Il just franchir le rio Grande à ses hommes
pour mener, en territoire mexicain, une
expédition contre les Apaches.

15 h 30 Sports : Cyclisme. Trophée des grimpeurs à Chanteloop-les-Vignes.

18 h 20 Documentaire : Sous un océan d'erbres. Reportage en Amazonie.

17 h 20 Un, rue Sésame. 17 h 45 La mer promise,

Regulation On J. Ertaud, avec J.-M. Thibault, M. Biraud, M. Creton, P. Dyrek... 10 h 10 Les Inconnus de 19 h 45.

18 h 25 Portrett. M. Layeu, collectionneur de grande orus.

18 h 45 Mai-juin 40 : Journal d'un printemps Gamelin à Daladier : nons avons perdo la bataille. Judo. Journal.

DEUXIÈME CHAINE : A2 10 h 30 A.N.T.J.O.P.E. 12 h 5 Passez dono me voir 12 h 30 Série : la Crétoise.

20 h 30 Sárie : Kick.

12 h 45 Journal. 13 h 35 Emissions régionales 13 h 50 Face à vous.

14 h Aujourd'hui madame. Ritumel-rock. 15 h Cinéma : « le Capitan ». h Cinéma : « le Caplian ».

Pilm trançais O'A. Hunebelle (1960), eveo
J. Maraia, Bonrell. E. Martinelli, A. Poe,
P. Bruno, J. Poret, L. Delamare, G. Delorme,
C. Pourcade, B. Patorni (rediffusion).

En 1818, un gentülhomme de province, mines
fortuns et ilère allure, s'oppose suz intrigues de Coment, lavori de le répente Marie
de Médicia, qui neut déposséder ou trône
Lonis XIII adolescent.

Les Bucolles; Mes mains ont la parole; Stanas et Diabolo; Je veux être... potier. 18 h 30 C'est le vie. 18 h 50 Jau : Des chiffres et des lettres.

17 h 50 Récré A 2

19 h 45 Les assemblées parleme L'Assemblée nationale : le R.P.R. 20 h Journal.

28 h 35 Opéra : « Carmen ».

En taison avec France-Musique.
En direct de l'Opéra-Comique, musique de
Bizet. Avec les chœurs et l'orchestre de
l'Opéra de Paris, direction P. Dervauz. et
T. Ecresansa, R. Raimondi, P. Domingo.

23 h 0 Magazine : Zig-22g.
De T. Wehn-Damisch : Henri Rousseau, le
donnter

20 h 30 Sene : Aug.

(N° 1.)

« Rapul, is moto, les jeunes et les autres »,
réstisation 0 e M. Simenon, avec P. de
Pasquala, P. Pribolat, M. Cheviz...

21 h 30 lerail - Horizons 2000.

(Lirs noire sélection.) donanier. 23 h 30 Journal.

#### TROISIÈME CHAINE : FR 3

18 h 30 Four les jeunes.

Moiécules : codes et télégraphes ; Fizah : la ville des masques blancs.

18 h 55 Tribune libre.

Monvément des radicaux de gauche.

19 h 10 Journal.

Pim d'A. Vaughan, Prix du Festival du film de montagne 1976,

Elstoire de France : la nation ou le roi. Les leux.

Voleurs de train ».
Film américaio de B. Kennedy (1973), avec
J. Wayne, A. Margret, B. Taylor, B. Johnson, B. Vinton, G. Georga, J. Gatilin. (Redir-

perer, pour le compte d'une jolie veuve, un trésor que convoite également une bande d'aventuriers.

#### 19 h 20 Documentaire : Matterhorn.

20 h 35 Cinéms (cycle John Wayne) : «les

fusion.) D'anciens soldats nordistes cherchent à récu-

#### Vendredi 16 mai

#### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

12 h 15 Réponse à tout.

12 b 30 Mid première.

13 h Journal

13 h 35 Emissions régionales.

14 h 5 Enquête sur un départ pour le Canada. 15 h 30 Sports : Championnets d'Europe de

judo. En direct de Vienne. 17 h Le cirque Chipperfield.

17 h 43 Histoire sans parole.

18 h TF 4.

18 h 30 Un, r.e Sésame.

18 h 55 Les incomms de 19 h 45.

18 h 10 Une minute pour les femmes. 18 h 20 Emissions régionales.

18 h 45 Mal-juin 40 : Journal d'un printemps tragique. Paris : le gouvernement brûle ses archives.

20 h Journal .

20 h 35 Au théâtre ce soir : « la Prétentaine ». De J. Deval. réalisation de P. Sabbagh, avec C. Coster, M. Orvion, J. Hahn... Un jeune honvue pausre amoureux d'une danc riche sur un paquebot.

22 h 30 Magazine : Expressions. Le regard du sculpteur; Le Krishnathan; Moderne-classique; les enfants et l'art lyrique. (Live notre sélection.)

23 h 45 Journal et cinq jours en Bourse.

#### DEUXIÈME CHAINE : A2

10 h 30 A.N.T.LO.P.E.

12 h 5 Passoz donc me voir

12 h 30 Série : la Crétoise. 13 h 35 Emissions régionales

13 h 50 Face à vous.

14 h Aujourd'hul madame. L'univers féminin de François Maurisc. h Série : Le justicier.

Jour d'execution

17 h La télévision des téléspectateurs. 17 h 20 Fenetre sur... Cevian.

L'usufruit du paradia, 17 h 50 Récré A 2.

Les Bubblies; Sophie la screière; Candy, 18 h 30 C'est la vie.

18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres.

19 h 20 Emissions régionales.

19 h 45 Top club.

20 h 35 Série : Sent et Saily. Mondett Beredia.

21 h 35 Apostrophes. n 35 Apometophes.

Il y a les temmos.

'Avec Mmes F. Dorian (les Lits à 100 place).

S. Thomas (in Barbaresque), M. Cardinal
(pour la Sernalité des temmes, de S. Hore),

J. Botsard (Une temme nauve) et W. J.-B.

Pontalia (Lolo). 22 h 55 Jour

Ciné-ciub (cycle Jean Cocteau) : «les Enfants terribles s.
Film français de J.-P. Maiville (1949), avec N. Stéphana, S. Dermit, R. Costina, J. Bernard, A. Audoo, M. Revel, R. Gaillard, A. Buttet (N., rediffusion).

Un frère et une sœur vivent en complicité, en intimité insolites dans une chambre lermée, jouant un jeu qu'ils ont inventé ensemble. Leur passion muiuelle provoque un drasse lorsque d'autres se mélent à cette vie.

#### TROISIÈME CHAINE : FR 3

18 h 30 Pour les jeunes.

Douze pour l'aventure : le raio moto Caracas-Bin; Des livres pour nons ; Chaplin ; Brico-lopédie : le château fort.

18 h.55 Tribune libre. Porce opyriéra.

19 h 10 Journal.

19 h 20 Emissions régionales.

19 h 55 Dessin emimé. Histoire de France : la liberté en marche.

20 h Les jeux, 20 h 30 V3 - Le nouveau vendradi : Citizen

Emission de J.-M. Osvada et M. Thoulouze, Beportage de O. Vernier-Palliez et M. Pryd-21 h 30 L'imaginaire en campagne : Ulysse est

De J. Dewerer.
L'histoire d'un homme qui s'est finé à Bous-silon, après de langs voyages, pour de l'agriculture biologique.

22 h 25 Journal.

22 h 45 Magazino : Thaissea.

#### Samedi 17 mai

#### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

12 h 10 Emissions régionales.

12 h 30 Cuisine légère. Les escargots sans ail, Jacques Laffitts.

12 h 45 La vio commence demain. Les métiers de l'informatique.

13 h Journal. 13 h 30 Le monde de l'accordéon.

13 h 50 Au plaisir du samedi.
Chapeau meion et bottes de cuir (n° 7);
14 h 45, Un num en or (et â 15 h 42,
17 h 22, 17 h 52); 15 h 46, Les ancèes
d'illusion; 10 b 43, Le magazine de l'aveoture; 17 b 25, Holmes et Yoyo.

18 h 55 Les inconnus de 18 b 45.

18 h 20 Emissions régio .ale .

PREMIÈRE CHAINE : TF 1

regard, La Celle-Saint-Cloud.
Prédicateur: Père Gérard Meude.

12 h La séquence du speciateur.

12 h 30 TF1 - TF1.

14 h 15 Les rendez-vous du dimanche.

18 h 25 Les animaux du monde.

Pourquoi les rate...

20 h 35 Cinéma : « Oscar ».

11 h Messe. Célébrés en l'égine Notre-Dame de Beau-

Tiercé, oycisme (Gradeaux-Paris), course à pird (merathon de Paris), judo (championnat d'Europe à Vienne), entomobile P1 (Grand Prix de Moosco).

17 h 55 Téléfilm : Cher Archibald, d'Exbrayat

h 35 Cinema : «Oscar ».

Pilm français d'E Molinaro (1967), avec
L de Funés, C. Rich, A. Natanson, B. Saurel,
C. Gensse, O. Page, R. Van Hool, p. Prébolst, M. David (rediffusion).

Pris dans un inextricable imbroglio, on
homme d'alfaires chetche à la jois à marier
sa fille encetula et à récupérer una raisse
confenant des bijoux.

8 h 15 A Bible ouverte.

0 h 30 La source de vie. 10 h · Présence protestante. 10 h 30 Le jour du Seigneur.

13 h Journal. 13 h 20 C'est pas sérieux.

De Michel Drucker. 15 h 30 Sporis première.

(rediffusion).

20 h Journal.

18 h 10 Trente millions d'amis. 18 h 35 Magazine auto-moto.

18 h 10 Six minutes pour vous défendre.

18 h 45 Mai-Juln 40 : Journal d'un printemps bragique. De Gaulle attaqué à Montcornet.

20 h Journal. 20 h 30 Variétés : Numéro un. Sacha Distel. 21 h 35 Série : Columbo.

Béatleation H. Hart, avec P. Palk, B. Dishy, J. Cassidy, R. Loggia, h Télé-foot 1. 26 h Journal.

#### DEUXIÈME CHAINE : A 2

13 h 35 Monsieur cinéma.

11 h 45 Journal des sourds et des malenten-

12 h La vérité est su fond de la marmite. Le turbot. 12 h 30 Semedi et demi.

14 b 25 Les Jeux du stade. 17 h 20 Les moins d'vingt et les autres. 18 h 10 Chorus.

18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres. 10 h 20 Emissions régionales.

Dimanche 18 mai

21 h 50 Document : Québec oul, Québec non.

20 h 35 Dramatique : Les cinq dernières minu-Un partum O'angélique.

Réal, J.-Y Joudy, avec J. Debary, M. Eyraud,

A. Mottet... 22 h 5 Variétés : Direct.

James Brown. 23 h Documentaire : Les carnets de l'aventure. Dans les brumes de l'or vert. 23 h 30 Journal.

#### TROISIÈME CHAINE : FR 3

18 h 30 Pour les jounes. Do regard s'arrête ? Parade au soieil ; Raconte quand tu étais petite : le pré de la Padaise.
19 h 10 Journal.

10 h 20 Emissions régionales. 18 h 55 Dessin animé. Elatoire de France : vive la Nation I

20 h Les Jeux. 20 h 30 Spécial Festival de Cannes.

21 h 30 Théatre : « la Collection ».
Pièce d'El Pioter : evec : A. Bates, H. Mirran,
M. McDowell et L. Olivier.
(Live notre sélection.)

22 h 35 Journal

#### 22 h 55 Ciné-regards. An Festival de Caques.

#### De J.-E. Jeannesson. 23 h 15 Journal

DEUXIÈME CHAINE : A2

10 h 30 Emissions pédagogiques. 12 h 15 ti était un musicien. Monsieur Ravel

13 h 20 Série : Colorado.

La fortune. 14 h S5 Jau : Des chiffres et des lettres pour les jeunes.

15 b 45 Oes animaux et des hommes.

18 h 35 Série : Un juge, un illo. On alibi en béton. 17 h 45 Majax : Passe-passe. 18 h 15 Dessine-mol un mouton.

Journal.

23 h

18 h Stade 2. 20 h Journal. 20 h 35 Feullieton : La taupe.

Da J. Irving, d'après le livre de J. Le Carré, Avec A. Guioess, M. Aldridge, J. Bannen. (Dernier épisode.) 21 h 30 Document : Un homme... un château. Complègne (proposé par F. Gall, réalisation

22 h 5 Ocument de creation : Par elles-Mme Massoi, chef d'entreprise, 22 h 30 Le petit théâtre. « Promenade du Marais», ce Jean Yvane.

#### TROISIÈME CHAINE : FR 3 10 h Emissions de l'I.C.E.L destinées aux tra-

valleurs immigrés. Imagre de Tunisie.

10 h 30 Mossique. RMISSIQUE.

Emission préparée par T. Farce et J.-L. Orabona, Esportage : « Soulot, métro, musique »
par M. Meb Toul. Variétés : J Afonso (Fortugal), le groupe Iliapu (Ohill), N. Amor
(Tunisie), Nataly (Yougosiavie). 18 h 40 Prélude à l'après-midi.

e Double concerto pour violon et violoncelle », de Brahma, interprété par : L. Stern (violon), L. Eose (violoncelle) et l'Orchestre Philhar-moulque d'Israël, dir. : Z. Mehta. 17 h 40 Jeu : Tous contre trois.

La Margeillaise. 18 h 40 Série : L'aventure (La légende du tigre).

18 h 40 Spécial COM-TOM. 20 h Dessin animé : Mister Magoo. 20 h 30 Vides ou trésor : Lyon.

(Lire notre selection.) 21 h 25 Journal. 21 h 40 L'Invité de FR 3 : isaac Stern.

22 h 40 Cinéma de minuit : « la Petite Chocolatière ». Film français Oc M. Allégret (1931), avec Ralmu, J. Francell, M. Verly, P. Bertin, J. Gobet, A. Dubosc, S. Simon. (N.) La fille d'un jubricant de chocolat bouleverse la vie d'un employé de ministère qui devait épouser la fille de son chej de bureau.

#### Futurologie pour Israël

#### DOCUMENTAIRE : ISRAEL HORIZONS 2000 Jeudi 15 mal,

Il y o quelque témérité sans doute à jouer les futurologues à propos d'un pays comme Israēl, dont le sort est à ce point dépendant des fluctue tions de le situation internationale. Selon que la paix durere ou non, seion que les négociations avec t'Egypte aboutiront les Pelestiniens es verront ou non reconneître une petrie, selon que Begin pagnere ou non les procheines élections, selon que Carter..., eelon que Brejnev... Bref, que d'incertitudes i

Jean-Loup Cemigneux e choisi de montrer un pays qui n'est pas seulement l'enjeu d'une vaste confrontation diplomatique ol militaire, mais eussi le lieu d'un effort de développe économique et social. Pour le momont, les prévisione cont plutôt sombres : une Inflation de 100 % en 1979 out fait craindre selon le nouveeu ministre des finances, - quelque chosa qui ressemble à une ruine totale », un ch0mage qui pourrait affecter cette année près de 5 % de la populetion active, de nombrausee entreprises menacies de

A plus long terme, les Israélions sauront-ils à nouveau fercontreintee, trouver le voie d'un ront-ils sortir de la crise tout en rendent justice aux Palestiniens? Une vingtaine de epécielisles s'expriment. - T. F.

#### L'œil, le corps, la voix

#### MAGAZINE: « EXPRESSIONS » Vendred! 16 mai.

Quetre thames encore pour ce

 numéro » du magazine « Expressions - produit per Cleudine Wellhoff et Béatrice Caufman : • Le regard sculpteur », « Le Krish-natham », « Moderne-Clessique «, « Les enfants et l'ert yrique ». Ça n'est pas assez cleir ? Précisons donc. «Le regerd sculp-teur », réelisé par Jean-Claude Guidicelli, propose le triplo réponee des sculpteurs Etienne Mertin, Anite Tuilo et Plerre Tual au regard porté eur leur œuvre : combien l'œil, eprès le mein, peut devenir créeteur et donner

vie é le eculpture. Pour - Le Krishnatham -, H e'egit d'un reportage dans le sud de l'Inde, à Guruvayur, ville de pèlerinage où chaque jour,

danseure interprète un épisode de le vie de Krishna.

L'équipe s'est attachée à le vie de le troupe, dont les membres, dès l'âge de cinq ens. sont dédiés eu temple qui les prendre en charge jusqu'à leure vieux jours. On verra les bains rituele du matin, les jeux parmi les éléphants, les représentations: un reportage signé Fabienne Wigzemski.

Avec - Moderne - Cleselque : Jecques Henry présente la choregrephe Peter Gross, que rien ne semblail prédestiner à cet art, et sa troupe de danseurs classiques voués à une danse contemporalne.

Enfin, José Berzosa est resté fidéle eux sujets inhabituels, à son intérét pour ce qui reste ordineirement inconnu et dont II cherche le sene: ici un opéra monté par soixante-dix lycéens d'Aix et de Merseille : • Les Enfants et l'Ari tyrique • - F. E.

#### Les mystères de Pinter



#### THEATRE : . LA COLLECTION » Samedi 17 mai.

petit ècran

FR 3, 21 h 30. C'est une production de le alson - Granada -, ce qui, déjà, est algne de quelité. Et comma Il s'agit d'une sèrie qui s'appelle « Le mellieure pièce quelque - et comme cette série est dirigée par Sir Leurence Olivier, on peut e'installer en toute certitude devant son

Au programme, la Collection, de Pinter, L'intrigue ne se reconte pas, Il n'y en a pas. d'un milleu chic qui ont chacun une histoire secrète. Il y e les histoires des rapports de séduction, de domination. Des luttes de passions à coupe de silences ment baneles, meurtriéres.

On e dit de Pinter qu'il appartient eu théétre de l'abeurde. On a quelifié son écritura de « dieloguee au magnéto « que à trier, à mettre en forme le courant des conversations entendues. Male Pinter ontend avec une oreille musicienne. Ses mots sont eussi simples que des notes et tout aussi chargés de sorcellerie. Ile cognent le reison, ile ne dévoilent pas le mystère, ils l'an-noncent. Ils tont écouter les gémissements des fantômes, entourent les tormes invisibles du melaise, de le culpabilité... Un homme dit « Je n'alme pas les olives - el un pau plus tard, très neturellement, en mange une. Ce elmple geste révéle très grave qu'on ne sait pas, qu'on ne saura pes, mele qui rapports. Claude Regy avait monté

is Collection, eu Théâtre Antoine, avec Michel Bouquet el Bernard

Freysson. La télévision anglaise

nous offre Sir Laurence Olivier et Alan Bates evec Malcolm

McDowell (Orange mécanique)

et Helen Mirren. — C. G.

loissant entendra qu'il s'appil

#### Lyon et son passé

SERIE DOCUMENTAIRE : VILLES construit II y a qualques années, AUX TRESORS .

Dimenche 18 mal. FR 3, 20 h 30.

Où l'invention des frères Lumière, misa eu point comme chacun salt à Lyon, permet de partir entre Saone et Rhône sur la piste des trésors historiques et artistiques que recèlent les rues et les musées de le grande cité deux fois millenaire. Des collections du musée des beauxerts, eux vestiges gallo-romaine conservés in situ, sur la colline

do Fourvière, dans un bâttment

en passant par les précieux incunables, manuscrite et livres des dâbuta de l'imprimerte. émerge peu à peu le passé culturel de Lyon.

Un passé qu'on ne peut envisager sane évoguer l'école philosophico-religiouse gul engendra au siècle demior cette étonnante chose qu'est le Poème de l'âme de Louis Janmoi ; sans parter des chefs-d'œuvre de la solerie produite à la Croix-Rousse, le quartier des canuts. Une promenade guidée. - G. B.

and the same of th

\_ ---- ··-- -- -- .. .. .

#### Mateire de France. Les des la Bienes. 20 h 30 Cinéma public : - 4: Quatre care to Paper Salarian de Carante C Security Security Let Gove the security of th Transce on un an in it. 23 h doutest. 48 % 45 Top Ch.D. Marie Line Page 1974

16 h 50 lieu : Des chilfres et des lettres. 19 à 29 Emissions régionales.

39 h 35 Magazine : Question se lamps.

21 b & Documentaire : Des :- Des

12 h 35 Varieurs : Saile des reins

TROISIÈME CHAINE : FR 3

to F(dentine manner )

Enterprise to the state section of the section of t

49 h 45 Top riub.

23 A.25 Journal.

18 & 36 Pour les Jeunes.

19 h 20 Emiasiona regionales.

Mebde feries

th is 55 Dessin anime.

26 h Journai,

SHOW THE 33 8 50 (moral. TROISIÈME CHAINE : FRE 16 h 36 Pour tes jeurus ্ত্ৰাৰ অন্যান্ত্ৰণাল্ড কৰা কৰা । প্ৰাৰ্থ পাল্ড কৰা হ প্ৰাৰ্থ কৰা হিচাপেন্ত্ৰ ভাইনৰ

Telling of Tra-

Christonia 1 4111

the a las desperate de entre la el figu

10 h 45 Daniel April. Manager Ly . Trans M to Land joint. 21 N N - Years most C'S-200

The second of th

21 % A obo-

the trace was in

- Zie reartie

THE PARTY AND WATER

TROISIEME CHAINS . FRS

THE THE PLANTS OF THE STATE OF

THE RESERVE OF THE LOCAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR

Mar Mar Brand and Control of Control

Transport of the second

PERSONAL IS NO.

ELASEDS TO MA

No 16 Tempera and the

White the Property

20 3 36 Magnarion ania in fait in the attraction THE REPORTED STATES .. Granage and a second

Application is

A STATE OF THE STA

The second secon The second second

A Control of the Cont













#### Bizet salle Favart

OPERA : CARMEN Joudi 15 mai, France Musiqua en Ilaison avec Antenne 2, 2 · h 35.

Les uns disent que c'est la Cermen d'Edimbaurg, les eutras qua e'eel celle d'Abbado, maie sur France-Musique, comma eur Anlenna 2, ea aara aimplement la Carmen de Bizet, reiransmiss an différé de la salle Favert, sous la direction de Pierre Der-

Outre la qualité exceptionnaile de la distribution, qui réunil Teresa Bergenza, Placida Domingd, Ruggero Reimondi el Katia Ricelaralli, la principale différence consiste dena la rétablissement des dialogues perlas ariginaux au lieu st place des récitatifs ejoutés après coup par Erneet Guireud en 1880 pour satisfaira aux exigences da

l'Gpéra de Vienne. Ce sauei d'authenlicilé na conediera pas les admiraleurs de Moussorgaki, qui devront es résignar à entendre Borls Godounov dans le version da Choslakovilch à l'Opéra le mois prochein: mais il est certain que le présence des ecanes parlées ntentionnallement voulues par Bizel empêchenî da îranaformar Carmen en un opéra à grand spectacle comms c'était le cas eu Palale Gernier, an 1959 et 1970, al davantage encore à Selzhourg, au déirimant da l'espril da l'œuvre. - G. C.

#### ÉMISSIONS RÉGULIÈRES

DU LUNDI AU VENDREDI • FRANCE-INTER (Informations toutes les heures]; 4 h. 36, Bon pled, bon cell; 8 h. 30, P. Douglas; 7 h. 25, Bloc-notes économique de R. Harteman; 7 h. 40, L'humeur du jour, de P. Polvre d'Arvor; 7 h. 50, Parboos elair, de J. Paleton; 8 h. 25, La ehronique d'E. Sahiler; 8 h. 45, E. Suggiert et B. Grand; 19 h. 5. Information des consommateurs, par R. Pujol; 11 h. D. Klein et R. Hulot; 12 h. Le Luron de midi; 12 h. 45, Le jeu des 1000 F.

13 h. 30, Visas, par C. Villers et M. Desbarhat; 15 h., Henri Tisot et Claude Chebel; 16 h., Les cinglés du musie-hall, de J.-C. Averty; 17 h., Radioscopie; Louis Berio (lundi), Daniel Kis imardi), René Monory (mercredi), Rarel Abardi (jeudi), Bertrand Taverniec (sendredi); 18 h., Le magazine · FRANCE-INTER (Informa-

(jeudi), Bertrand Taverniec (vendredi); 18 h., Le magazine da P. Bouteiliet; 19 h. 10, La téléphona sonne (le mercredi; Pace au mublic), 20 h. 5, Loup-Oarou, de P. Blanc-Francard; 21 h. 5, Feed hack, de B. Lenoir; 22 h. 10, Yads is chenson dans. l'eir, de J.-L. Poulquier at C. Pither; 23 h. 5, José Artur et Murial Hees; 1 h., Allo Macha; 3 h., Au cœur de la nuit.

Au ceur de 13 mil.

• EUROPE I (informations toutes les heures): 5 h., C. Barbler; 6 h., P. Cildas et Maryse; 6 h. 45, Bonjour la Prance, de P. Bonte; 8 h. 30, L Leval; 8 b. 43, A was souhalts, aveo S. Collero et Brigitte (le guerre des moutdue); 11 h., Le aweepstake; 12 h., Sisco, de P. Bellemare; 13 h., Europe midi, aveo A. Arnnud.

13 h. 30, Interpol, de P. Hellemare; 14 h., Histoire d'un jour, de P. Alfonsi; 15 h., Show-Time, de J. Martin; 16 h. 30.

de P. Alfonsi; 15 h., Show-Time, de J. Martin; 16 h. 30, Bon appétit, in France; 17 h., Hit-Parade, de J.-L. Lafont: 19 h., Journal. 10 h. 30, Boom Hollywood, de Y. Hegann; 20 h. 30, Chioro-phylle, de M. Ahrabam; 22 h. 40, Un livre, un succès, de F. Kra-mer; 23 h. 10, Service de nuit, avec J.-C. Lavai; 1 h., La ligne ouverte.

. R.T.L. (informatious toutes

e R.T.L. (informatious toutes les demi-houres); 5 h. 30, M. Pavières; de 5 h. 45 à 8 h. 15 (toutes des demi-houres), Léon Zitrone; 8 h. 10. A. Frossard; 8 h. 35. Anne-Maris Peysson; 11 h. La granda parade. de M. Drucker; 13 h. Journal de P. Labro.

13 h. 30, Joyeur anniversaire. d'E. Pagés; 14 h. 30, Méole Grégoire; 15 h., La temps d'une chanson; 18 h. 30, Les groses tètes, de P. Bouvard; 18 h. Journal de J. Chopus.

18 h. 30, Hit-Parade; 50 h. 30 et 22 h. 30, Reias Max. n'ec M. Meynier; 22 h. Le journat d'E. Peliet et «Leader»; 0 h. WR.T.L., avec O. Laug; 3 h., Variétés.

• R.M.C. (informations iontes les heures); 5 h., informations et jeux; 8 h. 40, J.-P. Foucault et Léoo; tt h., Le million, avec M. Denisot; 12 h., Starmidl; 13 h. 30, Quitte ou double; 14 h. 30, Vis privée; 15 h. 15, En q nête sur une vedette; 15 b. 45. Toute la vérité; 17 h. Croque-musiques, avec P. Roy; 19 h., Capsule, avec M. Toesta et C. Bords; 2t h., Demain 2000; 22 b., Magazine littéraire.

LE WEEK-END SAMEDI FRANCE - INTER: 5 h., L. Bozon; 8 h. 30. Bovus de

presse: 8 h. 45. Chronique de M. Droit; 8 h. t0. Le Cief verte; to h. 30. Avec tambour et tromperta, de J.-P. Kahn; 12 h., Veeu, de M. Tauriac; 12 h. 45. Le jeu de 1 000 P; 13 h. Samedi scrualité magazine, d'Y. Mourousi; 14 h. 5. L'orellie en coin; 18 h., Les étolies de Frence-Inter; 19 h. Journal; 28 h., La trihune de l'histoire, par A. Castelot et A. Decsux: Marie-Louise d'Espagne (le 10), Victoria la scandaleuse (le 17); 21 h. 15. La musique est à vous, par J. Fontaine; 22 b. 10. Les tréteaux de la nuit; 23 h. 5. Au rythme du monde, de M. Godani; 6 h., J. Artur et M. Hece; 1 h., Allò Macha; 8 h., An cœur de la nuit.

la nuit. . EUROPE 1 : 5 h. Y. e EUROPE 1: 5 h. Y. Hé-rann; 6 h. A. Dumas; 9 h. 15, A vos souheits; 12 h. Le Sisco; 13 h. Europe-Mid; 14 h. Pierro qui roule, de P. Lescura; 17 h., Hit-Ferade, da J.-L. Lafont; 19 h. 30, Pootbali; 20 h., Hit-Parade des elubs, de P. Diwo; 22 h. 30, Europe panorame; 22 h. 45, Concerto pour transis-tor, d'E. Lipmann; 0 h., Vi-viane; 1 h., Service de nuit, nvec P. Diwo.

e R.T.L.: 5 h. 30, J.-P. imbach; 9 h. 20, Btop ou encore, avec P. Sahatier; 13 h. Le journal inattendu; 14 h., W.R.T.L., rock de B. Schn; 22 h. 15, W.R.T.L. Live, de D. Farran; 3 h., Varietes.

e R.M.-C.: 8 h. 15, L'événement de la secualne, avec M. III-mann; 9 h. La grille musicale; 11 h., Chouette - elub; 12 h., Tété:match; 13 h. 30, La discothèque d'une personnalité; 15 h., Hit-parade, avec P. Sulak; 17 h., Cent ans de music-hall; 18 h. 30, Le journal de P. Zehr; 18 h. 15, J. Paoli; 20 h. 30 Musique classique.

DIMANCHE

DIMANCHE

• FRANCE - INTER: 5 h.,
L. Bozon: 9 h. 30 (et à 14 h. 5).
L'orelle en coin: 12 h., Dimanrhe artualités magazine, avec
Y. Mourousi: 18 h., Spectacle
Inter: 20 h. 15. Le masque et
le plume: 21 h. 15. La musique
est à vous: 22 h. 10. Jamperade, d'A. Francis: 23 h. 5.
Mirages, da J. Prudel: 0 h. 5.
Inter-danse: 1 h. 30. Les choses
de la buil.

de la nuit.

• EURDPE 1: 6 h., Julie;
8 h. 35. C'est dimanche, de Christian Morin et Maryse; 12 h. 30,
Europe midi dimanche; 13 h. 30,
Les années 50, de R. Willar;
14 h., Dr Jingle et Mr Yann, de
Y. Hégaun; 18 h. Hil-parade;
18 h. 30 Europe-soir; 19 h. Le
eluh de la presse; 20 h., Journal
auto-moto; 20 h. 15, Chlorophylie; 23 h. Pour ceux qui
aiment le jazz; 8 h., Viviane;
1 h. Service de nuit.

R.T.L.: 8 h. J.-P. Imbach;
8 h. 20, Stop ou encore; 13 h. 15,
L'interview-évênement: 13 h. 20,
Poste restante, de J.-B. Bébey;
16 h. 30, Htt-parade, avec A. Torrent; 21 h. Drund orchestre de
P. Hiegri; 22 h. 15, WR-T.L.,
Hit-parade des clubs avec B.
Schu; 3 h. Variérès.

Schi; 3 h. Varieres.

R.M.-C.: 3 h. 30, J. Amadon; 19 h., Baneo, avec P. Sulak; 11 h. Le Chouerte-cinh, avec C. Chahrier; 12 h. 50. Le hit-parade des 45 tours avec J. Meledn; 15 h., De la musique et du sport, avec E. Spindler et P. Sulak; 19 h., Le htt-porade des 33 tours 20 h. 30. Musique classique; 22 h., Magozine littéraire, de P. Saint-Germain.



#### Lundi 12 mai

#### FRANCE-CULTURE

FRANCE-CULTURE

7 h. 2, Mathealez.
8 h., Les chemins de la connaissance: Goethe
et l'hermétisme (évolution des concepts
ésolériques chez Goethe); 2 8 h. 32, Malthus
ou les hantises de la population.
8 h. 59, Æthec au haserd.
6 h. 7, Les inndis de l'histoire: La guerre
au Moyen Age.
10 h. 45, Le tarte et la marge.
11 h. 2, Evénement-musique.: «Carmon 2, de
Bizet. à l'Dpéra-Connique.
12 h. 5. Azora: «La gréve des ventres», avec
P. Ronsin.
12 h. 45, Panorama.
13 h. 30, Ateller de recherche instrumeutale:
Les nouvelles intheries.
14 h. Sons: Fanriques (le forgeron de Kapsik),
su Cameroun).

ou Cameroun).

14 h. 5, Un livre des voix : eles Trola Pillers », de J. Orieux.

14 h. 47, Burean de contact.

15 h. Centre de grarité: Le développement industriel et la protection de l'environnement sont-ils compatibles ?

16 h. 59, Actualité: La longévité est-elle bérédissire?

. 17 h. 32, Libre pareonrs récital; J. Vandeville.

17 h. 32, Libre pareours récital; J. Vandeville, hautbols, et D. Fournier, luth at théorhe. 18 h. 36, Fenilleton: e 1572. Chronique au temps de Charles IX a, d'après P. Mèrimée.
19 h. 30, Présence des arts: Les portraits de J.-E Bianehs, au musée de Rouen.
20 h., e le Misanthrope et l'Anvergnat a, de B. Lahiche, avec M. Lonsdale, P. Tornade, M. Coutura, D. Ajoret, J. Eslier, etc.
21 b., L'entre scène on les vivants et les dieux: La déesse et sa fille, Déméter et Korë.
22 h. 30, Noits magnétiques; en direct de Cannes.

#### FRANCE-MUSIQUE

7 b., Quoditieu-Mosique; 8 b. 30, Klosqua.
9 b. 2, Le matin des musiciens; les petits
maitres du dix neuvième siècle français
iannées 1800 - 1925], œuvres de Lequeur,
Spontini, Boleidieu, Herold, Boely, J.-S, Bach

12 h., Musique de table : e Fancy Pres a, hallet

12 h. Musique de table : e Fancy Free a, hallet de Bernstein, par l'Orchestre philharmonique d'Israèl. direction L. Bernstein; 12 h. 33, Jans elassique : Jack Teagarden; 12 h. L'illustration musicale.

14 h. Musiques : les chants de la terre (Afrique): 14 h. 30, ePiano e, par L. Worms: Beethovan; 15 h. 30. Tolla Nikiprowetsky; 15 h. 35. Dpéra : e Noces de sange, de Sandor Ezokolay, nwe les Chœurs d'enfants de la radio hongroiss, les Chœurs de l'Dpéra de Budapest et l'Orchestre da l'Opéra de Budapest, direction A. Korody.

18 h. 2, Six-Bult : jazz time (jusqu'à 18 h. 36); 19 h. 36, France et musique.

L. 30, France et musique. L, Les chameurs de son. 20 h., Les chanseurs de son.
20 h., 38. Saison internationale des concertz de l'U.E.H. (en direct de Brême); «Music from fourth series pour orgue» et «Dence pour orgue» (Ph. Glass); «Music for player pianos (C. Nenestrow).
22 h. 30, Duvert la unit: le vingtième siècle, musique de chambre (Secthoven, Mayr); 23 h. 5. Les enlistes d'aujourd'hui ? J. di Donsto, claricette (Messiaen, Diobokar); o h. 5, Portrait pour le siècle : Hachmaninov,

#### Mardi 13 mai

#### FRANCE-CULTURE

FRANCE-CULTURE

7 h. 2. Matinales.
8 h., Les chemins de la connaissance: Goethe et l'hermétisme (la conception du symbole chez Goethe); à 8 h. 32. Mathus ou les hantises de la population: vers une pensée laigue; à 3 h. 50. La clairière de fen.
8 h. 7. La matinée des autres: Les musulmaus en Chine.
18 h. 45. Un quart d'hoore avec... T. Maulnier et J. Ellenstein: dialogues instendus.
11 h. 2. Libre parconts récitai: C. Poisson et G. Bouchara, plano à quastre mains (Brahms, Casella, Pauré, Poulenc), et à 17 h. 32.
12 h. 5. Agoro: Berits de l'Eglise primitive, avec P. Quáré.
13 h. 30. Libre parconts variètés.
14 h. 5, Un livre, des voix: eBur lea pas de Ripleyr, de P. Highamith.
14 h. 5, Un livre, des voix: eBur lea pas de Ripleyr, de P. Highamith.
15 h. 35. Contact (et à 17 h. 25).
16 h. 50. Actualité: Exposition eLes arts du théâtre, de Watteau à Fragonarde au musée de Bordeaux.
17 h. 32. Libre parconts récital: A. Klas, soprano: G. Farkos, eymhalum; M.-T. Ohtrard. guitare.
18 h. 30. Feuilieton: e1572 Chronique nu temps de Charles IX-s, d'après P. Mérimée.
18 h. 30. Sciences: Le restouration des peintures nu musée du Lonvre.
29 h., Dinlogues franco-financis: eY e-b-it une plate pour le philosophe dans le monde d'aujourd'hui? s, avec G. von Wright et J. Vuillemain.
21 h. 15, Musiques de notre temps.
22 h. 30. Nuits magnétiques: en direct de Cannes.

#### FRANCE-MUSIQUE

7 h. Quoditien-Minsique; 8 h. 30, Kiosque. 8 h. 2 Le matin des musicleus : les petits malires du dix-neuvième si se le français, œuvres de Sieyerbeer, Auber, Cherubini, Herz.

Herz.

12 h., Musique de table : les auditeurs unt la parole : 12 h. 35, Jazz clasalque : Jack Teagarden : 13 h., Le métier de l'Illustration

musicale.

14 h., Musiques : les chants de lo terre (Afrique): 14 h. 36. Les enfants d'Orphée: 15 h., Concertos IK. Well), A. Jolivet); 18 h., « Ode pour cordes » (D. Moler), direction A. Olardi, 16 h. 15. Les cercles musicaux : Mozart, ses amis, ses élèves (Hummel, Hoffmeister, Mozart). 18 b. 2. Six-Unit : jazz time: 18 h. 30, Cycle

h. 2. Six-Hinit; jazz time; 18 h. 30. Cycle des sonates de Besthorsu (en direct de Radio-France); 18 h. 30. France et Mosique. h. 30. Cuncert (cycle Isaac Stern, en direct du Théâtre des Champs-Elysées à Paris); « la Boulma, suite, opus 27 (Chostako-vitch). e Concerto pour violon et orchestre v. npus 14 (S. Barber). a Concerto pour violon et orchestre en to majeur », opus 35 (Tehnikovskii, par l'Orchestre netional de France, direction K. Kondrachine, svec L Stern, violon.

Ouvert la nuit : domaine de la musique rançaise, éditions et mentrarits musicaux; 23 h. 30, Portrait de famille: les Cambreling, extrait du concert donné le 13 octobre 1879 par le Nouvel Orchestre philharmonique, dir. S. Cambreling (Anber. Dukas, Debuss, Jolivet, Tomasi, Scrishine, Mossolov, Knipper); 1 h., Douces musiques: M. Dhana, R. Depraz.

#### Mercredi 14 mai

#### FRANCE-CULTURE

7 h. 2. Matinaies.
8 b., Let chemins de la connaissance: Goethe et l'hernétisme (is antion de polatité chez Goethej; à 8 h. 32, Malènus ou les hantises de la population: les précurseurs.
8 h. 35, Echer an hesard.
9 h. 7, Matinée des sciences et des techniques.
10 h. 45, Le livre, unverture sur la vie: Le problème de la diffusion.
11 b. 2, Libre parcours récital: Trio Köchel (Schnbert, Ives), et à 17 h. 32.
12 h. 5, Agora: Les alhums du Père Castor, avec P. Feucher.
13 h. 45, Panorama: Le Liban.

13 h. 30, Musique de chambre: « Quatuor nº 3 », opus 44, de Mendelssohu, interpréré par le

opus 41, de Mendelssohn, int Quatuor Bartholdy. L. Sons : Inbriques de papier.

14 h. Sons: Pabriques de papier.

14 h. 5, Un livre, des voix: e les Gens da Smileys, de J. Le Corrà.

14 h. 47, L'école des parents et des éducateurs: L'enfant face au couple en crise.

15 h. 2. Point d'interrogation: les grandes elvilisations (l'islami.

16 h. 10, Les travanx et les jons... de J. Gattard (art texille).

16 h. 50. Actoalité: Diététique et industrialisation de l'agriculture.

17 h. 32, Libre percours récitai: P,-L. Almard, plano (Bertabine).

18 h. 39. Feuilteto: e 1572. Chronique an temps de Charles IXs, d'après P. Mérimée.

19 h. 30, La srience en marche: Promensde au jardin des Sciences.

jardin des Sciences.

20 h. La musique et les hommes : Ecrits de Cohineau sur ta musique orientale.

22 h. 30, Nuits 'magnétiques : en direct de Cannes.

#### FRANCE-MUSIQUE

FRANCE-MUSIQUE

7 h.. Quotidien - Musique: a h. 30, Klosque;
8 h. 2, Evall à la musique.
9 h. 17, Le matin des musiciens : les petite
malires du dix - neuvième siècle français,
œuvres de Alkan, Liszt, Chopin, Berlioz.
12 h. Meelque de table : a Mississippie, suite
(P. Grofe). e Hapsodie in hiue » (Geeshwin).
direction H. Hanson : 10 h. 35, Jazz elassique : J. Treagarden : 13 h.. Le métier
de l'ilinstration musicale.
14 h. Mierocosmàs : 14 h. 10, Nouveaux répertoires : 14 h. 30, Kaléldoscope : œuvres da
vivsidi, Henry, Betthoven, Gound, Mozart,
R. Beranas. D. Beinhardt et 6. Sechet;
15 h. 30, Jeu des énigmes : tê h. Galerie
de portraits : 16 h. 30, Les grotesques de in
musiques aoimallères.
18 h. 2, Six-Hutt : jazz rime (jusqu'à 18 h. 30);
19 h. 30, France et Musique.
29 h. Le royseme de la mosique : concoure
régional pour les ensembles instrumentaux.
20, 30, Pe at i va l'ainématograpique d'Angers
(cobcert donné au Théâtre municipal d'Angers) : « Suite fraoçales » (M. Jeubert),
« Lemento» (P. Jansen) : s Symphonie
Death-Watch e (A. Duhamai) : s Suite cinématographique » (O. Delerue). par l'Orehestra des Concerts Pasdeloup, dir, G. Delerue.
avec J.-C. Bomriar, trompette, et R. Mason,
chant et guitare.

avec J.-C. Bonriar, Kompette, et B. Bandon, chant et guitare. h. 38. Onvert la nuit : le lied sebubertien. 125chubert et l'amoure : 23 h., Insdits et référances : cuvres de Schubert. Schoenherg et Mozart ; 1 h. 30. Les grandes volx.

#### Jeudi 15 mai -

#### FRANCE-CULTURE

FRANCE-CULTURE

7 h. 2. Matinaies.
8 h. Les chemins de la connaissance: Goethe et l'hermétisme (Prométhée at Ganiméda); à 8 h. 32. Maithus on les hantises, de la population: la Terre se dépeuplerait-elle ?; à 8 h. 50. La clairière de fen.
9 h. 7. Gréhodoxie et christiantame oriental.
10 h. Messe de l'Ascension. à Deaurille.
11 h. 2. Libre pareoura récital: C. Caumont. clavecin (musique des XVIIV et XVIII siècles), si à 17 h. 32.
12 h. 5. Agora: Fennes d'Alger dans leur spaartement, avec A. Djehar.
12 h. 45. Pahorama.
13 h. 38. Renaissance des orgues de France: L'église de Maisons-Alfort.
14 h. 5. Ons: Pabrique de papier (le pressage).
14 h. 5. Un livre, des voix: sie Jeu de lo passions, de J. Kusinski.
14 h. 47. Emission spéciale: La marine en bois.
15 h. 59. Actualité: L'aménagement de la profession de commissaire-priseur.
17 h. 12. Libre pareoura récital: R. Fontons-ross, violoncelle: G. Casadesus, plano (Debussy et Casadesus).

ross, violonicelle; G. Casadesus, plane (Debtissy et Casadesus).

18 h. 30, Feuilleton; e 1572. Chronique au temps de Charles IX., d'après P. Mérimés.

19 h. 30, Les progrès de la hiologie et de la médecine; Hémostasee et thromboses,

20 h. La Comédie-Française présente; cla Polle de Challiot e, de J. Giraudeux.

22 h. N. Nuits magnétiques; en direct de Cannes.

#### FRANCE-MUSIQUE

7 h., Qnotidien - Musique; 8 h. 30, Kiosque; 8 h. 2, Evell 8 la musique.
8 h. 17. Le matin des musiciens : les petite maîtres du dix - neuvième siècle français, œuvres de Laio, Leichure-Wely.
12 h., Musique de table; 12 h. 35, Jazz claseique : J. Teagardan; 13 h. Le médier de l'illustration musicale; 13 h. 30, France et Musique.

eique: J. Teagardan; 13 h. Le mètler de l'illustration musicale; 13 h. 30, France et Musiques; musique en piumes, convres de P. Linke, M. Schoenhert, Sarssate, Groth, Eysier, J. Strauss; 14 h. 30, Visages du romantisme: le romantisme elassique (Monantisme: le romantisme elassique (Monantisme: le file h. 30, Répertoire choral (Mozart), direction N. Marriner; 16 h. 25, Edith Lejet; 16 h. 40, Symphonique: guvres de Behumnn, R. Heubenstock Ramatl, W. Lutoslowski.

18 h. 2, Six-Hnit: jazz rime; 18 h. 30, Concart (en direct de l'auditorium 186): récitat J.-P. Helsser, plano, cuvres de Bartok et Albenlz; 19 h. 30, France et Musique.

20 h. Les rhants de la terre.

21 h. 35, Soirée lyrique (Opéra-Comique de Paris, en llaison nvec Autanne?): a Carmen », de Bluct, pur tes Chœurs et l'Orchestre do l'Opéra de Paris, direction P. Dervant, avre P. Domiogo, R. Rajmond, M. Philippe, M. Sénéchal, J. Laine, Y. Bisson, T. Berganza, K. Rieclarelli, D. Perriere et J. Berhie (l'ire noire sélection): 0 h. 5, Ouvert la nuit; 1 h., Jazz-forum: l'unéraire Ch. Mingus.

#### Vendredi 16 mai

#### FRANCE-CULTURE

FRANCE-CULTURE

7 h. 2. Malinales.

8 h., Les chemins de la connaissance: Goothe et l'hermétisme (les souffrances du jeuno Wertherl; à 6 h. 22. Maithus ou les hantises de la population

8 h. 30. Echre au hasard.

9 h. 7. Matince des arts du speclacle.

18 s. 45. Le texte et la marge: « la Tauraine », avec C. Poulain; e le Mai à Poris », avec C. Lépidis.

11 h. 2. Libro percons récital: A. Okomoto, plano (Mozart, Takemitsu, Chopin, Dehussyl.

22 h. 3. Agora: La tête eux antipodes, nyce R. Douacet-Lecnhardt.

12 h. 45. Fanorana.

13 h. 30. Masiques extra-européennes,

14 h., Sons: Fobriques de papter.

14 h. 5. 110 livre, des voix: « la Relevie des herbes » et « Histoire pour dir » eutre chose » avec Max-Pol Fouchet.

14 h. 47. Un homme, une vilte: Ougüelmo Marconl.

15 h. 59. Contact.

Marconi.

15 h. 59, Centret.

16 h. 39, Fenilleton: a 1572. Chronique eu lemps de Charles IX >. d'après P. Mérimés.

19 h. 38. Les grandes avenus de la science modene: La politique escentifique dans le monde.

22 h., Emission médicale: La schizophrénie (en liaison avec TF1).

(en ilaison avec TF 1).

11 h. 30, Black and bine: Contrebasee.

22 h. 32, Noits, magnétiques: en direct de

#### FRANCE-MUSIQUE

7 h., Quotidien-Musique; 8 h. 30, Klosque. 9 h. 2. Le math des mostdens : les petits mattres du dix-nouvième stècle français, ceuvier de Gounod, Saint-Saëns, Ropart, Ch. de Berfot, 5. Lazzaris, Lakeu et Berfloz, 12 h., Mosique de table : musique de charme (Donizetti, B. Gerard); 12 h. 35, Jazz elas-tione : J. Teografien : 13 h. 15, Jazz elassione : J. Teagarden : 13 h., Le métier de l'illustration musicole : 13 h. 30, France et

14 h., Musiques : polyphonies vocales (monde erabe): 14 h. 30, Les enfants d'Orphée; 15 h. Greods solistes : Zhoo Francescatti, violon (Vitali), Robert Casadesus, plano i Beethoveo); 15 h. 45, L'art de Hermann Scherchen : J.-S. Buch; 17 h. 15, Alain Louvier: études pour agresseurs (deuxième livre); 17 h. 30, Première loge i B. Straues).

12 h. 2. Six-Huit : jazz time (jusqu'à 18 h. 30); 19 h. 38, France et Musique.

20 h. Concours infernational de gultare.

20 h. 20, Concert lémis de Baden-Baden): a Berceuse élégique e (Busqu'il, e Symphonie n° 19 en fe dièse majeur e (Mahier); par l'Drchestre symphonique du Budwest-lunk, dir. G. Sinopoli, nvec S. Tarkova.

funk, dir. G. Sinopoli, nvec S. Taskova, soprano.

21 h. 30, Vingt - elnquiéme anniversaire de la semmnnauté radiophonique des programmes de langue française (en direct de Lausannel: e Sippe pour orchestre » (M. Quinst, Beigique); « Suite de atrophes pour récitant, chœur et perit orchestre » IA. Besançon. Buisse); e Migretion vere l'automne pour orchestre à cordes » (M. Longtin, Canada); « Malinconin pour soprano, basse et orchestre » (M. Mibalovici, France), par l'Orchestre de chambra de Lausanne, dir. A. Charlet et A. Gerecz; 33 h. Ouvert is nuit; vieilles cires, cycla Caplet (Dehuasy, Ravel); 0 h. 5, Les musiques du spectacle : en direct de Cannes.

#### Samedi 17 mai

#### FRANCE-CULTURE

7 h. 2, Matinales.
8 h., Les chemins de la connaissance ; Regarde sur la science. 8 h. 30, Comprendre enjourd'bui peur vivre

sur la science.

8 h. 30. Comprendre enjonrd'bui pour vivre demain.

8 h. 7. Matinée du monde contemporain: Le Pestival loternational du film à Cannes.

10 h. 45. Démarches... avec M. Roche.

11 h. 2. La mosique prend la parole: e 1979-1980. Les Maîtres chenteurs e, de R. Wagner.

12 h. 5. Le pont des Arts.

14 h. Sons: Pabriques de dieux (les artisans de Poumbane au Cameroun).

14 h. 5. E. Violiet-le Due, le hâtisseur.

16 b. 20. Livre d'or; M. Géllot, harpe; J. Vendeville, hauthols (Haendel, Raphaël, Paure, Eben, Mellplero, Amy, Lemeland, J.-S. Bach).

17 h. 30. Pour mémoire: La matinée des autres (C. Castañeda te magique et le réel).

19 h. 30. La R.T.S.F. présente: eta Lettre hroulilée s, de R. Georgin.

2 b., eta Cagnottra, d'E. Labiché, avec J. Amos, J. Benguigui, J. Boulee, etc.

21 h. 56, Ad lib, evec M. de Breteuil.

FRANCE-MUSIOUE

#### FRANCE-MUSIQUE

7 b. 2. Terre natale : musique pour tes tra-vailleurs et les étudiants étrangers (Uru-

vailienrs et les étudiants étrangers (Urugusy - I).
7 h. 48. Concert promenade; œuvres de
J. Straues, J. Brahma, P. Duclos, Meyerheer,
P. Ahraham. R. Stolz.
8 h. 30. Minsiques cherales : œuvres de W. Newmark. W. Cornysh et Anonymes.
9 h. Samedi (en direct du studio 119 de RadioFrance) : émission de Jean-Michel Damlan,
e l'Air du temps de in musique. à travers
l'actualité du disque 2.
16 h. Concert de musique de chambre (donné
au Pestival estival de Paris le 8 soût 1879) :
c Lamentation eur la mort de Ferdinead III à, suite n° 7 (Proberger); « Ordre
n° XVIII » (Couperin); « Suite n° 7 en soi
maleur» (Haendel); « Soite des Indes
galantes » (Ramesd), avec K. Gilbert, clavectu.

rectu.

17 h. 15. Onverture: présentation de la semaine du Matio des musicien, opéra haroque, par J. Moriet: 18 h. 15. Le concert du Matin des musiciens: les petits maîtres du dixneuvième siècle, par D. Bernager.

20 h. 5. Soirée igrique: « le Couronnement de Poppée », opèra en deux actes de U. Mooteverdi, par la formation de chambre du Non-

verdi, par la formation de chambre du Nonvel Orchestre philharmonique de RadioPrance, direction Ch. Farncombe, les Chœurs
de Radio-Prance, direction J. Jonineau, avec
M. Berod, J. Chamonin, A.-M. Rodde, P. Esswood, P.-M. Pegaud, O. Tourn.
23 h. 5, Dnvert la Buit : comment l'entendezvous? : Jean-Jacques Rousseau et la muelque du cœur, œuvres de J.-J. Rousseau,
Rameau, Pergolèse, Ginek, Beethoven, Schnbert, Chopin, Brahms, Debussy; 1 h. 15, Le
dernler concert (concert donné au Théâtre
de la Ville) : œuvres de O. Bennett, P. Mareland et N. Osboroe, par l'Ensemhte intercontemporain, direction D. Behnet et
J. Mercler, avec D.-W. Johnson, haryton.

### Dimanche 18 mai

#### FRANCE-CULTURE

7 h. 7. La feuètre onverte.
7 h. 15, Horizon, magazine religieux.
7 h. 40, Chasseurs de son.
8 b. Dribodoxie et christianisme oriental.
8 h. 30, Prolestantisme.
9 h 10, Econte Israël.
8 h. 40, Divers aspects de la pensée contemporaine: La Orande Loge de France.
18 h. Messe de Saint-Yves, à le Sainte-Chapelle de Paris.
11 b., Regards sur la musique: el'Enièvement au séralle, de Mozart (troisième partie).
12 h. 5, Allegro.

au séralis, de Mozart (troisième partie).

12 h. 5, Allegro.

12 h. 5, Allegro.

12 h. 5, Coneert: Cycla des cordes pincées à le Malson de Radin-France.

14 h., Sons: Pabriques du mur (le travail du pisé à Tamgrout, au Maroc).

15 h. 5, La Comédie - Prançaise présente l's Avares, de Mollèra.

16 h. 5, Lihre parcours récital: l'Orchestre de chambre tchécoslovaque, dir. O. Stejekal, soliste E. Lustigova (Fischer, Stemie, Domazlicky, Dvorak).

16 h.

16 h. 38, Rencontre avec... J. Cupin et C. Sentelli.

18 h. 30. Mn non troppo.

19 h. 18. Le cinéma des cinéastes.

29 h., Albatros: Boris Pasteroak (deuxième partie).

20 h. 40. Atelier de création radiophonique.

23 il. Mesique de chambre: Dubois, Schmitt, Marco, Logothetia.

FRANCE-MUSIQUE 7 h. 2. Musiques pittoresques et légères. 7 h. 40, Les classiques invoris (Septhoven,

Mozerr).

8 h. 2, Les ebents de l'ame; chants sacrès 8 h. 2. Les enemis de l'ame; bandes protestants. 8 h. 30. Cantate pour le dimanche nprés l'Ascen-sion : BWV 128 de J.-8. Bach, par les Chœura de Seint - Thomas de Leipzig, dir. O'inter Ramin, evec M. Basner, soprano, E. Fleis-cher, contrairo, R. Apreck, ténor, et H.

cher, contraito, R. Apreck, tenor, et H.
Hauptmonn bosse.

18 h. 15. Les einssignes Invoris (Stravinski).

11 h. Les petites oreiffes : disques présentés par
les enfonts (Schubert, de Lassia, Verdi).

12 h., Midi-dimanche : a les Noces de Figaro e
et a Troisième Concerto pour violem et
orchestre », de Mozart, par le Nouvel
Drehestre philharmonique, dir. E. Krivine,
aves A. Gruninux, soliste.

12 h. 5. Teurs en scène : Fred Astaire.

13 h. 38, Jeunes solistes : A. Roussin.

14 h. 15, Les eprès-midd de l'orchestra : histoire
de la direction d'orchestra de Berliox à
Boulez : a Troisième Symphonia en mi bémol
majour », extrait, direction C. Schuricht,
e Neuvème Symphonie en ré minsur »,
opue 125, direction W. Furtwaengler iBeethoven).

16 b. 15. La tribune des critiques de disques :

a Don Carlos », de Verdi, 19 h., Jazz virent : les planistes Ran Biske et ct Paul Bies.

20 h. 5. Coucert de musiques traditionnelles.

22 h. 22. Ouvert la nuit : une semaine de musique vivante: 23 h. 30. Equivalences (émiesion ouverte aux interprètes et compositeurs avec glea) : z Méditations sur l'Apocalypse, n° 5 2. avec M.-L. Jaquet, orgue; Evocation 3, avec J.-C. Raynaud, orgue (J. Langiais) : 0 h. 5. Rites et traditions populaires.



Appearance to the contract and A The second of th Bille, : 12 1.745, conime That is to the person day modele is will movemen, A return a Martin er & Prenure en comple appa-BUR & MEDIETE SOM 20mbre 2 41:4-2 1 7 8 G. 7 Quantaine Comment action que ce emie de pressi spai em come

Rengan tool yours 2 to lour jour. k projection and a Zi-deh dozt is return and a Ziché au cara operant de la théora des proposes, introduien a nost Botton decrease ficu (1). proposani ains, une courelle approche de l'inio---- e' de son Taltement S. cattle mouveile théorie ne mi que pen de procéthe a ses depute, say Taxento descopposation on adjust him record lateral record of pittingers entainer de chermanne dans le bonde appertenant & des disciplines allan; des mainemaniques an sciences humasing.

Certes, les detracteurs sons ecore nompreus et Dezuroup rese à faire sur le plan de la Shorte Committee Call des Applications: le moment semble sembles flous soment que des peu de ceroir soment que que peu de ceroir soment que que peu de ceroir soment que que peu de ceroir soment que soment que soment que soment que soment que some Pen di cercie restreire des ape-Qu'est ce qu'est ensemble du l'est des lon néces l'est des des des lon néces l'est l'est des développements au normalisation de que de l'est l'est l'est voices de l'est l'est l'est voices de l'est l'est l'est voices de l'est l

doug (2). Cé qui suit est voicelatement succinci et intractif. et
late d'ensemble flou fompé l'
llounelle de la intérne des encambles où le degré d'apparteble est 1 on bien réro. Pour un
tog continue entre appartenance
e hon-appartenance ; des étéa pou-appartenance : ges éie (i) ha angletz e : 122 562 e. (I) Es anglets elimin vet e.

(2) Le loctory interesse poderra

consulte loctory interesse poderra

department four interesse poderra

consultation interesse poderra

consultation interesse poderra

consultation interesse poderra

consultation interesse consultation

department of the consultation interesses

partment of the consultation interesses

department of the consultation interesses

department interes



₹3

et minne

Sistematics :

:atre carate

· =s File &

3 - 2 - 12-2

2: 3 condè

4.314

Arous cours

De gert berkt

883

and the state

FR 3

Richardson area of Art at the Arthur State of the Arthur Arthur State State of the

MARKET STATE OF THE STATE OF TH PERMITTE AND THE SECTION OF THE SECT in the state of th Principal Str. Berlingsberge Berlingsberger der Street und der Street und der Berlingsberger der Street und der Street und der Street und der State in a marketing frame a constant The second secon And the state of t

The second secon Manufacture Control of the Control o 

nthe 18 mai Action of the property of the second

東京の第一部部ではかれ、 マンサーエストのため、 後の第一部部では、1、1の人が、日本のではなった。

The production of the party of 

11 MAI 1980

LE MONDE DIMANCHE. - XV



PRANÇOIS LE DIABCORN/VIVA.

LIMITES

## Le flou devient mathématique

Les réalités à saisir sont complexes et incertaines. Cette idée simple a donné naissance à travaux récents de quelques mattere de topodes théories sur les « ensembles flous ». Plusieurs centaines de chercheurs y travaillent.

HENRI PRADE (\*)

modèles de tels systèmes, les réalités à saisir et à prendre en compte appa-raissent souvent incertaines et complexes sous nombre d'aspects. Il y a une quinzaine d'années, alors que ce genre de préoccupations commençait tont juste à se faire jour, le professeur américain L.A. Zadeh, dont le nom était déjà attaché au développement de la théorie des systèmes, introduisit la notion d'ensemble flou (1), proposant ainsi une nouvelle approche de l'incertain et de son traitement. Si cette nouvelle théorie ne fit que peu de prosélytes à ses débuts, ses récents développements out aujourd'bul retenu l'attention de plusieurs

OUR celui gui doit prévoir et décider afin de mai-

triser un processus où

interviennent des compo-santes humaines, comme

pour celui qui conçoit des

plines allant des mathématiques aux sciences bnmaines. Certes, les détracteurs sont encore nombreux, et beaucoup reste à faire sur le plan de la théorie comme sur celui des applications; le moment semble cependant venu pour que les ensembles flous sortent quelque peu du cercle restreint des spé-

centaines de chercheurs dans le

monde appartenant à des disci-

Qu'est - ce qu'un ensemble flou? Une réponse complète à cette question uécessiterait quel-ques développements mathématiques (2). Ce qui suit est volontairement succinct et intuitif. L'idée d'ensemble flou rompt avec la loi de bivalence traditionnelle de la théorie des ensembles où le degré d'appartenance d'un élément à un ensembie est 1 ou bien zéro. Pour un ensemble flou, i' y a une transition continue entre appartenance et non-appartenance : des élé-

(1) En angiais e fuzzy set ».

(2) Le tecteur intéressé pourra consulter, poor nue introduction alémentaire, les tivres de A. Kaufmann chez Masson. Les deux antres monographies d'ensemble existantes gur le sujet, par C.V. Negolta et D. Raiescu (Birkbaüser Verlag 1975) et par D. Dubois et H. Prade (Academic Press 1980), s'adressent plus particulièrement an monde de la racherche.

William Control of the Control of th

ments peuvent appartenir à l'en-semble avec des degrés compris entre l et zéro. Plus le degré sera proche de 1, plus l'élément sera caractéristique de l'ensemble

Ainsi, un observateur peut sans hésitation, au vu de leur taille, considérer ou non comme grandes certaines personnes, cependant beaucoup d'autres lui apparaitront comme grandes à des degrés divers ; ici, le mot grand a délimitant un ensemble flou de tailles, il devient impossible de décider non arbitrairement of certaines personnes sont grandes ou non : elles le sont plus ou moins.

#### Cas limites

Il n'existe pas eu général de procédure absolue pour évaluer le degré d'appartenance d'un élémeut à un ensemble flou; ces degrés ne sont que des indices de tendance dont la valeur est essentiellement indicative. Les notions d'anion, d'intersection, de complementation et d'inclusion s'étendent aux ensembles flous, les ensembles nou flous apoaraissant alors comme des cas

Vu le rôle de la théorie des ensembles en mathématiques, on imaginera sans peine que nombre de coucepts sout susceptibles d'être étendus aux ensembles flous. Ainsi, les nombres réels flous qui correspondent à l'idée de valeurs numériques mai couuues peuvent être, par exemple, additionnés ou multipliés entre eux: le calcul d'incertitude classique se trouve de cette facon généralisé. Les relations floues, ensembles flous sur des produits cartésiens de référentiels, permettent d'éteudre les notions d'ordre, d'équivalence et de cansalitè Le lien entre plusieurs éléments - qu'il exprime une préférence, une ressemblance su une dépendance - s'y trouve valné. La notion d'algorithme

flou a été introduite, elle correspoud intuitivement aux procé-dures mai définies (en ce sens qu'elles ne sont pas spécifiées dans tous leurs détails) que l'esprit bumain emploie pour mener à bien nombre de taches quoti-

Récemment, le professeur Zadeh a jeté les bases d'une théorie des possibilités où un ensemble flou est vu comme l'ensemble des valeurs plus ou moins possibles que peut prendre une variable. Les possibilités se différencient complètement des probabilités. car elles en satisfont plus l'axiome d'additivité. Le concept dual de nécessité peut être introduit

Les probabilités quantifient la tréquence des événements, les possibilités leur « faissbilité ». L'incertitude n'est pas forcément due au hasard. Vu l'apparente simplicité de

l'idée de base, une question vient naturellement à l'esprit : pour-quoi a-t-il fallu attendre 1965 pour que naissent les ensembles flous? En fait, l'idée existait sous diverses formes depais longtemps, mais elle ne s'était pas suffisamment différenciée d'autres théories alors en cours d'élaboration pour paraître aoto-nome. Ainsi, les ensembles flous (\*) Attaché de recherche au C.N.R.S., université Paul-Sabatier, Toulouse.

> Les théories des ensembles flous et des possibilités ont été esseutiellemen' développées par des chercheurs venant des sciences pour l'ingénieur et à un degre moindre des sciences humaines. Le professeur Zadeh en est lui-même la vivante llinstration. Les mathématiciens et les logiciens ont plutôt boudé la théorie naissante. Sans doute, à cause du caractère éminemment intuitif et pragmatique de la tentative : développer une « mathématique nouvelle » capable de mieux rendre compte de certains aspecte de la réalité. Rap-

René Thom a séduit, il y a quelques années, nombre d'utilisateurs potentiels. Parce qu'ils remettent en cause certaines idées, proposent des approches générales là où existatent des cas particuliers, tentent de renouveler l'épistemologie des probabilités, les ensembles flous et la théorie des possibili-

tés présentent un intérêt concep-

tuel, dout témoignent aussi les

pelons nous que c'est aussi par sou côté intuitif et évocateur que

la théorie des catastrophes de

ne sont pas sans ripport avec les

logiques muitivalentes apparues au début de ce siècle. En remon-

tant plus loin, ce ujest qu'à la

fin du dix-septième siècle que les

concepts d'aléatoire et de proba-

hilité se sont supercosés : supa-

ravant, était probable ce qui était

plausible, ce qui ne surprenait

pas, ce dont on pouvait avoir une certitude subjective. D'ailleurs,

dans son Ars Conjectandi, Jac-

ques Bernouilli réservait encore

une place aux « probabilités non

additives » à côté de ce qui allait

être la théorie des probabilités

au sens où on l'entend encore en

général aujourd'hul. Ces « pro-

babilités non additives », dont les

possibilités sont un cas particu-

lier, allaient attendre lougtemos

avant de réapparaître - c'était là sans doute une idee trop baro-

que pour une époque classique.

logie floue notamment. Mais on peut espérer un apport fécoud du flon dans des disciplines plus appliquées. Ainsi, en recherche operationnelle, en économétrie, en automatique, en classification et reconnaissance de formes, en théorie de la décision, en alde au diagnostic (médical pur exemples), en intelligence artificielle, voire en robotique, partout où la spécification des données, des contraintes, des critères peut être imprecise, partout on l'on cherche à développer des systèmes informatiques présentant quel-que aptitude au traitement de données ou de procédures exprimées en langage naturel, an raisonnement approché, à l'apprentissage, partout où, à côté de composantes mécaniques, des composantes humaines sont à prendre en compte.

A titre d'illustrations, et en se limitant au plan français, citons pêle-mêle comme exemple d'applications déjà réalisées otilisant largement les ensembles flous : l'implémentation d'un langage informatique permettant l'ecriture d'instructions floues; des programmes d'aide à la conception de réseaux urbains de transports en commun, ou d'élaboration d'emplois du temps; la réalisation d'interfaces de commonication homme-machina per-mettant à un opérateur de contrôler un processus complexe; des systèmes de reconnaissance en temps réel des segments de la parole; des méthodes d'aide au diagnostic en pathologie thyroidienne; des modèles de l'attraction des points de vente dans un espace économique imprécis, de la répartition de la fauna on da la pollution d'un cours d'eau en écologie.

Voilà qui explique sans doute les motivations de centaines de chercheurs à travers le monde, principalement aux Etats-Unis et dans la plupart des pays d'Europe, mais aussi en U.R.S.S. et même en Chine. La France apparait très présente dans ces recherches grâce à de nombreuses équipes implantées potamment à Dijon, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Toulouse et Valenciennes.

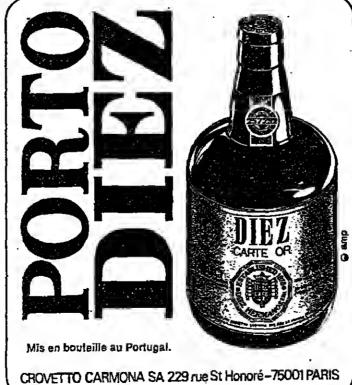

## Veaux-éprouvettes en série

Adieu veaux, vaches, cochons, couvées d'antan. Demain, les animaux domestiques naîtront-ils dans des éprouvettes?

SOPHIE SEROUSSI

E 25 juillet 1978, la nou-velle « tombatt » comme une bombe dans le monde entier, perturbant les esprits : le premier « bébééprouvette » humain était ne en Angleterre. Surpris par cette conception qui tient du miracle - scientifique, toot an moins, bien peu d'entre nous sa-vent en effet que des expériences essectivées depuis longtemps sur des animaux sont à l'origine de cette réussite spectaculaire. Le but : mieux contrôler la reproduction animale avec toutes les conséquences bénéfiques que cela comporte en matière d'élevage. La technique : le transfert d'ovu-

fécondés comme pour le

bébé humain. Dans les laboratoires de physiologie animale de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), les chercheurs à l'école du professeur Charles Thibault (1), père des premiers « lapins-éprouvettes », la pratiquent couramment sur des bovins. D'abord, ils provoquent par un traitement hormonal approprië une hyperovulation chez une femelle donneuse. Ensuite, ils fécondent la douzaine d'ovules obtenus en moyenne dans l'organisme maternel par insémination artificielle ou en dehors après prélévement. Cette étape est la fameuse fécondation in vitro en éprouvette. Enfin, ils récupèrent les œufs ainsi produits et transplantent les embryons par intervention chirurgicale ou injection cervicale sur des femelles receveuses dont le cycle de reproduction est en parfait synchronisme avec celui de

la femelle donneuse, En résumé, cela consiste à prendre un embryon d'à peins huit jours sur une mère et à le remettre en place sur une autre. Tout simplement. Si ce n'est que cet embryon est un organisme vivant en plein développement qui, au moment du transfert, est déjà constitué de quelque deux cents cellules avec leur propre potentiel génétique. Toute la difficulté est d'arriver à congeler et à remettre en place ces embryons sans dégrader ce potentiel, très fragile, responsable de l'intégrité de l'animal à naître. Ainsi, sur cent embryons congelés et transplantés, seule une vingtaine don-neront naissance à des veaux. Pour détourner, en partle, cette difficulté, les transferts se font actuellement dans la journée, sans que les embryons soient congelés. Le pourcentage de réussite atteint alors 70 %.

#### Supervaches

Bien qu'imparfaite en raison des délais limités de réalisation, la formule a fait son chemin aux Etats-Unis, où elle se pratique à l'échelle industrielle. Il existe des ranchs qui sont de véritables a usines à transferts d'ovules ». Avec quelques vaches donneuses à haut potentiel génétique et des millers de vacbes receveuses standards, plus du sperme congele provenant de males selectionnés pour leurs qualités de reproducteurs, ils effectuent de mille à deux mille transferts par

an et par usine.
«Cela revient à croiser des supervaches avec des supertaureaux et à vendre leur progéni-ture par le biais de vaches recepeuses qui, en quelque sorte, servent d'emballage », explique François Mesnil Du Buisson, de la station de physiologie animale de Jouy-en-Josas. L'éleveur in-téressé par le pedigree du petit à naitre achète la receveuse vouée à l'abattage, une fois qu'elle a mis bas. » L'intérêt est. bien sûr, essentiellement écono-

Les Américains ont pu ainsi divulguer à peu de frais les « Exotic Breeds » européennes (les races exotiques), comme ils les appellent, notamment les françaises. Nos montbéliardes, nos limousines, nos maine-anjou et autres charolaises ont des qualités de bonnes laitières ou de bêtes à viande très recherchèes outre-Atlantique. Or la réglementation et les barrières sanitaires (2) sont telles qu'il a toujours été très compliqué d'importer des animaux sur pied d'un pays à l'autre.

Avec la généralisation de l'insémination artificielle, il était delà possible de se passer des

mâles. Les doses de sperme congelé, guère plus grandes que des paillettes de savon, de reproducteurs sélectionnés traversent allégrement les frontières par avion sans enfreindre la législation. Avec les transferts d'ovules, H suffit d'importer une seule bonne reproductrice pure race et de commercialiser sur place sa descendance an stade de l'œuf. A la portée de tous

Ceia met à la portée de tous les éleveurs les qualités des bonnes reproductrices, exactement comme l'insémination artificieile a mis à leur portée les qualités des bons reproducteurs à moin-dre coût. Une dose de sperme congelé, même d'un super-reproducteur, coûte an maximum 500 francs; l'animal sur pied peut atteindre entre 10 000 et 15 000 francs. Actuellement, 75 % des vacbes françaises sont inséminées, et depuis plusieurs générations ne savent plus ce qu'est un taureau. De nos jours, la rentabilité d'un élevage passe obligatoirement par l'amélioration génétique, très dépendante des parents, le père comme la mère. « Une bonne mère à taureau, bonne reproductrice de lait ou di viande, qui donne naissance à des animaux bien formés auxquels elle transmettra ses qualités, c'est très rare, commente Michel Parez, directeur de l'Union nationale des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle (UNCEIA). On a tout intérêt à essayer de multiplier ces femelles de qualité au même titre que les mâles : tout au long de leur vie génitale, elles ne seraient plus que des productrices d'ovules, sans étre mobilisées par des mois de gestation ou

Neanmoins, l'incidence du progrès génétique diffusé restera toujours sans commune mesure. Avec l'insémination artificielle un bon taureau peut avoir de cinquante mille à cent mille descendants. Avec les transferts d'ovules, même très améliorés, une centaine par vache paraît dėja difficilement concevable (3). Dans la mesure où une technique de congélation, flable à 100 % comme c'est le cas pour le sperme, est mise au point, le transfert d'ovules est également très intéressant pour la conservation du patrimoine génétique. Et ce, pour toutes les espèces

Stockés dans des chambres froldes, sorte de banques des ressources génétiques, ovules et spermatozoïdes congelés des races en voie de disparition attendraient des jours plus cléments pour leurs caractéristiques héréditaires. Cette vision n'a rien d'utopique puisqu'il est déjà possible avec du sperme congelé, vieux de vingt ans, de donner aujourd'hui des descendants en parfaite santé à un taureao mort

depuis belle lurette. Malgré cela, les généticiens, eux, restent très sceptiques quant l'exploitation future de la technique des transferts d'ovuies. Pour certains, comme pour le généticien Christian Legault,

Pour répondre cux besoins prévisibles des marchés du Sud-Ouest, A.P.C. (Azote et produits chimiques) construit sur sa plate-forme de Tou-iouse un nouvel ateller d'urée,

qui valorisera sa production d'ammoniac.

d'ammoniac.
Le procédé Stamicardon,
mis en ceutre dans cette
unité, permet un jonctionnement sous una pression requise par l'ancienne installation. d'où une consommation
d'énergis très réduite ; d'après

les premiers calculs, on peut

evaluer l'economie annuelle

à 70 000 tonnes d'écuivalent-

a robbit tombes à ectitablem-pétrole. Après les usines de la Société normande de l'azote, au Havre. d'Azolacq à Oissel (Seine-Maritime), de la Che-

mische Werke Saar Lothrin-gen a Perl-Besch (Allemagne

gen a Peri-Desch i Austruspro fédérale), le nouvel atclier sera le quatrième da groupe CdF-Chimie à utiliser ce pro-cicé. (Source : Présence,

9. avenue Percler, Paris.)

REPÈRES

pour sauver

La Commission européenne

La Commission europeenne trudie la possibilité de créer un réseau européen de ban-ques du sang et de banques d'organcs dont les ressources seraient mémorusées sur ordi-nateurs. Au stade initial, il régérale sevienne d'au in-

s'agirait seulement d'un in-ventaire européen des deman-

deurs et des donneurs poten-tiels de reins, mais le réseau Pourrait s'étendre ultérieure-

ment au sang, à la mostle osseuse ou à d'autres subs-tances susceptibles de trans-

Techniquement, un tel réseau impliquerait l'instal-lation, dans les banqus s d'organes, de terminaux d'or-

dinateur reliés entre eur par des lignss téléphoniques. (Source : Euroform 5/80, 200, rue de la Loi, Bruxelles.)

des vies

Urée basse énergie Des ordinateurs

« cette technique de laboratoire des physiologistes n'a servi qu'aux Américains qui eπ ont profité pour piquer nos races sans bourse délier ». D'autres, sans aller jusque-là, admettent l'intérêt expérimental de la technique tout en doutant de son intérêt économique. Leur principal argument à son encontre est le nombre par essence limité des descendants pour une seule femelle. Cela ne permettra pas, avant longtemps, de cerner avec autant de préci-

DEMAIN

toire de génétique animale de l'INRA. Neanmoins l'amélioration génétique à grande échelle en matière d'élevage se fera toujours par les mâles » D'autant plus qu'actuellement le prix d'un transfert d'ovule reste de l'ordre de 1500 francs. En revanche, les demain. spécialistes de l'hérédité tombent d'accord sur l'intérêt indéniable que présenterait le contrôle des

sexes via le transfert d'ovules fécondées. Reconnaftre, voire sélectionner. les embryons mâles et femelles an moment du transfert, les phy-siologistes le peuvent déjà en laboratoire. Ils isolent un morceau minuscule d'embryon, le cultivent et l'observent au microscope pendant les divisions cellulaires afin d'essayer d'identifier les chromosomes sexuels Bien sûr, cette methode rudi-

Imaginez des ovules de vache laitière pie noire, après fècon-dation par des spermatozoïdes de taureau charolais donnant des embryons mâles et femelles dont deux sont transplantés sur une vache receveuse traitée pour porter des jumeaux. Résultat : dou-ble naissance à la date fixée, une future bonne laitière et un veau blanc boucher ! Inutile de dire que ce schéma de reproduction très simplifié est très loin de la réalité et des lois compliquées de la génétique. Pourtant, les principaux concernés, les spécialistes de l'élevage, croient en l'avenir ces techniques sophistiquées bien qo'ils attendent pour se prononcer de voir les résultats.

mentaire est loin d'être flable et encore moins reproductible de façon systématique. Mais, de toute évidence, une fois au point, ells risque d'avoir un polds économique considérable dans l'orientation des élevages de

Déjà programmées dans le temps par la maîtrise des cycles de reproduction des animaux et les transferts d'œufs, les naissances pourront, de surcroit, être choisies : des génisses pour la production de lait, des veaux pour la production de viande. Et, pourquoi pas, les deux à la fois, dans la mesure où la technique des grossesses gemellaires chez les vaches, sur laquelle travaillent ègalement des chercheurs, est, elle aussi, mieux maîtrisée.

technique de l'élevage bovin (ITEB) et de l'INRA, un programme national financé par la D.G.R.S.T., l'ONIBEV et le FORMA (4) prévoit la réalisation de deux mille cinq cents transferts en deux ans avec la collaboration de quatre unités de sélection de l'UNCEIA. Coût de l'opération : 4,5 millions de francs pour vérifier le bien-fondé de ces techniques et leurs éventuelles applications.

Par l'entremise de l'Institut

Entre les veaux-éprouvettes et les vaches emballages ou distri-butrices d'embryons, il y a fort à parler que, d'ici vingt-cinq ans, la biologie cellulaire révolutionnera les techniques d'élevage. A savoir qui des vaches ou des producteurs s'adaptera le mieux ces élevages de science-

(1) L'actuel président du Centre national de la recherche scientifi-que (C.N.E.S.). (2) Il est interdit de faire entrer

d'ovules immuables des la naissance d'une vache est d'à peine cinq centa. (4) D.G.R.S.T.: Délégation géné-rale à la recherche scientifique et technique. — ONIBEV: Office interprofessionnel du bétail et des viandes. — FORMA: Fonds d'orien-tation et de régularisation des marchés agricoles.



ALAIN LETORT

INSTRUCTION

## Des bandes dessinées pour mieux vivre

Sur les traces d'Hammourabi, le projet « UNESCO pour tous » explique, dessins à l'appui, comment le citoyen de base peut mieux manger, utiliser l'énergie solaire, bâtir sa demeure.

YONA FRIEDMAN

ES actions de l'UNESCO (et celles d'autres organisations internationales) sont réalisées dans le but d'apporter certaines améliorations à la qualité de la vie de tous les habitants du monde. Rencontres, projets, recherches sont poursulvis pour faire bénéficier, soit certaines régions, soit certaines nations,

solt l'humanité tout entière du fruit de ces travaux. Ces activites et leurs résultats sont recueillis dans de nombreux documents. Leur diffusion s'adresse à un certain milieu soclo-culturel : celui des universitaires, des politiciens, des intellectuels. Mais elle n'atteint pas

les masses. Le citoven de la base ne pent être informé qu'à la condition qu'on otilise son propre langage. Ce langage est simple, mais il n'est pas « primitif » : c'est un langage qui est basé sur sa propre expérience, sur le « déjà su » qui lui est propre. Une explication peut être abstraite (tous les hommes savent faire usage des abstractions, par exemple, des nombres ou des coueurs), mais les abstractions destinées au grand poblic dolvent être reliées à des expériences qu'il est capable de faire, qui ne seront pas nécessairement simples, mais ne peuvent évidemment pas relever d'un outillage compliqué. L'homme de la rue a, dans un certain sens, l'esprit sclentifique : il cherche à faire la preuve de ce qu'on lui expose Il est très important que le langage utilisé pour communiquer avec l'opinion peu instruite comprenne aussi des dessins. Il est capital d'utiliser l'image dans la même proportion que l'écriture. Tout d'abord, c'est moins fatigant. D'aotre part, l'image complète, soutient le langage écrit, soulignant certains faits, certaines réflexions qui n'ont pas trouvé leur place

dans nn texte volontairement

Une autre raison de l'importance de l'image tient au fait qu'une très grande fraction des très, doivent avoir recours à l'aide de « quelqu'un d'autre » pour lire un texte. Ce « quelqu'un d'aotre » peut abuser de l'ignorance des analphabètes et leur « lire » n'importe quoi sans que ceux-ci détectent la tromperie, imposture qui devient impossible si le texte est accompagné d'images, car l'analphabète comprend déjà, par l'image, une

partie du texte. Des expériences prometteuses ont déjà été réalisées de l'utili-sation de bandes dessinées. Il était nécessaire que cette traduction en bandes dessinées soit facilement lisible et que l'ensemble ne solt pas trop long. Par exemple, la bonne formule semble étre celle de quatre dessins par page, chaque dessin étant accompagné de trois ou quatre lignes de texte, le nombre des pages ne dépassant pas quatre-

vingts ou quatre-vingt-dix. On a pense à une autre presentation de ces bandes dessinées, présentation qui pouvait attirer et retenir encore mieux l'attention du lecteur-spectateur : celle du journal murai. Dans les quartlers pauvres de très nombreux pays, les gens n'achètent qu'un seul exemplaire d'un journal ; ils l'affichent sur un mur et tout le monde vient lire les nouvelles. La brochure traduisant le document de l'UNESCO en bandes dessinées peut être réalisée de façon à être utilisée comme journai mural (afficher une brochore de quatre-vingts pages nèces-site unc longueur d'affichage de huit mètres).

#### « UNESCO pour tous »

Si nous comparons son prix de revient avec celui du livre, ou avec celui de l'audiovisuel, il leur est, pour une diffusion égale, de beaucoop inférieur. Pour diffuser un ensemble de connaissances données à une communauté de cinquante mille habitants, il faudrait au minimum dix mille livres (ce qui est coûteux), ou eocore cinq cents postes publics de télévision (ce qui est encore plus coûteux), alors que, dans des conitions similaires, cinquante journaux muraux suffi-

De ces réflexions, est né le projet « UNESCO pour tous ». Depuls 1978 il progresse par petites étapes, avec un budget très rédult. Les « manuels » en circulation sont des recueils de conseils destinés à faire savoir à chacun comment il lui est possible d'améliorer ses conditions de vie. Ce sont de petits livrets (d'un prix de revient extrêmement bas) dont les feuillets peuvent servir d'affiches.

L'UNESCO, c'est bien évident, ne peut traduire ses travaux en manuels rédigés dans toutes les langues pratiquées dans le monde. C'est la raison pour aquelle cette traduction dolt se faire en deux étapes :

a) Un « manuel prototype » du sujet choisi est rédigé. Le langage et les dessins sont volontairement et très rigoureusement « simplifiés » afin de pouvoir être adaptés ensuite aux besoins contextuels. Il s'agit donc d'un « canevas », absolument néces-

b) Un nombre réduit d'exemplaires de ces manuels prototypes est ensuite acheminé vers les organismes désignés par les Etats membres. Ces organismes utilisent alors les prototypes pour rédiger leurs «manuels cootextuels s. Ils ont donc à suivie le prototype, et à y apporter les modifications qu'ils jugent nécessaires, en fonction de la langue, de la culture, ou des cou-

Quels sujets diffuser? Il fallalt qu'ils solent socialement utiles (c'est-à-dire, répondre à un besoin existant), que les connais-sances transmises puissent être immédiatement mises en application par l'homme de la rue.

Les premiers manuels préparés par l'UNESCO (qui n'ont jamais été exposés comme journaux mo-raux) ont été les suivants :

a L'habitat, c'est l'affaire de tous, mais particulièrement la votre »; «Où commence la ville »; « Cuisiner avec le soleil»; «L'eau qui tombe du ciel »; « Comprendre la montagne»; « La région, qu'est-ce que c'est? »; «La ville appartient aussi aux enfants ».

Les manuels (canevas) sont écrits en anglais ou en français ; une partie en a déja été traduite (ou est actuellement en traduction) en arabe, en espagnol, en hindi, en thai, en malais at en maharatti. D'antres organisa-tions que l'UNESCO commencent à découvrir l'urgence de vulgariser l'information nécessaire à la survie, et d'autres séries de ma-

nuels sont en préparation. Nous redécouvrons ainsi qu'une technique déjà pratiquée par Hammourabi, des millénaires avant notre ère, n'a pes perdu son actualité dens notre monde de la technologie avancés.

fcoles du M L'éducation médiévale n miste : qu'on l'a dil... sance. Le Moyen Age a

grande époque pour l'éc PILREL R

Carrier Services A THERE SHE 11. 15 March ME TANTO CONTRACTOR OF CONTRACTOR SECRETARION OF THE STATE OF THE Photograph of the manier the art with the section ? Am trige ber ber bet Childate

क्ष प्रदेश १५ वर्ग । एक्टरिकेट व्यक्त TOTAL STATE OF THE 1. 12 GM-TARRETT STATES ... di name-in the state of the deligne detical 11 5 50 22 ..... ---comprehensia inchevala est presentation of the first programmers. ingue con con inpuesto de Moyen Age and one local deep Lighwhose the self con fire disime was taken by a realizable pr. Enin .. .. - ibirmel d'enwire the rue . Mayon Age persone allie

ten de harren de l'este de San divis come in the fee Senanti de la communicación de la Remainstrate, the communications man of the state of the e or sometimes broades Martine Comments of the Co à soutier. Prois. .... -- Schief. Hist de formit Babilas. Emple to the formation m rendalt let en anna e toute, loui réteva et fattité. Juger Teduration Linkheite &

Meet La Mogen Ago no se amine Para son a e romme . . . beste and paisons of a male an absorber of a male and a male son spogge, one and a state of Moyen Age qui ori : crani di-The dense statement

#### Charlemagne

les premiers siècles du Moyen.
Age sont sans couve détermiants pour la mise en place du
système éducation médiéral des du
alors one province de la little de la Ans que l'Existe remplace un est romain defaute, pour orcharge les écoles et prendre en charge l'éducation des enfants. A genéralis de maist, que d'extens de musil A en crore Crancillance en la J.J. Ampère, inventeur de lapression : Renguiance caro-Ampere interneur de la familiar de la familia de la fa Arait connu. entre le care nième priode d'effrotable (morance écoles épiscopa es, prestoriaet monastiques qui avant ionetionnaient Dius of media populaire et à la bande des-de le portrait du grand em-lépoque saminant de l'école. de liventeur à de l'école de Charlemagne et de ses sur-les tous les artisant de cette de les sur-bles tous les artisant de cette de les artisants de cette de les artisants de cette de l'école de l

de la culture européenne. Peur la

sided state diship thinking their de the total and point. 1000 000 000 000maderable dans

Par l'entre

technique de (ITEB) e: c= INRA

collaboration de quate

l'opération

france pour

sesecuca de l'UNCELL

fondé de ces escrições e la éventuelles aprilimations

Entre les recomme les vaches emiliages on

burines d'american il y a le

and of

la biologie collinare re

productions of the le

os dans le miciae des esche - ties entirement of Circle les naisis de surcreit, être weeks poer is de vintale. Et. on doub & in fois. ne on in technique constitutes chez inquelle travallent es cherineurs est ALL THE PROPERTY.

es systes de rache roinie deminant des iles et termilies dons BOX TOR SELECTION me trantes pour pora la cate fixe, use inni compliances de CONTROL MA DELE-In spiceties e woodistiones



2.11.7

V 20, 20, 40, 10

44.

Same and the same

14.5% AND 15

1 -

waste or a straight

But the state of the same

A 187 No. 18 (197 A)

\* サートはいまから

7.2

eures Terre

ent of the state o

The Total Control Cont

Carlotte Control of the Control of t

Best of the Control

To a second seco

g. 157271

especial in the

 $(a_{\mu\nu},a_{\mu\nu})^{-1}$ 

24年2月11日 4 4 CV 

g\_2,4 at

13 TT 151 - ----

101 100 2

PROPERTY SELECTION Andre Amiri. M. . M. . White the same and A PROPERTY OF LANGE LA CALLES THE PERSON LA P. CO. THE RESERVE OF THE PARTY OF of the property of the same of L designation La secretary Market has become 

miletical actions and and Marie Treatment But was Charles the stay THE WAY THE N SOUTH PROPERTY AND ASSESSMENT THE RESERVE OF THE PARTY OF THE printer sent that Marie A Section Sec. Charles but (12

PROF S 1970 4-300 544 -THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T Marie Town THE STREET STATE PROPERTY AND THE PARTY THE RESERVE grant scholars a second The second second MIND OF MACHET The state of the state of Marie State State of the

CATTON TO STATE OF THE STATE OF A STATE OF THE PARTY OF THE PAR 

11 MAI 1980

#### HISTOIRE

## Écoles du Moyen Age

L'éducation médiévale n'était pas si « obscurantiste » qu'on l'a dit... à partir de la Renaissance. Le Moyen Age a été, en réalité, une grande époque pour l'école et la pédagogie.

#### PIERRE RICHE

problèmes concernant l'éducation et la pédagogie sont à l'ordre du jour. La crise de la culture intellectuelle, la mise en cause des valeurs traditionnelles, le progrès des sciences psycho-pédagogiques, tout concourt à un regain d'intérêt pour la pédagogie et son histoire. En effet, au moment où l'école et l'Université subissent des assauts répétés, il semble indispensable de tenter de mieux connaître les conditions dans lesquelles elles ont été constituées. Or le Moyen Age est une époque déterminante pour l'histoire de notre culture et de

notre civilisation. L'éducation médiévale méritet-elle une étude approfondie? A en croire les auteurs d'histoire de la pédagogie, cela n'est pas évident. Il est habituel, lorsque l'on veut faire le procès de méthodes condamnables, de les traiter avec mépris de « nédiévales ». Il en est ainsi pour désgner un maître qui use d'arguments d'autorité ou qui emplole quelques moyens energiques pour imposer son savoir. L'expression cobscurantisme médiéval » est passée dans le langage courant, lorsque l'on veut opposer le Moyen Age aux époques des Lumières et de la Raison. Les discussions et les abus de verbalisme sont taxés de escolasti-que ». Enfin, il est habituel d'entendre dire que le Moyen Age ignore tout de l'enfant et de sa personnalité.

Pourquoi tant de mépris et tant de hargne, lorsque l'on parle de l'éducation médiévale? C'est sans doute parce que nous tugeons cette éducation comme le faisaient les humanistes de la Renaissance, qui considéraient comme des siècles grossiers les époques qui les avaient preces et qui estimaient incompétents les maîtres dont ils avaient en à souffrir. Présentant un nouvel idéal de formation, Rabelais, Frasme et blen d'autres ont fait le procès de l'école médiévale. En fait ils ont surtout critique l'école de la fin du Moyen Age, qui rendait les enfants « niais, tout réveux et :assotés ».

Juger l'éducation médiévale à partir des écoles dn quinzième slècle ne pouvait que fausser les ldées. Le Moyen Age ue se limite pas à son « eutomne », si beau soit-il, pulsqu'il court sur mille and d'histoire De la fin de monde antique à la Renais à son apogée, existent plusieurs Moyen Age qui ont connu divers courants de pensée et divers types d'enseignement.

#### Charlemagne

Les premiers siècles du Moyen Age sont sans doute déterminants pour la mise en place du système éducatif médieval : c'es; alors que l'Eglise rempisce un Etat romain défaillant pour organiser les écoles et prendre en charge l'éducation des enfants. A ce sujet aussi, que d'erreurs de jugement | A en croire Guizot ou J.-J. Ampère, inventeur de l'expression « Renaissance carolingienne , et ceux qui parlent des « temps obscurs », l'Occident aurait connu, entre le cinquième aiècle et le huitième siècle, une

période d'effroyable ignorance. C'est faire peu de cas des « pré-Renaissances » que connu-rent l'Italie, l'Espagne, les fles Britanniques et même la Gaule à partir de la fin du septième siècle. Après le long crépuscule de la culture antique, ces pays comaissent l'anbe d'une nouvelle culture et d'un nouveau système d'éducation, Charlemagne n'a rien créé de toutes pièces, il n'a fait que réorganiser des écoles épiscopales, presbytérales et monastiques qui, avant hui, fonctionnaient plus ou moins bien. Laissons donc à l'imagination populaire et à la bande dessinée le portrait du grand empereur « inventeur » de l'école.

L'époque carolingienne, celle de Charlemagne et de ses successeurs car il ne faut pas oublier tous les artisans de cette de la culture européenne. Pour la l'école médiévale en ses débuts douglème siècle, a le mieux l'essaurs et aux écoliers. On ses Quaire Ages de l'homme à

première fois, l'Occident a pris conscience de son unité, fondée sur une même langue, le latin, et sur un même programme pé-dagogique. Jusqu'au milleu du sont pas seulement des centres de développement économique et des foyers de vie religieuse, mais des maisons d'éducation pour les jeunes moines et également pour des clercs et des laïcs (1). Les moines, s'ils n'ont pas laissé de traités d'éducation, se sont mon-trés néanmoins d'habites édu-

oubliez que les méthodes d'enseignement monastique sont brutales, que le maître a toujours le fouet en main et que l'on doit dresser l'enfant verbis et verberibus (a par la parole et par les coups a). On ne peut nier qu'il y eut des maîtres brutaux, comme fl y en eut à toutes les époques. Mais, ce qu'il faut dire, c'est que, contrairement à la tradition romaine, les moines sont invités à aimer les enfants, suivant en cela l'exemple du Christ, Saint Benoft, dans sa Règle, donne sux jeunes voix au chapitre car, dit-A « souvent le Seigneur rérèle aux plus jeunes ce qu'il y a de

#### Pas rancunier

Du sentième au neuvième siècle, les moines aiment définir ainsi l'enfant : ell ne persévère pas dans la colère, il n'est pas rancunier, il ne se delecte pas de la beauté des jemmes, il dit ce qu'il pense. » Dans ces conditions, le maître doit toujours agir avec discretion, vertu bénédictine par excellence, et n'user de la force qu'en dernier recours : «La méthode forte, disait Paul Diacre au buitième siècle, peut rendre les enfants plus mauvais qu'avant et ne pas les amender. » Ailleurs on lit : « Que les anciens accordent our jeunes une affection paternelle, qu'ils leur donnent des ordres en leur faisant conflance... S'ils en poient un qu'i transgresse les principes, qu'ils soient animés non de colère mais de pitié et de compassion.»

On pourrait multiplier les textes qui condamnent la brutalité et font appel à la persussion. Je me contenteral de citer un passage de la Vie de saint Anselme du Bec. un des grands maîtres du onzième stècle :

« A un abbé qui se plaignait de ne pas faire progresser les élèves tes coups qu'il donnait. Anselme répondit : « Vous ne » cessez de les battre ? Et quand s ils deviennent grands, com-> ment cont-ik ? > € Tout à fait » hébétés ». Alors Anselme : » « C'est un bien mauvais signe p que de dépenser de la nourris ture pour transformer des hom-» mes en bêtes ! ». « Que pous vons-nous faire, dit l'abbé. » Nous les forçons à avancer par a tous les moyens et ils n'avan-> cent pas >. a Vous les forcez ? » Dis-moi, seigneur abbé, si tu plantes un arbre dans ton jara din, et si par suite tu l'en-» fermes de sorte que ses rameaux ne peuvent s'étendre, l'ayant empêché de croître, pendant des années... ses la meaux seront recourbes et enchevêtres. Vous faites de même a vec vos enfants. Les parents o qui les ont confiés au monass tère les ont placés dans le » champ de l'Eglise pour qu'ils o croissent et fructifient en Dieu. » Or, par suite d'un excès d'au-» torité qui les étouffe, les ens lants entretiennent en eux » des méchancetés et des senti-» ments enchevetres comme des » épines. Ils les alment, ils s'en » nourrissent, et s'en nourrissant s ils en tirent force. si bien que, » l'esprit obstiné, ils se dérobent a à tout ce qui pourrait les aider a à corriger leurs fautes. Comme s ils ne sentent en vous aucun amour, aucune pitié, aucune » blenveillance, ils croient que s tout ce que vous faites est pro-» voqué par la haine et la co-

» lère... » Un autre reproche fait à est qu'elle ne connaît que le principe d'autorité. Le maître impose son enseignement et se refuse à toute discussion. L'enfant est passif et reçoit avec docilité des leçons qu'il doit répêter. Il est vrai que la toutepulssance du maître est de règio et que son prestige vient de la science qu'il dispense, trésor qu'il doit transmettre tel qu'il l'a reçu de ses maîtres. Magister dizit.

Pourtant, des l'époque carolingienne, des maitres, utilisant les arts libéraux, font appel à la force du raisonnement, à la discussion de questions grammaticales et philosophiques. La grammaire se perfectionne en science du langage, et se rapproche de la logique formelle. Gerbert, écolatre de Reims et plus tard pape de l'an mille, - exerce ses élèves à la controversa. Pen à pen, la dialectique fait son chemin et commence à prendre solidement pled dans les écoles du onzième siècle, au grand scandale de certains maitres conservateurs, qui n'acceptent pas de voir « leurs élèves se faire esclaves de vaines et pernicieuses nouveautés de langage et de systèmes ».

A cette époque, les foyers d'éducation ne sont plus les monastères, mais les écoles épisconsies des villes. A l'ombre des nouvelles cathédrales, l'école urbaine s'organise et attire un grand nombre de Jeunes cieros qui ne veulent plus se contenter de recevoir passivement les leçons de leurs professeurs.

Qu'est-ce que l'autorité, sinon aun nez de cire que l'on peut tourner dans n'importe quel sens » (Alain de Lille), cuns chains qui mène les animaux stupides > (Adelard de Bath)...

Le maître qui, au début du

contesté l'argument d'autorité est Abélard, ce génial Breton, malheuremement mieux connu par l' « histoire de ses malbeurs » que par son enseignement sur la montagne Sainte-Geneviève, B'il attire les étudiants, c'est qu'il leur propose une uouvelle méthode de recherche. Lui-même nous dit aque ses étudiants réclamaient des faisons hun et philosophiques, et qu'il leur fallatt des explications intelligibles plus que des affirmations. Il disait qu'il est inutile de parler si ton ne donne pas l'intelligence de ses propos, qu'on ne peut crotre que ce que l'on a d'abord compris, et qu'il est ridicule d'enseigner aux autres ce que ni soi ni ceux qu'on

Discussions

Nous sommes alors au début

de l'histoire de la scolastique, qui domina les méthodes de l'enselgnement à partir du douxième dècle. Il faut comme par le passé commencer par la « lecture » (lec-tio), c'est-à-dire par l'explication des noteurs. Mais ceux-ci « sont des quides et non des seloneurs » (Guibert de Tournai). Montés sur eux « comme des nains sur les épaules des géants, notre vue se porte plus loin que la leur », disaient Bernard de Chartres et Pierre de Blois. Les auteurs qui être mis en question par le rai-sonnement, et par sulte ces quaestiones fout l'objet de débats (disputationes). Les discussions qui animent la vie universitaire sont d'excellents exercices per-mettant d'entraîner la mémoire, de mettre à l'épreuve les connaissances et de développer le sens de la répartie. Comme le remarquait déjà Durkheim en 1904 : « Les écoles médiévales n'ont pas fait que des songeurs. des abstracteurs de quintess d'inutiles ergoteurs. Tout au contraire, c'est là que se formèrent les hommes d'Etat, les dignitaires ecclésiastiques, le s administrateurs de l'époque (2). »

Sans doute, les maîtres n'avaient pas tous l'envergure des grands scolastiques. Certains se contentaient de ressasser les mêmes textes, de commenter les commentaires, d'utiliser des arguties sophistiques ou d'attirer les élèves en leur promettant des études rapides. Ils sont dénoncés dans les traités pédagogiques du temps, ceux de Jean de Salisbury, d'Hugues de Saint-Victor et de l'auteur du De Disciplina Scolartum. Ce livre qui vient d'être réédité est un des nombreux ouvrages destines aux protronve dans ces textes, comme dans les règlements des universermons, dans les lettres d'écoliers... bien des témoignages sur le système d'enseignement et sur la vie des jeunes clercs étudiants Il suffit de les lire... en latin.

11 est bien évident que les Moyen Age ne sont pas tous passés par les écoles monastiques et urbaines. La grande majorité des laics ont reçu ailleurs leur formation. Si les principes de l'éducation sont inspirés par l'Eglise, à chaque milieu social et à chaque époque correspond pour-tant un type de formation particulier. L'aristocrate carolingien du neuvième siècle, le chevalier du onzième siècle, le noble du douzième siècle, le marchand du treizième siècle... cherchent à donner à leurs enfants, garcons et filles, les moyens de conduire leur vie et d'assurer leur salut.

En rassemblant des témoignages dispersés, en s'appuyant sur les textes littéraires, comme l'ont fait récemment les participants du colloque «Enfant au Moyen Age » (3), Il est possible de connaître l'éducation des jeunes laics. On peut également y parvenir en étudiant les traités pédago-

giques, en prose ou en vers, en latin ou en langue vulgaire qui sont très nombreux et peu exploités. Les auteurs sont des hommes d'Eglise, mais également des pères et des mères proposant à leurs enfants un art de vivre idéal. Ces traités vont des simples consells de bonne tenue, à table et dans le monde, jusqu'aux livres d'édification spirituelle. Donnons quelques exemples

empruntés à différentes périodes et à divers groupes sociaux. An milieu du neuvième siècle, Dhuoda, femme aristocrate, écrit un manuel pour son fils, très représentatif des « miroirs de laïcs » qui se multiplièrent dans le Moyen Age. Par la suite, la redécouverte de Sénèque et de ses imitateurs pousse des clercs à écrire des ouvrages consacrés aux equatre vertus de la vie honnête». A partir du douzième siècle paraissent de nombreux traités de courtoisie destinés aux jeunes gens appelés à la vie chevaleresone.

Mais c'est le treizième siècle qui connaît le plus grand nombre de traités pédagogiques. Le dominicain Vincent de Beauvais (mort en 1264) écrit un ouvrage sur l' a instruction des füs de nobles » qui, par certains côtés, annonce une nouvelle pédagogie. Le chevalier Philippe de Novare consacre, vers 1265, deux parties de l'enfance et à l'adolescence. A la même époque, Ramon Lull adresse à son fils le Doctrinal puéril, écrit en catalan, aussi bien sur l'allaitement, les exercices physiques, que sur la vie

MORGAN.

LE MONDE DIMANCHE, - XVII

En Italle, Albertanus Brescia écrit aussi pour son fils un traité inspiré de la morale stolcienne. Ses compatriotes Bellino Bissolo et Bonvoisin de Ripa, maîtres d'écoles laïques de Milan, donnent à leurs enfants et élèves des conseils, peu originaux il est vrai, sur la bonne tenue, les bonnes mœurs et le zèle à l'étude. De Thuringe et de Bavière viennent deux Lehre, écrits par des Pères qui présentent l'idéal de vie des chevallers allemands du treizième siècle.

#### Pour les filles

N'oublions pas l'éducation des filles, qui ne doit pas seulement consister en des travaux d'aiguille en attendant le mariage. Le chevalier de la Tour Landry y consacre un Livre pour l'en seignement de ses filles (1372) fait d'anecdotes et de remarques de bon sens. La grande Christine de Pizan (morte vers 1430) ne s'occupe pas seulement de son fils, pour qui elle écrit les Enseignement et Proverbes moraux, mais elle adresse le Trésor de la cité des dames à toutes les femmes, depuis la princesse jusqu'à l'humble villageoise. Christine est exactement contemporaine de Jean Gerson, chancelier de l'université de Paris, lui aussi anteur de nombreux traltes sur l'enfance, car « c'est par elle, disait-il, que devait passer la réforme de l'Eglise ». A cette époque, les ouvrages pédagogiques se multiplient en Ita-lie, où l'on prend conscience des nouvelles conditions de l'a éducation de l'homme moderne » pour reprendre le titre de

Pour qui s'intéresse à l'éducation médiévale, les sources ne manquent pas. Files commencent à être bien exploitées et nous pouvons déjà annoncer la publication d'ouvrages généraux et de thèses qui traiteront de cette histoire trop longtemps négligée.

(1) Cf P. Riche: Ecoles et enseient dans le Haut Moyen Age. Paris, 1959. (2) E. Durkheim: PEvolution pe-dagogique en France, Paris, 1988, p. 239.

(3) L'Enjant au Moyen Age, Sene-lance, n° 9, 1980. CUERN, Aix-en-Provence, diffusion H. Champion. (4) E. Garin: l'Education de Phomme moderne, la pédagogie de la Benaissance (1400 - 1600), irad. franc., Paris, 1968.





#### BANDE DESSINÉE

## La conquête du Pérou racontée par un Inca

Un chef inca nous a laissé une truculente chronique sur la conquête du Pérou par les Espagnols et la société coloniale. Un étonnant document qui tient du « samizdat » et de la bande dessinée.

#### JEAN-PHILIPPE HUSSON

dit allemand ouvrit le nanuscrit classé dans les archives de la Bibliothèque royale de Copenhague, nul doute qu'il ent conscience d'avoir fait une décou-verte : ce volume, dont personne ne s'était soucié jusqu'alors, allait se révéler l'une des plus intèressantes et surtout la plus origi-Indes

Les Indes, au dix-septième siècle, ce sont les colonles espagnoles d'Amérique. Le manuscrit de Copenhague retrace l'histoire et la civilisation du Pérou précolombien, narre sa conquête, et décrit la société coloniale qui lui succède. Mals son originalité vient de ce que l'auteur n'appartient pas sn camp des vainqueurs : Felipe Guaman Poma de Ayala est un chef indigène. un cacique qui se qualifie ini-même de capac apo (« puissant seigneur » en langue quechua). Il a accolé à son nom totémique composé de Waman (faucon) et Puma (le llon américain), le patronyme basque Ayala. Mais: ce n'est pas tout : parmi les quelque mille deux cents pages de Première Nouvelle Chronique. et bon gouvernement — tel est le titre du manuscrit. — près de quatre cents sont constituées de dessins qui par leur mélange de réalisme et de candeur, par la pureté du tracé comme la minutie des détails, témolgnent d'un don artistique peu commun.

#### Cahier de doléances

Les dessins de personnages sont souvent accompagnés de courts dialogues. L'un d'eux représente une entrevue — fictive — entre l'Inca et un conquistador. Montrant un plat rempli de pépites, le premier demande en quechua : « Manges-tu cet or? » a Nous mangeons cet or », repond dans sa langue l'Espagnol. La cupidité des envahisseurs tient en ces deux petites phrases. Le but de Guaman Poma serait donc essentiellement didactique.

mière page: ses dessins sont, dit-il, destinés aux aveugles, alors que ses textes sont réservés prend mieux lorsqu'on sait que le mot quechus nausa désigne à la fois l'aveugle et l'analphabète, alors que naviyoq (littèra-lement « celui qui a des yeux ») désigne le lettré.

Guaman Poma s'adresse donc, entre que sa chronique sott destinée au roi Philippe III et que celui-ci l'ait sans doute reçue, puisque la pinpart des mamishispano-américrits cains de la Biblio-Copenhague ont été achetés à un grand d'Espagne. De fait, la chronique, et en promier lieu sa partie a Bon gouvernement a un aspect de cahier de doléances dire de samizdat. Elle est une denonciation impitoyable de l'arbitraire colonial et de tous ceux qui, à des degrés divers, y parti-cipent : magistrats véreux profitant de leur charge pour s'enrichir en spollant les Indiens, encomenderos exploitant ces derniers comme du bétall, sur des terres que le roi leur a confices. religieux brutaux et

lubriques. Les caciques indigènes ne sont pas oubliés : Gnaman Poma n'est pas tendre pour ceux de ses sem-blables qui « collaborent » avec trop de zèle, en espérant obtenir des autorités un traitement de faveur. Un dessin représente, sous forme animale, ces profiteurs se précipitant sur un Indien en guenilles : chacun selon ses forces et son appetit, ils s'appretent à le dévorer, le lion-

Dans ce tableau saisissant de la société coloniale, l'arme préférée de Guaman Poma est la satire : ses jeux de mots croels font raouche, complétant admi-rablement les caricatures que l'auteur brosse de ses ennemis. Parmi cenx-ci, les ecclesiastiques occupent une place de choix : chrétien fervent, Guaman Poma ne leur pardonne pas de donner l'image des vices qu'ils dénoncent chez les Indiens. Ainsi sur-nomme-t-il « Frère mercenaire » tel religieux mercedario (de l'or-dre de la Merci), brutal et corrompu. De tel autre, il dit qu'il e ne mangeaif qu'une poule au défeuner et un poulet au diner ». Mais parfois l'injustice est trop orisole, et l'ironie n'est plus de mise; etle fait place su témol-gnage, dans lequel Guaman Poma crie son indignation : « Un prêtre de la répartition des Indiens, Andamarcas, était si coléreux et orqueilleux qu'il considérat; comme une faute qu'un Indien ou une Indienne füt peigné ou portât un habit neuf; a le faisatt mettre nu, tel que sa mère l'avait enfanté, lui donnait force coups de foueis, le brûlait avec des pointes d'agave portées au jeu; il lui attachait les membres à quatre piquets, le battait jusqu'au sang, puis le faisait enduire de suif,

west verynoyn verme die

e Pour l'amour dépouiller l » . de Dieu, ne soyez pas

d'urine, de sel ei de piment brû-

Antithèse de la société coloniale, telle est la société inca décrite par Guaman Poma : elle est régle par une loi d'une ri-gueur impitoyable, qui punit de mort le moindre delit, mais elle est humaine car elle garantit au plus humble sa subsistance. Infirmes et vieillards y ont leur place, et il ne leur est demande qu'un travail proportionné à leurs capacités. Les souverains, eux, ne sont pas exempts de défauts. Guaman Poma ne se prive pas de les railler ; sa verve caus-tique prend pour cible Inca Roca, sixième de la dynastie : « homme grand et fort, parlant beaucoup et d'une voix de tonnerre, grand joueur, grand putassier ». L'Inca n'est pas un monarque débon-naire : le châtiment qu'il réserve à ceux qui contestent son autorité a de quoi giacer d'effroi. On le trouve décrit dans un hayli, hymne guerrier précolombien cité par l'auteur :

« Nous boirons dans le crâne du (traitre, De ses dents nous ferons un colllier, de ses os des flutes, De sa peau un tambour, puis

(nous chanterons. » Ce. chant a été entendu, presque mot pour mot, dans un village du Pérou central où était entrepris un recensement de la mnsique traditionnelle. Cela montre à quel point la littéra-ture orale précolombienne a résisté et survécu à un contact de près de cinq siècles avec la culture hispanique. Et en quol la nouvelle chronique est un témoi-gnage irrempiscable sur la civil-sation inca : Guaman Poma, soucieux de décrire fidèlement cette société régie par les principes du « bon gouvernement », va se transformer successivement en historien, en ethnologue, en linguiste et en folkloriste.

Guaman Poma retranscrit en sa langue maternelle, le quechua, les chants et poèmes du Pérou ancien. Si ceux-ci presentent un interêt considérable pour l'étude des langues amérindlennes, ils sont aussi d'une grande valeur littéraire. Tous n'ont pas le thème guerrier du haylli cité plus haut : d'antres sont des chants de labeur, rythmant le cycle des travaux agricoles. Les harawis, ou poèmes d'amour, sont parmi les plus beaux; celui qui suit est étrangement moderne, puisque, au-delà de l'inquiétude de l'amant, on y sent percer comme une angolsse existentielle:

sépare-t-elle, Bs-tu, ma mie, fleur de Chin-chircoma, pour que je l'emporte Imon cour?

#### « Racontez-moi... »

Le témoignage de Guaman Poma sur le Pérou pré-hispanique aborde les aspects les plus divers de la civilisation inca ; structure sociale, religion, justice, médecine et sorcellerie... Chaque thême est abordé avec la même minutie, le même souci Gusman Poma est celle de l'ethnologie moderne : l'auteur interroge les anciens, ceux qui out vecu les derniers temps de

l'Empire, et leur de-mande de témoigner. Racontez-moi ! », telle est la ligende d'un autoportrait où touré de vieux Indiens Cette méthode, il la lorsqu'il veut rappor-ter les abus de la société coloniale : . I n'hesite pas, lui le capae apo, à voyager incognito : [Me l'autorité, les pauvres ne venaient pas à moi, et les puis-sants] n'osaient par leur nuire en ma presence, comme ils ont coutume de le faire; alors que, ne me connairsant pas et me payant pauvre, Us volent sous mes: yeuz les biens, les femmes (...) Bien sür, déquisé en pouvre au milieu de ces animaux mangeurs de paupres. jétais mangé moi aussi comme les autres. >

La découverte, aussi tardive qu'inattendue, d'une œuvre de l'intéret de la Nouvelle Chronique n'a pas été accueillie avec l'attention qu'elle méritait. Beaucoup, et en partiparmi

triotes de Gusman Poma, ne lui accorderent qu'une valeur documentaire. Ils jugèrent pri-mitif, barbare, chaotique, le style du cacique péruvien et dénièrent tout intérêt littéraire à son ceuvre. Il est vral que Guaman Poma n'écrit pas en pur castillan : fortement influencée par la syntame quechua, sa langue requiert un décodage parfois laborieux. Est-ce une raison pour ne pas savourer le côté rabelaisien » de ses portraits, la truculence des anecdotes — parfols pall'ardes — dont il régale son lecteur? Ecoutons ce fin conteur, ennemi déclaré de la pudibonderie, décrire les Espagnols tels que les Indiens les ont découverts au début de la conquête : « De jour comme de nuit, ils parlaient avec des morceaux de papier ; ils étaient tous enveloppes d'un suaire, le visage couvert d'une laine qui ne laissail voir que leurs yeux. Ils portaient sur la tête de petites marmites rouges, leur sexe pendait, très long, vers l'arrière — c'élait en réalité leur épèe, — et ils étaient

vetus d'urgent fin ». Bien sur, tout n'est pas de la même veine : on montre moins d'enthousisme devant certaines conceptions « rétrogrades » de Guaman Poma : son mépris síliché pour les métis, ou sa conflance en Philippe III, qui n'en peut mais, pour faire cesser le malheur des Indiens. On sourit lorsqu'il propose an roi d'Es-pagne de conquérir le monde, de le diviser en quatre régions sur le modèle de l'empire inca, et de mettre à leur tête les souverains de Rome, de Guinée et de Turquie, ainsi que son propre fils I Mais la sincérité des accents de sa plainte en faveur des Indiens reaters, elle, toujours actuelle, comme ses dons d'ethnologue avant la lettre.

\* BIBLIOGRAPHIE. — Edition fac-similé du professeur Ritet : Quaman Poms de Ayala, Felipe. Nueva Coronica y Suen Gebierno. Paris : Institut d'ethnologie, 1936. Réédité en 1988. Editions en caractères d'imprimerie : Posnansky (La Par. Bolivie), 1944; Bustice Galver. Clima, Péroul, 1956-1988. Accompagné d'une transcription en capagnol moderne.

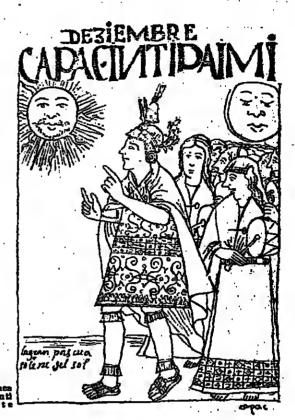

~PREGVINTAELAVTOR MANJILAVANACHAMITAM

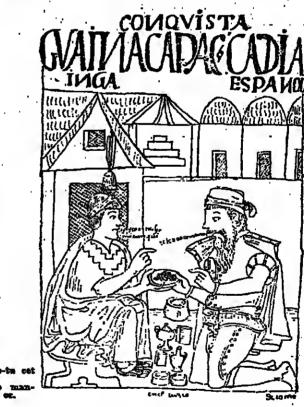





Cours d'anglais et séjours en Colleges anglais DE VRAIES ECOLES DE LANGUES, 36 Rue de Chezy 92200 Meuity Tel. 637-35-88

**ETE 80** 

#### **LE SALSA** C'EST CELA

Salsa, Biguine, Reggae, Cadence-Lypso, rumba et coetera. LE MONDE DE LA MUSIQUE vous fait vivre une semaine bouillonnante chez les Antillais de Paris. Egalement dans ce numéro un grand

dossier sur la musique du IIIº Reich (1933-1945), le dico du rock, Murray Perahia, Philippe Herreweghe, Paco Ibanez, Jelly Roll Morton, Robert Fripp. L'agenda du mois, le calendner des concerts, les disques nouveaux.



L'erran

Poursuivani une réflexie Rand voyagem de la pen de monde et de l'homme n

erest a troite in tour trans China (A.) Color de Color Santife Aria - Color Santife Birt 12.18 -0 1: gran beeffe teta 194 -- 1-1 -- 1-00- 18 gettie : "L) no"in Alexia # 176 \$12727 21 7 4 6 1 6 1 1 4 E. and the second of the second o igie zate i color in mu mbana de la termina de anninte tides is in the et a ta 185 bonnes a successor à la médicaunte de sur visit si si profiles #### "## ## 12"# ." C'##\* STELLT 24 717 TO 17 & Plat 14 cara ditra : ..... Destatra de la contrar della rester dant tull virthight Wignight to N M cocamient on Designation ure ertenenne mit nicht wie Deffe de desperato ou entretamente Partire chit to to mande -experence rations gue ni le VESS IN TO ELECTIVE TO BUTTONETS pies 2 ec s co-Camatain en er til me peut

DITE. 2 : 2 : 2 : for et culture, and tout à la persee corre not la 🛶 🚌 femmine er til timb Emes & Der fes ers es mit mit mit a emi tra interest on test The section of the section et oste erra, a company de la contra del contra de la contra del contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra del contra de la contra del contr Kostes And Effective to the same A Peranties - the et du bruit des edit tent, de d'Article. ce phiciana and an an an a

Ħ mon=2:5~6-- e-3-dont is Total vitte 5 5 5 7 3. persont Errani : 'p' ap: SETS Mison à Areire ...----- ce Grec qui a ramerie. 1975 3 77 losophia france to a stuyer t des presocra: 5083 CHRISTIAN DELACAMPAGNE

Siss comprend directing of in philosophie, for the principle of the sister of the sist

Dar le SART, le Monde

#### INTERROGATIONS

## L'errance philosophique de Kostas Axelos

Poursuivant une réflexion solitaire et planétaire, Kostas Axelos, grand voyageur de la pensée, ne cesse de questionner le vide tragique du monde et de l'homme modernes.

EDMOND EL MALEH I

aversion? N'y a-t-il d'antre so-

lution que de no rien dire, d'au-

Comment déjouer l'obs-tacle de la petite haine des

pensée ? Comme c'est justement

cet obstacle qui déjoue les rares

efforts pensants, il n'est pas

possible de le déjouer. Le refus

de penser est porté par une né-cessité. L'époque semble l'exiger.

Ceux, rares, qui s'adonnent à la

pensée parce qu'ils ne peuvent

pas faire autrement restent contraints à penser et à passer

comme des éclairs déchirant

l'horizon. Ce sont les poètes-

penseurs non pas de ceci ou de cela, mais dn jou du monde. Ne

rien dire de celui-ci n'est pas

nne solution, et, de plus, on oe

choisit pas de parler et de dire,

de bavarder et de se taire, comme

on ne choisit pas de « garder »

le silence. Cela s'impose à nous.

Par qui? Par ce qui est à pen-

ser. « Cela, », qui donne son souffle an métier de penseur.

- On relève dans votre livre

ce diagnostic : « Les traits dé-

pressifs et schizoldes, hysteriques

et obsessionnels de notre civili-

développent de plus en plus. > Ce

sont les signes de quoi ? De quel malaise, de quelle crise ? Les jeux sont-lls définitivement

- A un niveau plus visible,

ère, ce sont les traits de folie.

Signes d'un malaise et d'une

crise, faisant un avec la nature

et la marche de notre culture

et de notre civilisation, ils in-

diquent à la fois que les jeux

sont faits et que le jeu continue. Car toutes les petites ou grandes

folies humaines et historiques

n'épuisent pas, même si on les

combine avec le rationalisme conquérant, lo jeu du monde. Au contraire : elles font signe

vers quelque chose qui n'est pas

une chose, vers une autre possi-

bilité qui restera toujours liée à

l'impossibilité qui peut être aussi fécondante.

- Cet ennui dn monde, cette

- L'ennui et la fetigue des

hommes et des mondes empiri-

ques on culturels nous concer-

nent obscurément tous. Derrière

eux, en eux, an-delà d'oux se

cache soigneusement une énigme.

Celle dn monde, ooverture des

ouvertures, ensemblo des onsem-

bles, jeu du temps, que nous avons voulu maîtriser et possé-

der, nous, hommes individuels ou

sociétés socialisées. Seul l'ac-cord discordant avec te monde

fuyant pourrait, à travers la re-

connaissance plénière - mais

est-elle possible? - nous conci-

lier avec la fatigue, l'ennui, le mat désespoir.

La peur du monde

- « Nous avons perdu le secret

de la santé sans avoir décon-

vert celui de la folie », dites-

vous. Comment abordez vous ce

- Il n'y a pas de santé et de

salut suprêmes. Toutes les solu-

tions et toutes les thérapeutiques

proposées pour remédier aux dé-

faillances du raisonnement, aux

maux, aux détraquements ou

aux alienations d'une humanité

en voie de socialisation ne

pensent pas (faut-il ajouter :

suffisemment?) La logique ma-

thématique, symbolique et cy-

bernétique (avec son corollaire :

la philosophie analytique du

langage); la psychanalyse et

fatigue, ce processus silencieux perfide qui conduit à la ferme-ture, au repli, est-ce l'effet du

temps, do notre époque?

tre issue que le silence?

pour la pensée, l'énorme difficulté

tenants et ses abou-

ssants. « Le métier

de penseur, le métier

venlent enten-

Pour Kostas Axelos, l'homme est l'enjeu du monde et le jeu suprême. Mais pour déployer cette question dans toute son ampleur, il ne lui a pas fellu moine de neuf livres, échelonnés eur près de vinot ans : trois « trilogles », dont Problèmes de l'enjeu vient constituer l'ultime volat (1). Un parcours chaotique, poétique el vibrant, qui nous emmene d'Héracille jusqu'à Marx et jusqu'à l'âge de le technique; qui ne fait qu'un, au bout du compte, avac l'histoire de l'Oc-

Sans doute Heidegger avait-il tenté, déjà, quelque chose de semblable : male Kostas Axelos e une grende originalité, c'est qu'il no se Islase enfermer dans eucun système. Pour lui, le clei est vide et le Terre ne va ni vers une catastrophe ni vers une nouvelle aube : coumiee eu règne de le technique, qui ennihile toutes les valeurs et alde les hommes à s'edapter à le médiocrité de leur vie, elle semble s'être Installée dans un clairobscur où rien ne vallie plus le

C'est alors que le penseur doit rester particulièrement vigilant : il lui appartient de poursuivre du rapport qu'entretlennent l'homme et le jeu du monde, --expérience radicale que ni le vécu ni la ecience ne suffisent

Ce rapport, en effet, ne peut être saisi par eucune logique -formelle ou dialectique, idéaliste ou metérialiele, - puisqu'il s'offre et qu'il e'ouvre avant tout à la pensée speculative - qui remplace les faux « problèmes » par les vrales « questions », — einsi qu'à l'expérience en tant qu' - épreuve -. Cette question el cette épreuve constituent donc l'enjeu par excellence autour duquel tourne l'entreprise de Kostas Axelos.

GATIACADI COM

Entreprise puissamment singullère, feut-il le dire ? A l'écert des modes et du brull des Idéologies en déroute, ce philosophe tragique, solitaire et intempestif echève icl une étape importante de son itinéraire. Il y appelle également de ses vœux l'avenement d'une penséo « questionnente, planétaire et mondialement errante - don! le positivisme, selon lui, bloque ectuellement le dévelopdoute le terme qui convient le mieux à Axelos lui-même, ce Grec cui o remenà, dans le philosophie trançaise, le souvenir CHRISTIAN DELACAMPAGNE

(1) La première de ces trilogies comprend Hérachte et la
philosophie. Marx, penseur de
la techniqua, et Vers la penseu
planétaire ; la seconda, Contribution à la logique, le Jeu du
monde, et Pour une éthique
problématique; la trolsième,
Arguments d'une recherche,
Horizons du monde, et les Problèmes de l'enjeu. Tout ces
livres sont parus aux éditions
de Minuit, dans la collection
Arguments dirigés par Kostas
Axalos.

CRÉNEAUX ET OPPORTUNITÉS Le nº 8 est para, Au sommaire ; les nouveaux inniers de painture auto - la parcée des ventes par caralogue devens vanter à peu de frais - das places nombreuses en mysilicature - deux innovations en édition publicate 900 F par Jour avec les hesties temporas... des bravets, des produits évangers et des annonces : plus de 300 opportunités de création ou de reprise d'entreprises.

Mitte par la SARIL le Monde. Gérants :



nission paritisire nº 57437.

les diverses « psy »; la socio-logie et la politologie marxistes sion des hemmes ou bourgeoises « avancées » pensent toutes court. Très court. pour leur dire ce qu'ils Elles se consolideront certes, prenant également d'autres formes, perpétueront leur existence fa tiguée, se montreront peot-être même capables de petites rénovations. En pensant toujours court. Ce qui vient comme s'ajoutant à tous ces maux ainsi qu'aux recettes et aux remèdes la critique littéraire ot l'esthétique, formaliste, culturaliste ou tout ce que l'on voudra, pense

> — Et cette peur qui vous pa-rait habiter le monde moderne ? L'homme semblo presque un être de la catastrophe. Et pourtant il cherche des consolations.

Chez l'homme la peur est chez elle, et l'homme vit dans la peur du monde. Cherchant des consolations faciles, il fait tout pour ne pas affronter le monde. Une certaine peur; qui est en fait immense, creuse le lit du dualisme, qui sépare ce qu'on appelle en halbutiant vie et ce qui se déploie comme pensée. On vit et on meurt - domine par la peur - dans la théorie et la pratique des « deux » mondes qui nous font subir leur différence, pendant que nous faisons tout ce qui est possible (ou presque) pour éviter un rapport un peu plus amical avec la peur, l'angoisse; le néant. De toutes les manières, nous ne voulons pas - surtout : nous ne pouvoris pas - affronter l'incohérence et l'inconséquence entre notre «pensée» et notre

» Je ne publierai pas mon prochein livre, auquel je travaille dejà, tant que ne sera pas plus clair le lien qui unit et différencle vie dite quotidienne et prosalque et pensée de haut vol et élen poétique. Un même jeu articulé — relie la vie la plus bassement quotidienne avec la plus haute spéculation et la poésie. Mais l'énigme de ce « même » est à déchiffrer. Depuis la Renaissance et jusques et y com-pris Heidegger, elle se dissimule. D'habitude on vit platement et il arrive qu'on pense grande-ment. Comme s'il n'y avait pas problème; comme si la pensée était une affaire de la tête et la poésie un produit de la littéra-ture; comme si la puissance et l'impuissance de la « vie » al-laient de soi et que leur concordance, voire leur non-concor-dance, avec la pensée poétique était une chose négligeable. Or celle-ci est une question de vie ou de mort ou n'est qu'un exercice scolaire ou gratuit, fut-ii supérieurement académique et

- Au-delà des dénonciations et des jérémiades, il y a ches vous une vision incide, et un effort d'élucidation de la technique, un risque calculé pour

— Elucider le problème de la technique qui nous mobilise est et demeure la tâche de la pensée d'aujourd'hui et de demain. Par technique, Il faut entendre la puissance technicienne sous toutes ses figures, la technique qui est inhérente à toutes les figures de la modernité et de l'ultramodernité. La technique de l'ordre et la technique des révoltes sont strictement complementaires, et le Sphinx qu'il reste à interroger et à réinterroger est la technique planétaire. Cette dernière domine aussi bien le monde dit réel que les mondes de l'imaginaire.

- En ces temps d'exacerbation de l'idéologie, vous réussissez à garder une distance, une mise à distance. Où se situe le poli-tique si l'ouverture, l'enjeu dépasse le politique? N'encourezvous pas le risque d'une parole

 Jovensement et tristement en même temps, partenaire consti-tutive cu jeu du temps, la pensée court le risque de l'anachronisme, celui de l'actualisme, celui du futurisme. Elle accepte le danger parce qu'elle s'ouvie à l'errance du temps. Elle essaye de communiquer avec le centre et le cours vibrant et rythmant du temps où passé-présent-avenir ont,

dans l'unité, chacun leur passéprésent-avenir, ainsi que tous leurs moments. La politique ne gouverne pas le temps; elle en est la servante. Et elle marche comme elle peut et non pas comme elle veut. C'est-à-dire elle marche comme elle ne peut s'empêcher de marcher : à la trique. Tout en prodiguant aux citoyens des assouvissements réels et imaginaires

- « La France maîtresse en » superficialité... », dites-vous. Pourquoi ce jugement?

— La caractéristique de la France, étant devenue maîtresse en superficialité, n'est mi agressive ni ironique : elle dresse un constat En effet, la France, surtout contemporaine, a une horreur sainte on laique de ce qui est intense, ample et pro-fond, elle recule devant le grand courant souterrain ainsi que de-Dans tous les domaines. Elle se satisfait dans les mondes particial et du psychologique, du lit-téraire et de l'esthétique; elle n'a cure du monde. En ce sens, elle remplit avec un certain succòs le destin d'une amoitié a des étres et des choses : leur légèreté, leur frivolité.

» Ne nous attristons cependant pas : la France va. comme les autres pays, vers le capitalosocialisme bureaucratique d'Etat. Elle prend part ecclésiastiquement et politiquement, universitairement et éditorialement, journalistiquement et culturellement à la médiocrité du reste du monde. Si elle est aspirée par cette médiocrité, en mettant même à contribution son avantgardisme, ce n'est pas de sa

#### Ouvrir un chemin

la mert, dans votre livre, est uno chose frappante. Est-ce la manifestation d'un regard pes-

- S'il y a cette présence constante de la mort, c'est que la mort elle-même, dans son indissolnble — et pourtant dif-férenciée — unité avec la vie, n'est pas la pure negativité, mais jooe également un rôle positif. Néanmoins, elle n'a jamais été radicalement pensée. Il y eut des philosophes et des penseurs qui offrirent des approches, parfois géniales, des autres grandes forces élémentaires - du jangage et de la pensée, dn travail et de la lutte pour le pouvoir,

meura fondamentalement impensée, justement parce que ni elle n'est, ni elle n'a ım fondement. (Je ne prétends nullement l'avoir « suffisamment » pensée et éprouvée).

» La présence de la mort ne détermine pas un regard pessimiste, elle nous engage à briser davantage nos jouets déjà brisés et à nous engager sur la route escarpée qui conduit à l'espacetemps ouvert du jeu. Du jeu qui anime et broie le jeu des hom-mes. Le pessimisme et l'optimisme sont donc en fait des frères jumeaux, tous deux décédés. Pour caractériser le style de pensée et de vie que j'essaye de prédire, de promouvoir et d'expérimenter, il nous manque des substantifs et des adjectifs perti-nents. Naturellement, ce style mordra aussi à son tour la pous-

— Vous êtes implioyable à l'égard de l'homme planétaire et, avec des accents souvent nietzs-chéens, vous dénoncez cette culture « comme le domaine de la » bêtise du mensonge ». Quelle issue voyez-vous à cette situation née du monde moderne?

- L'issuo à cette situation née du monde moderne ot le généra-lisant — car il est impossible de décider si le monde planétaire parachève seulement le monde moderne on crée aussi dn nouveau - est constituée par la problématique combinée de l'issue et de la non-issue. Toute issue reste flanquée de son point d'interrogation. Mais où est-il dit one tout point d'interrogation cherche ou trouve une issue?

- Quel est maintenant l'enien de votre livre? - Si le but de ce livre est

de conclure méthodiquement et systématiquement trois trilogies qui vont d'Héraclite à la pensée planétaire, en embrassant logi-que, pensée du monde et éthique, et d'ouvrir un chemin, la question « quel chemin? » prend tout son poids. Mais la question du chemin est elle-même problèmachoix des chemins qui s'ouvriraient à lui. La société noo plus. Ce qui nous régit est un amaigame de mythologie, de techno-logie et d'idéologie. Il s'agirait par consequent de communiquer avec le courant souterrain et de s'ouvrir à l'horizon lointain en suivant la route des étoiles. Autrement dit, en dépassant productivement le psychologique et le sociologique qui nous font étouffer, oous teodre vers ce qui est l'Un, le Tout - le moode

#### COLLOQUE

## La machine Verdiglione

Un colloque sur la Vérité vient de se tenir à Paris, organisé par l'Association psychanalytique italienne. Un groupe qui, sous l'impulsion d'Armando Verdiglione, a entrepris de bouleverser la vie culturelle italienne.

#### CHRISTIAN DESCAMPS

OUILLONNANTE, infatigable, l'Association psy-chanalytique Italienne, animée par Armando Verdiglione, a organisé des dizaines do colloques, publié plus d'une centaine do livres, lancé cinq revues (de logique, de psychiatrie, de psychanalyse, do droit, de théâtre). Depuis 1973, en Italie, en Angleterre, en Espagne, ces rencontres ont invité Lacan, Sollers, Major, Faye, Nadaud, pour les Français, mais aussi Victor Fainberg, le dissident de la place Rooge, l'antipsychiatre David Cooper, les Italiens Dario Fo, Marco Ferreri,

Italo Calvino, et des centaines de

gens connus ou inconnus.

Tout commence dans l'après 1968 : décus par le jungisme dominant en Italie, de jeunes philosophes, psychiatres, travail-leurs sociaux découvrent dans les traductions de Lacan une psychanalyse qui ne renvoie pas à la seule normalisation sociale. Ils mottent alors sur pied des dizai-nes de séminaires : à Padoue, à Naples, à Rome, pénètrent dans les hopitaux psychiatriques, se mêlent aux infirmiers. Mais, leur idée-force c'est de ne pas se cantouner au seul secteur de l'inconscient. Ils invitent à leurs rencontres tout ce qui bouge dans le cinéma, le théâtre, le peinture, Ambitieux, ils mettent en question le monopole culturel dn P.C., qui, jusque-là, gérait - avec souplesse, à l'italienne, à la Gramsci — le champ des idées. Aujour-

d'hui, l'association regroupe une

quarantaine d'analystes, et quatre

cents personnes travaillent régulièrement avec elle. Bien sûr, tout cela ne s'est pas fait sans remous, et cette entreprise, qui s'est donné pour tâche do déstabiliser la culture instituée e bien des ennemis. Mais ce

ne sont jamais les mêmes. Ainsi, après le colloque de Milan du mois de janvier, consacré à l'in-conscient, la Repubblica se demandait semi ironiquement, si Verdiglione était un maffioso, un agent do K.G.B. ou de la C.L.A. Mais ces rumeurs font sourire le psychanalyste milanais : « Souvont l'on n'écrit que pour parler de mes cigares freudiens, de mes

cravates. On entretient autour de moi toute une mythologie. En Italie, on cherche sans cesse une personne qui, derrièro nous, dirigerait, de fait, notre associa-tion... En France, votre centralisme vous omène plus à poser la question de l'argent. Vos intellectuels sont libres, mais ils n'ont pas vraiment les moyens d'inventer quelque chose en dehors de l'Etat. Ici, nous ne croyons pas à l'Etat, et nous avons l'avantage de ne pas prendre le pape au sérieux. C'est sans doute pour cette raison qu'il est possible d'ountir des espaces de provocution culturelle. Quant à l'orgent, nos colloques sont autofinances. Nus invitons les conférenciers, et les autres paient leur partici-

Italo Bassi, l'un de ses proches, surencherit : a Quand on a écrit que nous étions liés à la Mafia, nous avons analysé, dans nos. séminaires, la structure économique, la structure de secret de

cette organisation. Quand on a parlé de la C.I.A., nous nous sommes réunis et nous avons commence à travailler sur ce qui jait le lien social de cette organisation. Quant au K.G.B., c'est nouveau, et c'est sons doute lie à l'affaire de l'Afghanistan. Il nous faudra un jour travailler là-dessus. Mais tout ceci ne nous trouble pas outre mesure. Perune partie de co que fai gagné en étant psychanalysie dans les activités de notre association.

#### L'art du patchwork

Car cette association ne se contente pas de publier des productions franco-italiennes, elle veut maintenant e'ouvrir aux Etats-Unis. Elle prépare un colloque à New-York et va traduire en Italien William Burroughs, le logicien Tarski, le linguiste Searle, le philosophe Soshana Felman Et, après les colloques de Caracas et de Barcelone, ces psychanalystes globe - trotters vont fréter un charter pour New-York, où, là aussi, ils vont mêler à la psychanalyse le clnéma, le théâtre, la peinture.

Ouverts, ils pratiquent à plein temps l'art du patchwork, les rencontres tous azimnts Et beaucoup d'intellectuels français -coinces dans des querelles de chapelles - se rencontrent dans ces «hors-lieux» que sont les conloirs de Milan. Car sans pratiquer la réconciliation ni l'orthodoxie, l'association réussit

pourtant à mêler tout ce monde. Ainsi, dans les colonnes de leur viev, Guinsberg, Boukovski, maje aussi Chomsky, Garaudy on le pape lui-même.

Annalisa Scalco, sa directrice avance : « Nous n'ovons pas de cause à défendre, nous visons une pratique de confrontation. Avant de rentrer en psychanalyse, favais des tas de réponses sur le féminisme, la psychiatrie : maintenaot, fai des questions. Nous tenons fondamentalement à sortir la culture de l'emprise des partis. Publier des gens aussi divers que Sciascia, Moravia, des dissdents et des artisles connus ou non, c'est sortir des chapelles idéologiques ou nationales. Cost pourquoi nous avons des échanges avec la Quinzaino littéraire, avec le New York Review of Books. gnoles, yougoslaves ou brésilien-768 > Car non contents de vouloir relancer la psychanalyse en Italie, ils veulent aussi la sortir des ghettos littéraires.

En pratiquant un véritable internationalisme coltorel ce groupe veut échapper à la fascination qu'éprouvent la plupert des Italiens pour la culture française. Ils veulent repasser par la logique de Peano, relire Dante ou Vico. Ils font le pari de se ressourcer dans une culture effacée par les fascismes et la langue de bois des leaders politiques. Et, pour ce faire, ils ne craignent pas de s'introduire dans les lieux les plus divors. Il y a quelques années, des séances de congrés se sont tenues dans des usmes occupées, et l'Association a pris sur elle de projeter Salo, le film de Pasolini interdit par le cen-

Dans cette association, où la plupart des gens n'ont guère plus de trente ans, passe souvent un souffle frondeur. Il y a aussi beaucoup de très jeunes femmes. « Heureusement, dit Christina Frua de Angeli, la présidente de Spirali, car la phobie du féminin est toujours totalitaire. D

En janvier 1981, l'Association va lancer une revue internationale en France. Les thèmes sout dějá prêts : la guerre, la politique et le droit, les médias, Dante. le sexe et le langage aux U.S.A.

## Le satellite et les photons

PAUL CARO

ES autoroutes des Etats-Unis constituent un territoire fédéral qui est rénéralement enclos. Sur les bas-côtés, entre la chaussée et la barrière, on peut voir, surtout dans les Etats « chauds », une bonne accumulation de boites métalliques vides résidus de la consommation de bière on de boissons gazeuses par les automobilistes assoiffés. Ces boftes scintillent au solell et, heureusement, les virages aont rares et doux, sinon on pourrait craindre que des tas hlen disposés ne provoquent, comme nos codes en ville, l'éblouissement des conducteurs et, partant, de regrettables accidents.

On n'imagine pas qu'une telle mesaventure puisse survenir à l'ordinateur qui pilote un satellite lancé dans l'espace au-dessus de nos tetes à 30 000 kilométres à l'heure. C'est pourtant ce qui est apparemment arrivé le 22 septembre dernier à un satellite Vela, chargé de surveiller d'éventuels essais nucléaires dans l'atmosphère. Ce satellite, croisant quelque part dans l'hémisphère sud an voisinage de la partie méridionale de l'Afrique, a enregistré par ses détecteurs optiques dirigés vers la Terre, un double flash lumineux. Ce double flash est absolument semblable à celul que l'appareil devrait effectivement déceler s'il observait l'explosion d'une petite bombe nucléaire d'une puissance d'environ 3 kilotounes, sauf que le détecteur le plus sensible a enregistre moins de lumière que le détecteur le moins sensible, ce qui est paradoxal, et qu'aucune trace de radioactivité n'a été subséquemment observée dans l'atmosphere ou les précipitations de l'hémisphère sud, région encore peu polluée au point de vue nucléaire et ou, par consequent, la détection est facile.

#### Le flash du 5 mars

La commission d'experts réunis par la Maison Blanche, vue l'importance politique du problème, a conclu provisoirement que le phénomène lumineux décelé, simulant une explosion atomique, est dû à la présence d'un objet réfléchissant passant sous le satellite et qui, tournent sur lui-méme, a aveuglé les détecteurs, mais surtout l'un d'entre eux, par deux réflexions successives dn Soleil. On volt que, effectivement, parmi tous les débris qui déjà polluent l'espace à la suite de sa conquête, la boite de blère (vide?) est une bonne candidate pour expliquer l'observation. Une petite feuille d'aluminium, dn type de celles que jetalent aur Paris pendant la guerre les avions ailles pour tromper lea radars, ferait d'ailleurs aussi hien l'affaire. Naturellement. la probabilité pour qu'une boîte de bière se trouve alnsi placee sur une trajectoire volsine de celle d'un satellite d'effinité militaire est extrêmement faible, à peu près égale à ceile d'une explosion atomique sans retombées radioactives.

Cependant, grâce à un dispositif nonveau, très sensible, l'observatoire d'Arectbo à Porto-Rico, a enregistre cette même nuit du 22 septembre, quelques heures après l'aventure du Vela, la propagation d'une perturbation dans l'ionosphère qui pourrait correspondre à l'injection d'électrons provenant d'une explosion atomique. L'onde arrivait bien de la direction de l'Afrique australe, c'est-a-dire du sud-est, se déplacant vers le nord et traversant l'équateur, une trajectoire qui n'a jamais été observée pour les perturbations naturelles créées le plus souvent par des orages magné-tiques aux pôles.

La commission d'enquête vient, malgre tout, de confirmer définitivement ses premières conclusions. Elle se réserve cependant la possibilité d'avoir été trompée par des atomistes particulièrement malins (1).

On nous parle en même temps (1) de guerre des satellites et d'essais de destruction sur orbite à grands coups de faisceau laser. On se souvient, à propos, que, récemment, un satellite de communications a disparu sans laisser de traces quelque part au-dessus du Pacifique L'exemple du Vela frôlé suggere que cet appareil a pu être victime d'un accident de la circulation, d'où l'urgence de se préoccuper des problèmes de polintion de

L'accumulation d'événements étranges et unprobables dans la nuit dn 22 septembre 1979 au voisinage de la Terre rappelle l'aventure survenue, le 5 mars 1979, à neuf satellites dispersés dans le système solaire. Ils ont observé, provenant de l'espace, un flash de rayons gamme (des photons de haute énergie) d'une intensité extraordinaire et très bref (une milliseconde). On observe assez acuvent (environ une fois par mois) des flashes d'énergie venant de l'espace, brusques bouffées de rayons cosmiques, mais ils sont cent fois moins intenses que le phénomène du 5 mars, et durent piusieurs secondes, C'est le dépouillement dea observations satellites de surveillance Vela, précisément, qui a permis de les mettre accidentellement en évidence. Leur source ne peut généralement pas être identifiée avec certitude.

Or, le 5 mars 1979, pour ce flash extraordinaire, la réparti-tion et le nombre des détecteurs a permis de déterminer la source avec une bonne précision. Et, à la surprise générale, il est apparu que le ravonnement provenait d'une antre galaxie, apparem-ment de N 49, un résidu de supernova dans le Grand Nuage de Magellan. En raison de la briéveté du flash, la dimension de la source doit être très fai-ble (quelques centaines de kilometres), ce qui implique une densité d'énergie fantastique. On peut imaginer que les rayons gamma sont le résultat d'une explosion nucléaire dans une couche très mince, de quelques centaines de microns, à la sur-face d'une étoile à neutrous très chande, produisant des photons de très haute énergie, qui, par collision du fait de leur abondance, se transforment en paires d'électrons et de positrons, euxmemes source directe et très fugitive du colossal rayonnement observé. Ensuite, la densité de l'étoile, et par consequent la force de la gravité, deviennent trop grandes pour que quoi que soit puisse s'en échapper. D'ailleurs, dans le seul cas où l'on a déterminé une direction pour la source d'une bouffée ordinaire » de rayons gamma, l'espace paraît vide. En conséquence, certains doutent que la source de l'événement du 5 mars soit vraiment dans une autre

Vollà donc que nos satellitesespions détectent la présence autour de la Terre de photons hien localisés, dont l'origine est inconnue, meis qui paraissent llés à des sources nucléaires evanescentes. Ces photons facétieux ne sont pas honorables. Ils n'ont pas de carte d'identité. Leur qualité présumée de réfu-grès, rescapés de mondes disparus les rend suspects. On peut craindre qu'apportant chez nous l'image de drames nucléaires lointains, dont ils miment pour nous nes appareils l'apparence et l'ardeur, ils n'interfèrent avec les délicats équilibres des puissances terrestres tant nous sommes hahitués à prendre l'image pour la réalité. De quelle dépêche d'Ems céleste ces signaux mystérieux ne pourraient-ils pas être un jour

#### Eructations de réacteurs

C'est que, dans l'espace dellcat de la nuit étoliée, cet univers des poètes, ces scintillements romantiques au-dessus de nos tétes ne sont que les furleuses éructations de réacteurs atomiques emballés. Un vomi de photons de toutes énergies, des ondes radio, à la lumière visible, aux gamma avec quelquefois de rayons X jusqu'aux rayons gamma avec quelquefois des hoquets brutaux dans les spasmes de l'agonie, de l'anéantissement dans le corps noir. On dit que les étoiles connaissent le destin des hommes. Mais l'homme connaît peu les étoiles, il a beaucoup à en apprendre pour le meilleur et pour le pire. L'univers que forment tootes ces constellations est, on le sait, en expansion. L'univers n'est

qu'une surface sphérique comme

cipe régulier en aa croissance, égal de place en place dans son immensité. Cependant, il semble que, quand même, nous pulssions nous flatter de ne pas nous trouver à un endroit ordinaire et vulgaire : notre position sur la bulle est spéclaie. En effet, la constante de Hobble est, pour nous, plus faible dans une directiou située légèrement au nord de l'amas de galaxies de la constellation de la Vlerge. Pour tout dire, alors que sur la surface de la buile qui gonfle, tous les points s'écartent en principe uniformement, nous sommes dans la situation (c'est-à-dire notre galaxie) de nous rapprocher (ou de nous éloigner moins vite, les avis diffèrent) de l'amas de la Vierge, cecl à la vitesse de 500 kilomètres par seconde. Se rapprocher signifie tomber, bien L'impossible silence Le nonvelle constante de Hnhhle a été établie par une

celle d'une bulle de savon qui

grandit, qui grandit, avant de se

contracter... ou d'éclater. Juste-

ment, on vient de découvrir que

cette expansion se fassalt plus

rapidement que prévu, la constante de Hubble a doublé et.

partant, le temps n'est plus si éloigné où cet univers n'était

encore qu'un point minuscule d'une densité infinie, et nous

dedans, notre Terre et le Soleil

et tout avec toutes nos parti-cules. L'univers est âgé de seule-

ment dix milliards d'années an lieu de vingt. Depuis l'explosion

oul l'a fait oaître, il est en prin-

série d'observations qui pour la premiere fois mesurent la hrillance apparente des étoiles (magnitude) dans l'infrarouge et non pas comme on le fait d'habitude dans la partie jaune, bleue ou ultra-violette du spectre. C'est que, en effet, jusqu'à présent, les astronomes utilisalent comme détecteurs cet instrument ancien qu'est la plaque photographique. Celle-ci continue d'ailleurs à se perfectlonner par la recherche, juste-ment pour les besoins des astronomes, comme en témoigne la publicité d'un grand fabricant, Cependant, si on veut déterminer la masse d'un objet celeste par le nombre de photous émis dans le hleu, c'est un mauvais choix, car ce domaine du spectre ne correspond qu'à 1 % de la masse alors que les 99 % res-tants donneront 90 % du signal infrarouge. De plus. l'infrarouge est très peu absorbé dans l'es-pace interstellaire et intergalactique. L'utilisation des techniques modernes pour mesurer la luminosité dans l'infraronge peut donc conduire à une révolution en astronomie et la constante de Hubble paraît être la première victime. Il paraît étonnant qu'il alt fallu attendre l'aube des années 80 pour voir se developper une technique de mesure réellement adaptée à la nature des émissions stellaires pour ce problème particulier alors que la physique de l'état solide e depuis des années produit les détecteurs très sensibles nécessaires et que ceux-ci sont très répandus dans la techno-

justement pour l'équipement des satellites, notamment des militsires, pour l'observation du sol. Espérons que le transfert des conquêtes de la physique vers la fondamentale science celeste conduira à de nouvelles et passionnantes déconvertes. On sait toute l'importance que prend de plus en plus par exemple la radioastronomie. Malheureusement, on peut dans ce domaine déplorer le fait qu'il soit impossible d'écouter les ém:ssions éventuelles de l'espace sur les longueurs d'onde radio ordinalres. Er. effet, on ne pourra jamais imposer aux passions de planète Terre le silence radio qui serait nécessaire, même pour

logie avancée, en particulier,

ingt-quatre heures L'homme, assoiffé d'énergie contemple ses rêves de puis-sance dans le laboratoire nncléaire qu'est le clei, et déjà il commence à jouer avec la substance des étoiles. Le sénateur américain Mike McCormack a récemment invité son gouvernement à lancer l'équivalent d'un projet Apollo pour soutenir les recherches sur la fusion (la réaction deutér:um-tritium qui fournit des neutrons et dont le contrôle permettrait de résoudre complètement le problème des ources énergétiques. C'est d'allieurs, comme l'espace, un domaine où la coopération Est-Ouest a été bonne. Il s'agit de réaliser pratiquement les formidables pressions et températures qui permettront, dans un volume plus faible que celoi d'une gontte de rosée, de mettre le Soleil en bouteille. Car, au train où nous consommons, il ne suffira pas de récupérer l'énergie que cette etolle nous transmet, à travers l'espace, sous forme de photons.

(1) International Herald Tribune,

NUMISMATIQUE

## Histoire de ma cité...

ALAIN WEIL

LORS que l'on n'enseigne plus — on presque plus l'histoire a nos enfants. le goût de l'histoire revient au contraire en force ches les adultes : unmbreux sont en effet les amateurs qui, par le biais de recberches on de col-lections, se tournent vers le passe. L'histoire régionale attire particulièrement le chercheur, surtout celle de sa ville natale ou adoptive pour laquelle il aura plaisir à retrouver des témoignages anciens, émouvants et Instructifs. La nomismatique peut apporter beaucoup au collectionneur parce qu'elle est une mine spécialement riche de documents authentiques d'un accès facile et d'un prix abordable : oon seulement les monnaies mais aussi les médailles et les jetous racontent l'histoire de la cité... Pour quelques dizaines de francs.les jetons en cuivre, pour quelques centai-nes de francs les jetons d'argent on les médailles de hronze viendront apporter leur témoignage. rappeler les évenements importants de l'histoire locale, faire revivre les familles connues de la ville, les maires, les échevins, les corporations...

Commé morant l'édification d'un pont, d'one église, d'un paiais, la médaille rappellera parfois des bâtiments aujourd'hui disparus ou en ruine, car la medaille, frappée dans le métal impérissable, survit plus encore que le marbre on la pierre à la cité. Il n'est guère d'évenement important ou d'homme remarquable qui n'alent été ainsi, figés dans l'airain ou dans l'argent, transmis à la postérité. Natureilement, les plus grandes villes offrent le plus grand choix de documents, mais les petites cités réservent souvent au numismate perséverant la surprise d'une et variée ; rares, enfin, sont celles dont le portrait, comme on dissit. anciennement, ne figure pas sur quelque jetoo ou médaille.

Illustrons par queiques exemples concrets les découvertes que le collectionneur patient pourra aliser au cours de ses expéditions chez les numismates, les antiquaires on même dans les foires de brocante.

«La côte de bœuf》

Paris, bien aftr, offre une merveilleuse série de médailles historiques répertoriées par Jean Babeloo et Josèphe Jacquiot (1), et parmi lesquelles les plus attachantes sont peut-être celles qui commémorent des fondations d'édifices. On salt que la première moltié du dix-septième siècle fut une période importante d'agrandissement de la capitale et vit donc apparaître un grand nombre de constructions nouvelles. L'habitude était alors, pour les cérémonies de pose de la première pierre, de procéder an scellement d'une médaille spéciale-

ment frappée pour l'occasion. Le mèdecin Héroard nous apprend ainsi que la belle médaille de Louis XIII avec la vue du pavillon de l'Horloge fut faite pour la pose de la première pierre de ce pavillon, le 28 juin 1624. De même lorsque Richelieu posa la première pierre de l'église de la Sorboune, le 15 mai 1635, on y mit des medailles d'argent au portrait et eux armes du cardinal.

La tradition se poursuit au dix-huitieme siecle avec les médailles pour la place Saint-Snlpice en 1754, pour l'église Sainte-Geneviève en 1763, pour l'hôpital Beaujon en 1784, etc.

#### De Plancus à Justin Godart

Lyon, ville primatiale des Gaules, possède également une superbe histoire métallique : M' Tricou l'a fort bien décrite à l'occasion du himillénaire de sa cité (3). Depuis la rare monnaie de bronze frappée par Munatius Plancus, qui, en avant Jésus-Christ, fonda la Colonia Lugdunum, jusqu'à la belle médaille de la libération de Lyon en 1944, éditée grâce au maire provisoire Justin Godart, le Lyonnais n'a que l'embarras du choix pour voir revivre dans metal heurs et malheurs de ses concitoyens.

La présence romaine est illustrée par des as de hronze, encore très faciles à trouver de nos jours, représentant l'autel de Rome et d'Auguste édifié en 12 avant J.-C. et dont les deux colonnes, débitées en quatre morceaux, soutlennent aujourd'hui la compole de l'église d'Ainav. Parmi les fêtes lyonnaises du Moyen Age, 13 plus celèbre était celle des Merveilles : on connaît des pièces de plomb, au buste de saint Pothin, frappées pour cette occasion. Le seizième siècle verra l'apogée de la cité : le change, la hanque, la solerie, l'imprimerie, fool de Lyon une des villea les plus importantes d'Europe;

les jetons d'argent des dix-septième et dix-huitième siecle illustreront la pérennité de ses fructueuses activités.

On peut même encore trouver. pour un prix d'environ 500 francs le magnifique jeton d'ar-gent de 1745 gravé pour ela jabrique des étojjes de soie, d'or et d'argent de Lyon ». Enfin, les dix-huitième et dix-neuvième siècles offrent une grande profusion de jetons ou médallies commémorant mille et un aspects de la vie l'onnaise.

Des villes moins importantes. comme Le Havre ou Meeux, ne présentent pas moins d'intérêt pour le numismate persévérant Giard a bien su refléter la richesse de la cité normande dans un livre (3) qui montre les belles séries de letons d'assurance maritime avec ses rares et précieux exemplaires frappés des le dix-huitième siècle et, bien sûr, l'ensemble des médailles de la « French line » qui immortalisera dans le bronze des noms encore récents - Normandie Liberte, France, et bien d'autres - mais qui font déjà rèver petits et grands.

#### Frappe féodale

Meaux peut sembler un sujet plua modeste et pourtant il suffisait de voir, en 1972, la vitrine présentée par un collectionneur érudit et passionné lors d'une exposition à l'hôtel des Monnales (4) pour comprendre combien la numismatique est une des meilleures illustrations de l'histoire locale. Monnaies gauloises des « Meldi », triens d'or mérovingiens à la légende « Meldus civitas », deniers d'argent carolingiens « Meldis civitas », monnaies des évêques de Meaux, jetons et méraux, médailles et même hillets de conflance de la Révolution a remboursables en assignats » étaient là pour témoigner comment l'histoire d'une ville peut s'exprimer à travers la numismatique.

Pour finir, il nous faut dire quelques mots de la numismatique feodale : plus austère que beaucoup d'autres domaines monétaires, elle reste un instrument privilégié de connaissance de l'histoire locale. Les frappes des seigneurs et des évêque longtemps concurrentes des frappes royales, perpétuent, dans des monnaies souvent modestes. en argent ou en billon, ce qui fut l'indépendance, voire la grandeur, momentanée de nos bonnes villes de France. La médaille et la monnale particlpent ainsi à la vie sociale par la vertu de leur facile diffusion Non moins que le livre, mais plus solides que lui, elles se sont multiplices et ont atteint la plnpart des foyers du temps jadis. Pour qui vent, aujourd'hui, leur prêter quelque attention, elles sauront faire revivre, an creux de notre main, l'histoire de

(1) Histoire de Paris d'après les médailles de la Renaissance au XX\* siècle. Paris, Imprimerie nationale, 1851.
(2) Lyon conté par les médailles. Lyon, 1958.
(3) Médaüles et jeions du Havre et de Dieppe. Le Havre, 18").
(4) Guy Beneut : Monnaies, jetons et médailles racontent Meaux, in catalogus de l'exposition « Monnaies et médailles racontent l'histoire de France». Paris, hôtel des Monnaies, 1972.

nos aïeux.

### lagenda du weeks-end

#### Cours

Le Cours TITE-LIVE à CHATOU (5 minutes R.E.R.). Inscriptions pour la RENTREE 1990, en soconde, première, terminales A. C. et O. Rettrapage MATHS PHYSIQUE lous nivoaux le mercredi. T. 952-51-82, 361-47-35 14 à 29 h.

Décoration

PAPIERS JAPONAIS Importation directe

A partir de 150 F le rouleas
ARNOUX, 40, r. d. Poissonnier
92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
TEL.: 745-07-36.

<u>Maison</u>

de retraite

RESIGENCE OU PARC Ermenonville (Olso) 40 km Paris (autorouse Nord). Retraite, solns assurés. Cadre agréoble, amblance fami-liale, 115 F par jour it compris. Chambres particulières tout cft. TEL.: (4) 454-09-53. **Psychologue** Le Centre GUROJIEFF OUSPENSKY Tátabane : 436-61-69. **PSYCHOLOGUE** 

Pour les jeunes

ANGLETERRE séjeurs linguis-tiques organisés par Associat. professeurs d'angials. Voyage logement en familia. cours acti-vités cutturcités et sportives. 3 sem. joillet ea août : 1,995 F. U.S.A. : séjour en familie amé-ricaine, 3 sem. août : 3,300 F. APPRENIIRE et VIVRE. TEL. : 350-60-71.

HOMMES O'AFFAIRES
Votre Stuction exige une lenue
élégante et Impeccable I
falles nettoyer vos vétements
da valeur : ville, solrve,
week-end, par un spécialiste
quai. : GERMAINE LESECHE
11 bls, r. da Surène 75008 Paris.
TEL. : 265-99-32, Pour hommes modernes

Universal Man Center Boutique new style...

pour les nouverties hommes 129 rue de Rome 75017 Nome ou Pont Cardinet - 763.83.02

Combineisons US Navy, training, sweat shirts, tea shirts, débarceurs, salopeties, jaanerie et silperie. Catal. été contre 10 l

Teinturier

Troisième âge VOTRE TROISIEME AGE 40 km Paris, autoroute du Nord.

Chambres et apparter ension & court ou long terme : vacances, retrette repos, convalescent partir de 160 F/jour T.T.C. 60440 ERMENONVILLE. 64. : (4) 454-01-57 et 454-00-26.

Vacances |

<u>Tourisme</u>

Loisirs VACANCES AU CALME Menthières, Haut Jura Sud. Randonnées pédestres, séjours. Ecr. C.S. Montagnard Menthières 11200 Bellegarde. T. (50) 48-26-34.

LA LOUVESC Ardèche 1.850 m.

Relais du Monarque \*\* NN Repos Nature, Pension 100-145 F. net., Téléph. : (75) 33-50-10.



comment conserver jeunesse et santé grâce aux vieilles méthodes chinoises

**CONNAISSANCE DES** LANGUES DU MONDE angiais : britannique et américain, allemand, erabe, breton, espagnol, italien, japonais, occitan languedocien et gaszon, russe... Cours avec explicamens en français Documentation gratuita : EDITIONS DISCILES DMNIVOX M 8, rue de Berri - 75008 Paris

A4 17870 . . .

FUMA INC.

17 763 425

142° 4

160 307 100

T400 ...

2000

見望を 2代4 フィ

2.....

SHE C. ...

Prince Co. 11

\$7.:::::

800 Inches 1981 (1)

are to recom-

Ce: 4: . . .

Sept. 21 (4 1 )

Mini grad (

Stdetun in in

de gemen no

GIVIO

Comment

The déuntologie

Action in the second

Quality of the second of the s

Published and a single section.

White district the course

ter -:-

C. .

Ainm.

And the dock to be a contract and the many of the second o

90 90 22.

83.00 SUR VOT

Cette diminution sement (169.000 F environ), est rendu Votre appartement

ciété de gestion qu Pas d'apport p 9 ans : 6 semaines <sup>an</sup> à Cap d'Agde; la résidence ; aucı payer; échange av stations à la mer montagne.

\*Prix d'un deux pièces 4/5 personnes avec terrasse et jardin.

CHRONIQUES/MODES

CO.T.Ye

cars un

38. C. --

The Late of the Late of

5 21E .

2:2-2:

Frappe féodale

the gle medailles his-

James Pro-Jacobiot (1). theire to plus alla-

d peut-tire se les qui mit des fondations On sait que la pre-

du dix-septiente a è-

e periode importante ment de la capitale

ANDERA UN DE PRESENTA

MANUFACTIONS DOLLER-

ade etal; alora, pour

des de mor de la pre-

e de provider de scei-

etin . Mersard - nous

una que la nele

tilon de Beringe for

to prope de la reconstruction

the the statement describe

on partition to

a de properties pient

**明成一年位,1977年19**17年19

de in theretaine. A

M. OR V 1007 363 715-

then at person as

THE STREET SET

to design the second

CONTRACTOR AND

mygg ikranien ini

Markey lack the

to Parameter the Parameter States

Particular State of the Control of t

THE PERSON ASSESSMENT

Marine Printer Andrew

MATERIAL TOUR PROPERTY.

MANY PERSONAL PARTY OF

before the training of the same

The free way . I was a server and

KAN CHANGE SA DECK M And the state of the state of the

THE PERSON NAMED IN

THE RESERVE ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE P

PARK WEST

THOSE ENGLISHED TO

to the miner of

W W SERVE OF GREEK

A Bridger de Day

ALL PROPERTY DAY

MARKET STADOWN - TALE.

2582.50

Alexander Con

471

124 L

Leuis XIII aver in

medal e speciale-

LE MONDE DIMANCHE. -- XXI

## Comment peut-on être généalogiste?

demarche du généalogiste professionnel, qui vient, un beau jour, frapper à la porte de Mme Untel pour lui an-noncer un héritage fabuleux, est une image d'Epinai par exceilence. A la suite d'une quelconque brouille familiale, en ef-fet, Mme Untel ignore même le prénom da ses cousins germains. Alors comment saurait-alle que l'un de ses cousina issus de germain a fait fortune dans le commerce du prêt-àporter, et vient de mourir sans

éloignée ? C'est que les études da généaiogistes successoraux ne sont peut-être pas très nombreuses (deux grandes, une demi-douzaina de petites), mais montrent pignon sur rue depuis plus d'un

descendance dans une ville très

Une chambre syndicale les a rassemblées le 22 février 1947. Elies sont considérées comme faisant partie des agences et bureaux d'affaires. Leurs activites sont reglementées par le code de commerce. Le généalogiste successoral est donc juridlquement un commercant, et son activitè ne s'exerce pas hors du cadre des successions.

Dans un tout autre domaine, depuis vingt-cinq ans environ, les premières associations de généalogistes amateurs ont été créées. Depuis nne dizaine d'années, elles se sont multipliées dans la plupart des régions de France. Nombre d'entre-elles se sont groupées sous l'égide de la fédération des sociétés françaises de généalogie, d'héraldique et de sigillographie. Et, tout récem-ment, la confédération des associations de généalogie populaire de France, que personne insqu'alors ne connaîssait, a tenu une assemblée générale à Paris.

#### Une déontologie

Ces sociétés s'adressent aux amateurs, non spécialistes, désireux de retrouver leur histoire familiale. Elles sont fondées sur l'entraide mais ne neuvent réaliser de travaux, autres que gracieux, pour le compte de tlors. Elles sont, dans leur grande majorité, régies par la loi de 1901 et par le décret du 16 août de la même année.

Alors, diront ceux qui ne peuvent trouver le temps d'effectuer eux-mêmes leur recherche, ou qui sont arrêtés par un obstacle apparemment insurmontable, ou, surtout, qui besitent à se rendre fort loin, où peut-on s'adresser? Il n'existe pas actuellement à l'Université de diplôme de généa-

logiste. Jusqu'ici tout le monde avait le droit da s'attribuer ce titre. Différents généalogistes,

professionnels mais non successo raux, ont pris conscience de cette altuation, préjudiciable non seu-

clients. Ils ont donc décidé de créer une chambre syndicale dont l'entrée sera severement protègée. Elie a vu le jour le 28 mars dernier sous la dénomination de a Chambre syndicale des généalogistes héraldistes de France » (1). Son premier président est M. Patrick Chevassu, genealogiste blen connu des milieux spécialisés ; le secrétairegénéral, M. Jean-Michel Tramond.

Les activités des généalogistes professionnels non successoraux ne sont pas règies par le code de commerce. Elles correspondent à une prestation de services. Ces généalogistes exercent une profession libérale,

Mais quelles sont alors les qualités requises?

A cela, Patrick Chevassu Indique : « Notre discipline réclame compélences juridiques, un talent d'historien, et une vocation de chercheur. L'élude du droit civil est nécessaire pour ce qui touche à l'étal des personnes. La connaissance du droit public est indispensable pour déceler, dans le dédale des institutions, le document souvent unique. Son interprélotion est le lait de l'his-torien, habile à silver dans le cadre de la vie quolidienne, oa de l'histoire des mentalités, un phénomène élargi aux dimensions des grands courants d'échanges économiques et sociaux. Mais plus encore, le généalogiste doit s'interroger sur les raisons de cette évocation toute bruissante des voix du passé, el sur le rôle qui est le sien face à celles qui se sont tues. »

Plus précisément, si convient de règlementer la profession et d'en définir une déontologie précise relativement au respect de la vie privée et à l'application des accords conclus. La situation anarchique actuelle ne pouvant perdurer.

De plus, il faut offrir au client des garanties de compétence et de sérieux. L'admission à la Chambre syndicale est donc soumise à un examen très approfondi et très strict. Nous savons aujourd'hui que

chaque familie, qu'elle soit lliustre ou profondément obscure, son histoire, une histoire qui n'appartient ou'à elle, qui est totalement sienne. Au prix d'un grand effort, variable suivant les éventualités, mais rarement tout à fait stérile, il est généralement possible de faire revivre les aleux au moins jusqu'au XVII's siècle, parfois, quoique rarement, jusqu'au Moyen Age.

(1) 74, rue des Saints-Pères, 75007 Paris, Tél, : 544-76-50.



PHILIPPE COUSIN

TÉMOIGNAGE

## Un videur parle

«Videur », un drôle de métier, où il faut avoir du flair et la psychologie des foules. A l'état brut, les propos d'un videur.

COLETTE GODARD

quelqu'un cinq minutes dans la

salle, tu te rends compte. Au

niveau du regard, je situe les

gens à leur comportement. Et

je ne te parle pas des flics, ils ont une carte da visite sur leur

» Etre physionomiste, ça mar-

che à l'instinct, ca se cultiva malgré tol, dans la mesure où

tu fais ce metier pendant des

années. Comme à l'usine, tu vois

un type devant sa machine, et

tu te demandes comment il fait

pour ne pas se planter : c'est

ia merde. Comme je ne peux pas

dire à un type « tu n'entres pas-

parce que tu as une gueule pas nelte», je le laisse entrer et je

survellle. Dans 90 % des cas, le mec se casse, il voit que

c'est pas bon. Sur les dix qui restent il y en a huit avec

qui il suffit de discuter. Le

problème est différent selon les

boites. J'ai travaillé dans une

où la cilentèle était tout ce qui,

à Paris, peut craindre (1) : travestis, homosexuels, putes. Tous

ces milleux hystériques, tous les

bystériques de ces milieux-là.

Des petits voyous qui déjà se prennent an sérieux. Ce genre

de boîte, c'est une bonne école,

je peux le dire! Je me suis

retrouvé à plusieurs reprises avec

un calibre sur le ventre à savoir.

Je suis parti et quinze jours après, il y avait deux morts.

» Là tu tronves des gens avec

qui tu peux rarement discuter.

c'est un peu con. Une fois. ils

étaient deux ou trois à foutre le merdier, ils étaient vraiment ià

pour la bataille. Celuf qui me

paraissait le plus nerveux, chica-

neur — et puls, c'était le plus petit, — je lui ai allongé une pèche. Il s'est couché et ne s'est

pas relevé. Les antres sont partis, j'ai pensé l'affaire réglée. Trois

jours plus tard, ils sont arrivés à

trois, déjà des mecs plus sérieux,

dans les trente-cinq ans super

costume et tout. L'un d'eux me

demande : « C'est tot le videur ?

Est-ce que je peux te parler un

» On va dans un coin, il me

met son fen sur le ventre et me

dit : «Ce que tu as fait à mon

» Jai senti le mec, le style

Contrescarpe, des fêlés qui jouent

aux hommes, qui en sont encore

au point des questions d'hon-

neur et tout ça. J'ai discuté :

a Tu supportes que ton petit

frère fasse des embrouilles de ce genre? Tu as une autre classe

que ça...» On a parlé un quart

petit frère, c'est pas bien.»

Très classe, le mec.

petit peu. »

» Moi, je suis là pour éviter

l'habltude.

RENTE ans, marié, un enjant. Blond, les cheveux longs, une chevalière d'argent à chaque doigt. Les ans élimés sont collants. le tee-shirt aussi. Musclé. plutôt le titt avec de la gouaille et une voix très ieune. Son monde est celui du rock, du reggae,

du ska. Du jazz aussi. Son mélier : service d'ordre. On le trouve le soir à la porle d'une cave. Il dévisage, enregistre. veille au grain. Il est videurphysionomiste.

a J'al une bonne mémoire visuelle. Mais le principal est de sentir les gens. Sentir s'ils vont on non poser des problèmes. C'est une question d'instinct. On peut deviner ce qu'ils ont dans tete. Avec la vie que je mêne habituellement. J'ai intérêt à voir vite. Rien qu'en suivant

d'heure, et on a pris une bouteille de champagne. N'empêche que j'avais le calibre sur le ven-

• Une autre fois, un true pa-reil Le mec me dit : « T'as pas laissé entrer untel. S'il n'entre pas demain, je suis là avec mon calibre.» Je lui ai répondu : « O.K., lu as bien fail de m'avertir, je ne serai pas tout nu non plus, » Le lendemain il est venu, son feu sur lui et j'avals le mien. On a bu une bouteille de champagne, et le type s'est barré. Il falsait son cow-boy, il est tombé sur un autre. C'est un truc con et dangereux.

» Ici, en deux ans, des batailies, il y en a peut-être eu quinze, ça peut paraître beaucoup, ce n'est meme pas une par mois. Des trucs rapides. Quitte à passer pour un con, je dis au mec: a C'est ça, tu as raison» et je l'emmène. Une fois dans l'escalier je l'éclate, c'est un autre problème. Quand ca airive, les gens ne doivent pas s'en apercevoir, sinon ils paniquent... Et puis, les mêmes qui sont sympa à l'entrée, à la première bataille ils ne veulent pas savoir d'où c'est venu. Tout de suite c'est tol qui es le vrai enfoiré le facho maximum. C'est comme ça. » Dans les boites snobs, tu as le service d'ordre musclé : le côté sportif-karaté. C'est là le snobisme. Les gens se sentent sécurisés parce que les mecs sont là pour les laisser entrer et empé-

La taille de la salle

mille, ils restent entre eux.

cher les autres. Si bien qu'ils se

sentent de la maison, de la fa-

» Les types qui ne veulent pas payer, ii y en a, mais ça ne va pas chercher loin. Tu as le type qui se prétend musicieu, alors tu dis : «O.K., je te fais un contrat et tu joues un mois pour rien ! » Tu as aussi celui qui prévient : « C'est clair, je veux entrer, mais fai pas de fric! > Faut pas me le faire deux fois, mais je comprends. Ce que je ne supporte pas, par contre, c'est le ringard qui essale tous les soirs. Là, je deviens carrément facbo. Et puis, le mec sympa, des qu'il a un rond, il te paie à boire. Ce n'est pas le fait qu'il te pale à boire, ça prouve qu'il sait vivre. Il est artiste dans sa tête, et à côté de ses pompes au niveau du fric. J'ai le côté con du videur, le côté justicier. » Ce qui fait la différence, ce n'est pas le genre de la musique, c'est la tailla de la salle. Tu na réagis pas pareil devant deux cents et deux mille personnes. Deux mille personnes c'est déjà ia foule, et ia foule c'est con. Si tu n'es pas rapide, elle casse tout. En plus, il y a souvent trois fois plus de geus que la salia peut en contenir. Avec un minimnm d'intelligence et de sangfroid, ils renonceraient. Mais non, ils bousculent. Ils venlent entrer d'une manière ou d'une autre. El tu réussis à te faufiler sans te faire chauffer, tant mieux. Si tu prends un coup, tant pis, c'est le risque. Pour mois, celui qui force

» Mais quand les gens nous voient, ils se méfient. La Fête de

l'entrée, c'est de l'agressivité. Moi,

je ne me suis jamais permis de

le faire.

l'Huma, en 1971, c'était la super bataille. On est arrivés en moto parce que Jerry Lee Lewis passait. Le service d'ordre s'est énervé : « Quoi, des blousons notrs... > Ils se sont mis devant nous, qui avions l'intention de payer. Tout service d'ordre qu'ils étaient, on est entrés de tonte façon et ça leur a coûté cher. Ils ne se doutaient pas que notre métier, c'est de faire reculer vingt ou trente mille personnes. Le service d'ordre communiste, c'est les pèlerins qui travaillent chez Renault, qui préfèrent se faire écraser une main dans une presse que de prendre des coups...

#### En sens inverse

» A Pantin, j'ai vu des trucs... Au concert d'Iggy Pop, s'il n'y a pas eu de morts, c'est vraiment une question de chance. Je me souviens avoir frappé comme un fou ce soir-là. J'ai vu des gens écrasés contre les barrières, j'a vu les grosses barrières fordnes J'ai vu des nanas qui tombaient dans les pommes, sans plus pouvoir respirer. Dans des cas comme ça, je fonce dans la foule et j'en éclate trois ou quatre, sur lesquels il y en a peut-être deux qui n'y sont pour rien. N'empêche que mille personnes ant reculé au lieu de se faire piétiner.

Des que tu as la foule, tu as l'hystérie. Tu as en face de toi l'hystérie qui les pousse à entrer. Tu en fabriques une qui les repousse en sens inverse. C'est bien... Tu vois des mecs, pas agressifs, prendre des crises de folie et se mettre à taper sur tout le monde. Je ieur mets deux claques, les nerfs tombent. Le service d'ordre, c'est vingt personnes à réfléchir pour vingt mille.

» Au concert des Stones, des

Pink Floyd, ils étaient peut-être trente mille devant le Pavillon, et douze ou treize mille à ponyoir entrer. Ils ont défoncé une porte de secours, se sont engouf-frés à deux ou trois cents. On arrivés, on les a cartonnés. Tout le monde est reparti dans

l'autre sens. Ils auraient réfléchi une seconde l... Mais, de toute façon, personne ne veut être celui qui se falt cartonner, alors ils reculent. Quand même, j'ai plein de potes qui se sont pris des coups de couteau, des coups de bouteille, ca n'intéresse per-sonne, on est là pour. Et comme on n'est pas dn genre à se plaindre...

» Il m'est arrivé d'organiser. Je suis allé voir la salle. Le type me dit : « Il y a ça et ça a tenir » et c'est tout. Moi je sais comment on doit se placer et que, à la limite en cas d'embrouille, je peux faire appel à deux on trois potes qui sont dans le public. N'empêche qu'on a tenn deux mille personnes à sept. Je suis responsable. Si quelque chose merde, c'est ma faute. Mais je ne veux pas qu'on me casse les pleds avec des conseils. En fin de compte, on me connaît. On sait ce que je peux et ce que je ne veux pas

### **83.000 F DE MOINS** SUR VOTRE DEUX PIÈCES.

sement (169.000 F au lieu de 252.000 F\*, soit 33 % environ), est rendue possible par la location de votre appartement, pendant 9 ans, à une société de gestion qui le meublera.

Cette diminution considérable de votre investis-Pas d'apport personnel et pendant 9 ans : 6 semaines de vacances par an à Cap d'Agde; les services de la résidence; aucune charge à payer; échange avec d'autres stations à la mer et à la montagne. \*Prix d'un deux pièces 4/5 personnes avec terrasse et jardin.

l'époque où nos dirigeants conduisaient la France dans la voie radieuse dn progrès et du développement industriel, nous étions ardemment conviés produire, à consommer, nous urbaniser, à nous moderniser, à devenir plus competitifs, plus rentables, plus performants.

Puis sont venus la crise et le chômage, et un antre discours officiel parvient à nos oreilles. Le progrès — nous dit-on — c'est très bien, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Il faut se faire une raison : le gâtean est plus petit qu'on ne l'avait cru et il y a trop de caudidats. Mais la tombe hien, car la société industrielle est dangereusement rigide, et certaines tâches, modèstes mais nécessaires, ne sont plus

assurées. Aussi, pendant que nos capitaines d'industrie parcourront le monde à la conquête des marches, il est bon que d'autres restent à la maison pour planter des choux à la mode de chez nous. C'est moins moderne, mais plus aftr, et puis ça occupe.

C'est cette thèse - baptisée du terme savant de « socio-économie duale > — qui est exposée en annexe d'un très officiel document du Commissariat général au Plan intitulé pompeusement : « Préparer l'avenir à long terme. La société française et la technologie», sous la plume de Jean Amado et Christian Stoffaes (1).

La « socio-économie duule ». expliquent nos auteurs, comprend deux « sous-ensembles » : « B'une part, un sous-ensemble adapté aux technolo**VARIATIONS** 

### Les modernes et les archaïques

FRÉDÉRIC GAUSSEN I

gies nouvelles, intégré à l'espace mondial, fait d'hommes modernes, aptes à manier l'informutique et les techniques de pointe, ainsi que les langues étrangères. passant une partie de leur vie à

l'étranger. D'autre part, un sous-ensemble incarnant l'héritage de nos traditions culturelles, constitue d'organisations isolées de la concurrence internationale, fuisant penetrer plus lentement les technologies modernes, d'institutions de redistribution. d'hommes moins mobiles, d'un revenu moindre, muis d'un mode de vic plus convivial et plus classique. Ainsi se trouvent réconciliés

dans la société harmonieusement duale de demain, le manager et le hippy, la multinationale et la communauté de l'Ardêche, l'énarque et le rempailleur de chaises. Chacun à la place que lui assigne le Plan, assurant le fonctionnement d'une économie

Certes, ce souci de préserver les différences vant mieux que la modernisation forcée qui écrase les faibles et uniformise les individus. Mais cette description idyllique de la cohabitation entre les seigneurs de la technique et les artistes de la convivialité a quelque chose de louche. On ne nous dit pas, par exemple,

comment se fera le tri entre les modernes et les archaiques; qui sera charge de l'orientation, ni comment on passera eventue ment d'un sous-ensemble à un

On oubile aussi de nous dire qui gouvernera ce séduisant assemblage. Mais cela va de sol : les archaiques, bien au chaud dans leurs petites communautés, où ils vivront libres pauvres et solidaires, seront trop heureux de laisser aux modernes. hautement competents, sévère-ment sélectionnés et si bien a intégrés à l'espace mondial », le soin de gérer, avec leurs ordinateurs, une acciété aussi complexe que poétique.

(1) La Documentation française. 1980. M. Christian Stoffess dirige le service d'études et de prévision du ministère de l'industris.

11 MAI 1980

XXII. - LE MONDE DIMANCHE

'AUTOMNE était plus long

que d'habitude ; il avait commence très tôt. Des

août, des bouffées de vent

violentes avaient second

les feuilles des arbres, pi-

que de grains de sable



UNE NOUVELLE INÉDITE

## Je n'ai jamais compris qui était Karl Marx par Catherine Rihoit

tournoyants les jambes nues des filles, et maintenant novembre sur sa fin rougeoyait toujours. La grisaille du moment était celle dn crépuscule, non de la saison. Il y avait trois personnes à l'arret d'autobus : une femme d'une quarantaine d'années, l'air fatigue, blonde, laquee, perchée sur des talons trop hauts, très maquillée, une vendeuse; un jeune homme brun aux cheveux frisés, à l'imperméable usé, un journal sous le bras, l'air mecontent de ceux qui crolent encore que la vie va leur apporter ce qu'ils veulent mais trouvent que ca tarde à venir ; la troisiéme personne était une fille d'une trentaine d'années, brune, la mise negligée, l'air mécontent de ceux qui ont cesse de croire que la vie va leur apporter ce on'ils veulent mais ne se sont pas encore résignes à ce qu'ils

La fille, c'était mol. Je m'apprétais à rentrer dans mon studio manger du jambon à la mayonnaise devant le feuilleton télé. Mon studio était un nouvean studio, je n'y habitais que depuis six mois, je ne m'y étais pas encore habituée; j'avais cousu des rideaux orange qui ne tombaient pas très bien mais c'était gal et tonique et je me roulais encore sur la moque luxe nouveau; à part ça j'en avais dėja assez, je m'étais imagine que ce démenagement changerait ma vie et puis je me retrouvais mangeant du lambon mayonnaise le soir devant le feuilleton télé, beaucoup trop de mayonnaise, je pressais le tube avec fureur, il n'y en avait jamais assez: la mayonnaise, ca

du sort.

Les dimanches surtout étaient trop longs, j'en étais venue à

craindre les dimanches, que faire le dimanche, à part laver mes collants et mes pulls, me laver les cheveux, les repasser ensuite pour qu'ils n'ondulent pas? Je n'avais plus envie de cinema, je n'avais pas encore le telephone, je n'avais plus que des filles pour amies, tous mes copains s'étaient évanouis par nn phenomène inexplicable, et filles racontalent toujours les memes histoires, remachalent toujours les mêmes peines de cœur, je n'avais plus rien à apprendre, quelle tristesse. TETAIS plongée dans ces sombres considérations

quand l'antobus arriva. Il restait trois places groupées ; je m'assis à côté de la dame blonde; le jeune homme se mit en face. La dame sortit aussitöt son tricot. Javais pour une iemi-heure de trajct, j'habltais en proche banlleue mais en banlieue quand même, la banlieue c'est moins cher comme chacun sait.

nal sur ses genoux, mais il ne déplia pas, il sortit un livre de la poche de son imperméable et se mit à le lire. Il portait de frisés et abondants commencalent dejà à reculer, agrandissant démesurement la plage du front. Lorsqu'il leva les yeux son ilvre, je vis qu'il avait. près, l'air affame, comme si vie lui refusait jusqu'à un bifteck-frites. Il avait des yeux

Le type avait posé son jour-

en creux et tout en prunelles. Je connais hien ce genre de garçon, on en rencontre tout le temps dans les autobus, ce sont ceux qui ne peuvent pas se payer de voiture. Ils ont un air d'intellectuels mais en réalité ils sont vendeurs dans l'immobilier et leur père travallle à la S.N.C.F. Derrière un guichet. On ne rencontre jamais de bonnes affaires dans les autobus, de ces types couverts de ce saupoudrage indéfinissable de poudre d'or, effleures délicatement à la naissance, depuis la boucle de leur front jusqu'à leur derrière rebondi d'une houppette de cyfric de papa, de la famille de marrian. On ne les rencontre nas dans les autobus et ailleurs pon plus, pas moi en tout cas.

Le jeune homme en face n'appartenait de toute évidence pas cette catégorie. Je dus cesser de le détailler blentôt, car il me leta par deux ou trois fois un regard appuyé et absent. Au terminus, il se leva en même temps que moi et par ce mouvement laissa tomber son li requi glissa sous le siège; il dut sans dignité ancune se mettre à quatre pattes pour le récu-

Je quittal l'antobus le laissant dans cette posture.

En remontant le boulevard je me sentais à la fois triste et légère. J'avais faim, mais repoussai stolquement les avances des vitrines éclairées des traiteurs et des pâtisseries. Arrivée devant ma porte, je mis la main à mon sac pour en extraire ma clé, geste machinal et quotidien. Il n'y avait pas de sac, Il n'y avait pas de sac au creux de mon coude, de bandoullère à mon épanle. Je n'avais pas de clé, pas d'argent, pas de paplers et j'allais devoir alerter la concierge, le commissariat de police et le bureau des objets trouvés de la RATP.

Je m'assis sur une marche, et

après avoir avalé deux ou trois

fois ma salive avec beancoup de difficulté, je me mls à pleurer. Une fois que les larmes eurent commencé à couler, et sechant que mon voisin de paller ne rentrait chez lui que tard le soir, je me livrai à cette occupation sans retenue. C'était un luxe que je ne m'etais pas offert depuis longtemps et je m'y abandonnais, la tête appuyée contre le mur, comme à une sorte de substitut du jambon mayounaise. Au bout de quelques minutes je commençais à m'offrir de vrais sanglots, et à songer que ma mère ne m'avait jamais aimée et que ma vie était totalement dépourvue de sens. La longueur et l'intensité de mes pleurs devenalent de plus en plus satisfaisantes et s'accompagnalent d'un hruit comparable à celui prodult par le chien des voisins du dessous dans ces moments de solitude, bruit que je ne m'étals jamais cutendue faire auparavant mais qui me semblait riche et approprie : j'avais l'impression d'etre une femme-orchestre, toute une mélodie à mol seule, une mélopée étrange, exotique, qui emplissait le paller.

CE moment, la porte de l'ascenseur s'ouvrit et le jeune homme de l'autobus en sortit. Je m'en aperçus en voyant une paire de chaussures plantées devant moi. Debout, il me regardalt d'un air embarrassé. Il portait mon sac en bandoulière. Je chassal mes cheveux de mon visage et le regardal avec un affolement mêlê de haine. Il m'avait volé

De derrière ses lunettes, il me dit : « Je, euh, pous...», et déposa d'un geste prudent mon sac à mes genoux, comme on jette un morcean de viande à un chien qui pourralt mordre. Je restai là, effondrée, et atten dis de le voir disparaître par où il etait venu.

Il restait là lui aussi, regardant alternativement mol et la pointe de mes chaussures. Tont d'un coup il se laissa tomber assis à mon côté et, au dernier moment, il dut me pousser, il n'y avait pas assez de place. Il e'installait, les mains jointes entre les genoux, la tête dans les épaules, sans tien dire Avec son air décourage il me prenait ma place, au moral comme an physique. Je me leval, pris mon sac, sortis la cie ouvris la porte et entral chez moi. En refermant la porte, je ne pus m'empecher de jeter un regard sur le type qui était tou-jours là, dans la même position, regardant ses mains, comme si je

n'avais pas bouge. J'ôtal mon manteau, mis l'esu

à couler dans la salle de bains allai dans la cuisine chercher le jambon et la mayonnaise dans le réfrigérateur, mais le cœur n'y etait pas; je pensals au type assis sur la marche; je me de-mandais s'il était déjà parti. Je commençais à me sentir un peu coupable, Je me sonvenais de son air affamé evec un certain attendrissement. Je décidat de me donner l'alibi d'avoir envie d'une laltue pour accompagner le jamhon. Je repris mon sac et mon manteau et sortis.

Le type était toujours là, il me jeta un regard las et indifférent et baissa à nouvean la tête.

Chez l'épicler, il y avait la queue, comme toujours; à 19 heures, d'habitude, je n'al jamals le courage de faire des courses. Le soir, en rentrant, à cause de ca, faime mieux les conserves. Revenant avec ma lai-tne, je décidal, si le type était toujours là, de lui proposer de venir manger du jambon avec moi, en prenant la précaution de lui dire qu'il ne pourrait pas rester longtemps parce que Jétais fatiguée. J'attendis l'ascenseur avec une certaine hate : une foi dedans, je craignis qu'il ne fût détà parti.

Sur le nalier, le m'anercus à la fois que le type n'était plus là, que la porte de l'appartement était onverte et qu'il y avait de l'eau par terre. Il y en avait dans tout l'appartement, la fenétre donnant sur le balcon était ouverte aussi et le type chassait l'eau avec un balal. Il me regarda brièvement et continua son travail en disant : « Vous aviez oublié d'nrrêter l'enu. Heureusement, des que fai vu que ca coulait sous la porte, je suis allé chercher le concierge. Une chance que vous ayez un balcon, sans ça, c'était les pompiers.

21 heures, nous avions fini d'écoper. En marchant sur la moquette, on avalt l'impression d'être dans une prairie. à l'aube, après une nuit d'orage. Le type dit : α Ouf! », se passa la main dans les cheveux et se tint devant moi, dans l'expectative. Je lui demandais s'il avait faim. «Oh! dit-ii, il y n longtemps que je ne

me suis pas posé la question. Les pieds au frais, nous entamames le jambon en eilence, je lui passai poliment la mayonnaise. Il ne sortit du tube, quand ce fut mon tour, que 1 centimètre et demi de ruban. Le type me prit le tube des mains, le tordit, et decrivit une arabesque sur mon assiette. A la laitue, qu'il mangea à la main, feuille par feuille, il dit : « Vous troupez ca intelligent, vous, le suicide? » Je répondis : «Je ne sais pas, enh, non, bien sir. » A la dernière feuille, li dit : « Je n'ui jamais compris qui était Farl Mart. Je cherchai une reponse astucleuse, et, n'en trouvant pas, je lui demandai s'il voulait dn café. Il dit : « Non, merci, il faut que je rentre, ma mère m'ettend.» Sur le pas de la porte, je lui demandai comment il s'appelali. « Gérôme, dit-il Gérôme». Je ne compris pas blen le nom de famille.

CATHERINE RIHOIT, qui est esti CATHERINE RIHOIT, qui est estis-tante de litérature anglaise à l'uni-versité de Paris IV, a publié trois romans chez Gallimard — Portreit de Gabriel (1977), le Bai des débu-tantes (1978), qui lui valut le pri-des Deux-Magots et les Abimes du curur (1980) — et Histoire de Jeanne transserueite (1980), en collaboration avec Jeanne Nolais, aux édicions Mazarine (voir le Honde Dimanche du 27-28 janvier 1980).

(Sutte de la première page)

Le public se manifeste de plus en plus fort. Une ovation saine le but marque au match amical. a Si vous voulez les jumelles,

vous gènez pas », dit mon voisin. - J'al longtemps cru que quelque chose se produirait an dernier moment, qui empêcherait la finale d'avoir lieu. Maintenant. je sais que rien ne se produira. Il n'y a pas un seul nuage dans le ciel, qui vire progressivement au rose bonbon. On ne va pas tarder à allumer les projecteurs. Plus que trente-hnit minntes Plus que vingt-cina minutes... Le match amical est termine. La fanfare de la flotte de Toulon s'installe au centre du terrain et joue un air connu. J'ai un peu mal à l'estomac, aux jambes... Oui, j'ai le trac, comme si j'allais jouer moi-même cette finale\_ Les joueurs soviétiques ne dolvent pas en mener large à l'heure on'il est.

Les voilà! L'arbitre et les juges de touche, suivis des vingtdeux joueurs, entrent sur le terrain. Doremieu est là l'Une immense clameur les accuellie.

qui doit faire trembler les vitres des maisons à plusieurs kilomètres à la ronde. Les drapeaux hlancs s'agitent avec frénésie. des feux d'artifice partent de tous les côtés, explosent dans le ciel nocturne. On vient d'allumer les projecteurs. Le bailon est posé au centre du terrain, l'ar-bitre eiffie, et c'est parti i II est 20 h. 2. Les joueurs soviétiques paraissent très contractes, ils perdent le ballon, Rivelli le passe a Hnbscher, Hnbscher en retrait ponr Todorovic, Todorovic dribble un adversaire (c'est Bonev, je crois), un autre, belle onverture pour Marquez, sur la droite, Marquez contrôle la balle, fonce, fait un magnifique centre pour Doremieu qui se trouve à la limite de la surface de réparation, reprise de volée de Dorémieu, et c'est le but! C'est le but! On a marone à la première minute du jeu! C'est le délire dans les tribunes. Cinquante mille personnes se sont dressées debout, crient de toutes leurs forces, dansent sur place, s'embracent; j'enlève ma chemise, la jette en l'air; le gros type qui est juste derrière moi gueule

tellement fort qu'il est devenn pourpre, il tousse, il suffoque... si on marque encore un but, il va crever, c'est sûr. Mon voisin sort le flacon de cognac. « Tu en veux? », dit-il

Je bois plusieurs gorgées. Je suis fou de jole, je crois que je n'ai jamais été aussi heureux. On finit par s'asseoir, le match

Ils dolvent être bien décus, les télèspectateurs soviétiques. Sans doute espèrent-ils que le Dynamo égalisera ? Cela paraît de en moins probable. Les Blancs ont réussi à imposer leur rythme de jeu, ils monopolisent le ballon, ils sont fantastiques. C'est surement le plus beau match que j'ale jamais vu. A le dix-septième minnte un tir de Rivelli est détourne in extremis en corner par le gardien soviétique. Peu après le Dynamo lance une contre-attaque, longue balle en avant pour Bonev qui efface Marquez, il est nui ce mec, nul, Bonev avance tout seul, mais pourquoi lls le laissent avancer ces cons, il va tirer, il va tirer, il tire, non, il s'est fnit renverser par Todorovic, ouf! L'arbitre siffle, le public proteste, traite l'arbitre d'ordure, de vendu, puis brusquement un silence de mort tombe sur le etade : un joueur du Dynamo prend son èlan pour tirer le coup franc. Il tire... C'est raté l Rapidement les Blancs repartent à l'attaque.

La première mi-temps se termine sur le score de deux buts à zéro. Le Sporting consolide sa victoire au début de la seconde période par un nouveau but de Doremieu, marqué de la tête sur un centre aerien de Delamy. Je regarde la grande horloge

du stade. Il est 21 h. 12. La seconde mi-temps a commencé exactement à 21 heures. Il ne reste plus que trente-trois minntes à jouer.

Dans trente-trois minntes et Dieu sait si le temps passe vite au cours d'un match de football — ce sera fini. Mes prières seront exaucées, le Sporting aura remporté la Coupe du monde des clubs. Elle lui sera remise par le président de la République, qui assiste à la rencontre.

Mais ce sera fini - dans trente-deux minutes.

Il n'y aura plus rien à attendre. Plus de soirées passionnantes en perspective comme celles que j'ai vécues cette année et qui m'ont tellement aide à vivre. Je ne pourrai plus rèver en zigzaguant avec ma moto entre les roitures que je suis Doremieu. ni que le couloir où je travallie bouche sur la pelouse dn Parc des Princes. J'entends dejà resonner dans le couloir vide le rire sarcastique de Charpentier. Dans vingt-trois minutes les

La prochaine Coupe dn monde des clubs n'aura lieu que dans Lorsque Delamy a marqué sur

projecteurs vont s'ételndre pour

coup franc le quatrième but du Sporting, je n'al pas applaudi, je suis resté immobile sur mon siège, tête baissée. Mon voisin s'est penché sur mol, il a dit : « Qu'est-ce que tu as? Çn - Qu'est-ce qu'il a? a de-

mandé le gros type derrière. - Je ni comprends par! Il pleure ! »

Il ne restalt plus que de ux minutes à jouer.

COUP D'ETAT EN OUGANDA

IN MILITAIRES FAVORABLES MANGEN PRESIDENT CHATE ONT PRIS LE POUVOIR A KAMPALA LIBE PAGE 6

lesocieux-democrates rem

Intest national

fit med. be miniatel bie de transport of the standards of the sta ENTER PARTIES OF THE PROPERTY OF THE PARTIES OF THE Marie 7 de l'entre 17 de marie STATE OF THE PROPERTY OF THE P gele de term an i antitat. A PRE PARTIE DE LA LANGE ME. ember sailer the Brethes

general Edinanie in Straff. perceive on the Land to plant part of the Part of the deper millere e ententre ittedis diet plat et la la midde Beinenen: Den lie auf Dimes all mit Dura to and thems, in estin de Mirron de les proprets public trure de arand test entend a conference mous des Beden conemics promies posts

h ertebre. les candidate no els étaient pas present Law recommendations wier mier ent entertene der tieli letterest toleoosee mere sad producer and number of Hempilocaes of one committees on mm le connies et sus-meme. to threthers I me maters, and manire, tenta ent de currolleent se chann de in politique effetale un erent dent ein erren-

entites and late or set making hrombie e'll butengrit it des miss plus varies. le trimphe er 5 P.D. n'en est e plus strail. ... i: apperte I M. Sehmedt in confirmation po lete de consultre l'arare da parek. Il compositio en pepararile aid des mois et une une parti designs in grante container m mile d'errore, dons ien tellegres conditions progration. Per les chiefs nerde movembles. lither est college. Die verrichens no de couve pointe, même el bu reprised Library 1. 17 (5.5.7.2mge as London, Co. C.D.C. et la USE, ne pourront de ce fait Menir an Bredhirt - in Charakehane da Pasiement federal a majorité des daux liers que bur est donner nur betreire ft in little de Dissellant en qui leur Amelirali de sopposer spriema-Marment ans profess do fen andmeneniasi a Bras. A somble per l'assant que l'annentre de la andidature de 3 - 2-2-25 a.c. ese de chanceller, en ras de felore nationale des chretiens-

0.1

ce:

4.72

tal par du tont cree la dynanique electorale susceptible de edie on terme at rette de la edition socialiste liberale. Parant, une embre ternit la materion du S.P.D. Ses allies, h Bhérang du vice-chaucelier centher, he particulated pas a bachir la barre fai dique des is de foix necessaires pour tent des sièges, Cette défailme l'aux goère de conseteams - si ce a est heureuses par les sociatir-democratives ent han resional, pulsqu'ils dis-bent desormais de la majorisé these des sièges au Landing et mereront donc le gouverne-but de Rhénanie du Nard-listicalle, Mais elle pourrait fegan proccupante si elle se desta plan national.

ie Sp.D. ne peut gaire espèrer

dent à ini seul la majorité take as Boodestay, meme 571 injundhui le vent en poupe. Il stupe désormais dans la :itua-

the Erich de la seduction qu'il ant l'électorat de son petit indispensable parfénaire li-LE MONDE

persitra per le 13 mai repen de la grève des de Livre C.G.T. Rappelons que a la Mande
de l'accomment a élé eurepling Précédent numero dans
l'acces, le Le Mande des arres
l'acces, l'acces dans
l'acces des arres dans dans
l'acces des arres dans l'acces de l'acces
lacte des arres dans l'acces de l'acces
lacte des arres dans l'acces de l'acces
lacte des arres dans l'acces de l'acces
l'acces de l'acces de l'acces de l'acces de l'acces
l'acces de a numero avec a Le